

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



|  |  | • |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | , |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   | ٠ |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   | ٠ |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

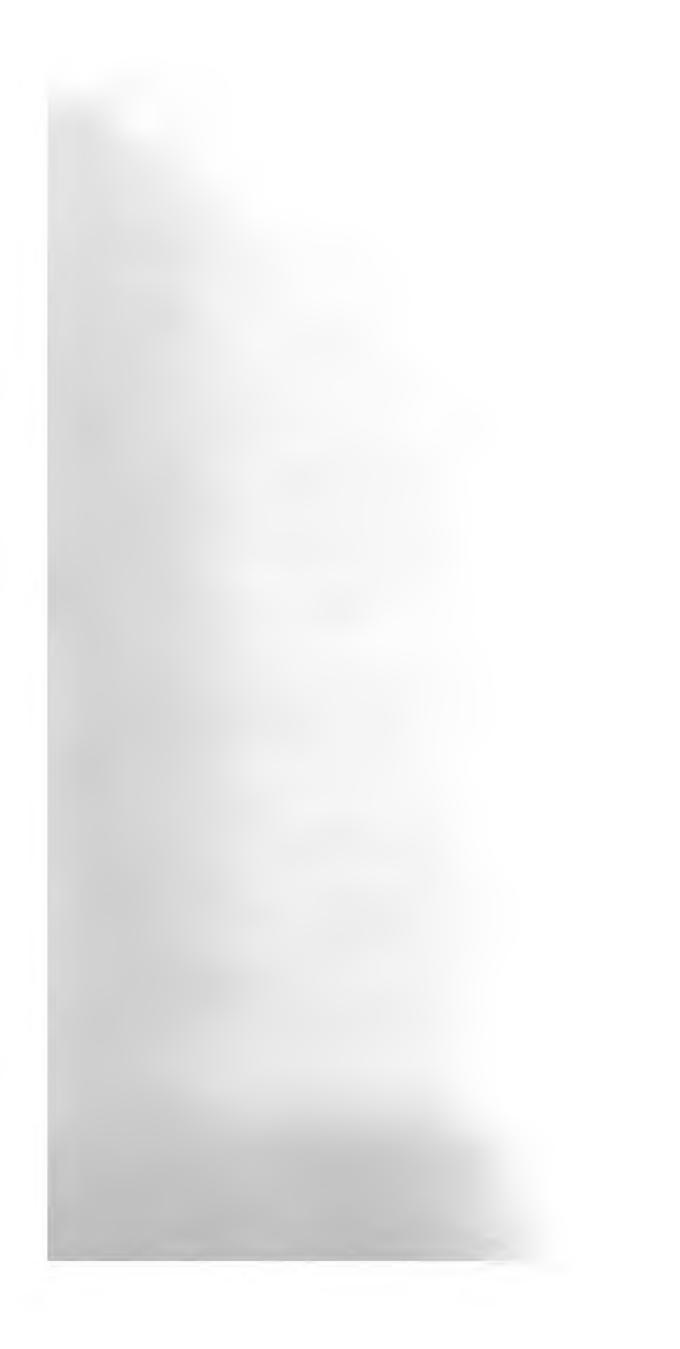





# ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

# A B R É G É

# LHISTOIRE

ECCLESIASTIQUE,

CONTENANT

Les événemens considérables de chaque sécle;

AVEC DES REFLEXIONS.

TOME DIXIEME.

Qui renferme la Table chronologique & les huis premiers Articles du dix-septiéme siécle,



A COLOGNE,

aux dépens de la Compagnie.



M. DCC. LIV.

THE NEW YORK
PUBLICATIONARY



# TABLE

# DES ARTICLES

du dixiéme Volume.

Table Chronologique du dix-septième siècle.

| 8 1                                | Ji                  |
|------------------------------------|---------------------|
| ART. I. E Glise d'Itali            | ie. Suite des Papes |
| pendant le cou                     | ırs du dix-septieme |
| fiécle.                            | page 1              |
| siècle.  ART. II. Histoire des Con | grégations de Au-   |
| And III Edica i                    | 7 <i>9</i>          |
| ART. III. Eglise de France         | . Régnes d'Henri    |
|                                    | XIII. 157           |
| ART. IV. Edmond Richer.            | Disputes sur l'é-   |
| tendue & les l                     | ornes de l'autorité |
| du Pape,                           | 217                 |
| 'ART. V. Auteurs Ecclésias         |                     |
|                                    | nquante premieres   |
|                                    | _ A A               |
| annees au (ux-)                    | eptieme siecle, 308 |
| ART. VI. Suite de l'Eglise         | de France. Kegne    |
|                                    | 346                 |
| Alt. VII. Affaire de la Rég        | ale. Démêlé avec    |
| _ <b>~''</b> ໄດ້ ໄກ <sup>ວ</sup>   | ' ' C               |

la Cour de Rome sur les bornes de la puissance temporelle, & de la puissance Ecclésiastique, Table des Articles.

ALL. VIII. Histoire de Port - Royal depuis
l'établissement de la Résorme
en 1668, jusqu'à la mort de
la Mere Angélique Résormamics en 1661, 475

Fin de la Table des Articles.

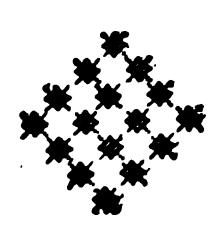

# ABLE CHRONOLOGIQUE

Pour le dix-septiéme siécle.

An . J.C.

One de Molina dans les Congré-

gations de Auxiliis.

Démêté entre le Parlement de Provence & l'Archevêque d'Aix, qui prétendoit que les Juges laïques encouroient les censures, en prenant connoissance des crimes des Ecclésiastiques.

Le Pape Clément VIII confirme l'Archiprêtre Blakuel, envoyé en Angleterre trois ans auparavant pour

gouverner cette Eglise.

Publication d'Ouvrages contre l'autorité absolue des Rois. Edmond Richer est chargé de travailler à la réforme de l'Université.

Réforme établie à Saint Vannes de Verdun, Abbaye de Bénédictins.

Mort du fameux Molina Jesuite.

3602. On tient un grand nombre de Congrégations sur la doctrine de Molina.

On voit à Bordeaux ce qui étoit arrivé à Aix l'année précédente. L'Archevêque excommunie quelques Conseilless, & son temporel est sais.

Tome X.

1'Archiprêtre d'Angleterre.

de Molina, qui dura trois ans.

Marie-Angélique Arnauld est fa

te Abbesse de Port-Royal.

Sasbold Vosmer sacré Archevê que d'Utrecht sous le titre d'Arche vêque de Philippes.

Saint François de Sales est sact

Evêque de Genéve.

Bref de Clément VIII en faveur de Augustins nouvellement réformés.

Mort d'Elizabeth Reine d'Angle terre. Jean VI Roi d'Ecosse, lu succéde.

désend d'établir sans permission d nouvelles Sociétés Religieuses & d bâtir de nouveaux Monasteres.

Accommodement entre Jean-George de Brandebourg & le Cardinal Charles de Lorraine, au sujes de l'Evêché de Strasbourg qu'ils se disputoient depuis long-tems.

En Hollande les Calvinistes se divisent en deux settes, celle des Arminiens & celle des Gomaristes.

Remontrances du Parlement de Paris contre le rappel des Jesuites.

Henri IV rappelle les Jesuites, malgré les Remontrances du Parlement.

Congrégation de S. Vannes & de S. Hidulphe.

Commencement des disputes sur la

CHRONOLO GIQUE. Puillance eccléssattique & séculiere.

Mort de Fauste Socin.

Etablissement des Carmelites en Francs. Fondation du grand Couvent du Faubourg Saint Jacques à Paris:

Most de Vasquès fameux Casuille de la Société de Jesus.

605. Mort de Clément VIII.

Election de Leon XI. Sa mort. Election de Paul V.

Décret de Venise qui défend l'aliénation des biens laics en fayeur

des Eccléssastiques.

Etablissement des Freres de la Mi Charisé en France, vers l'an 1609. il : Fin du cinquiéme examen de la doctrine de Molina.

".' ... Mort de Guillaume Barclai, défenseur de l'indépendance de la Couronne des Souvérains contre les par-

tifans de la Ligue.

Conspiration des poudres découverte en Angleterre. Le Roi presreit aux Catholiques une formule desserment, par lequel on le reconnoissoit pour Roi légitime, & on témoignoit que le Pape ne pouvoit dégager les sujets du serment de sidélité.

Le Pape désend aux Catholiques

de prêter ce serment.

Le Pape met rous les Etats de Venise en interdit & excommunie le Sénat. Les Capucins, les Théatins & les Jeluites sont les seuls qui ... gardent l'interdit, & font chassés.

iv TABLE

Sixième Examende la dollrine de Molina.

Edit d'Henri IV, qui désend d'étendre le Régale dans les Eglises que en sont exemptes.

On refuse en certaines Eglises de France & en certains Monasteres de prier pour le Roi Henri IV. Le

Parlemens répriment ces excès. Le Clergé s'élève contre les Ap

pels comme d'abus.

Henri IV Roi de France, vies à bout d'accommoder le disséres qui étoit entre le Pape & la République de Veniso.

1607. Mort du vénérable César de Bus. Fondateur de la Congrégation de l

Doctrine Chrétienne.

Fin des Congrégations de Anti-

Mort du Cardinal Baronius. Septiéme Examen. Bulle de Par

V contre les erreurs de Molina. I en suspend la publication.

en suspend la publication. La Mere Angélique Arnauld com

mence à réformer l'Abbaye de Pois Royal des Champs.

**1609.** 

Richer élu Syndic de Sorbonne-Fondation de Quebec en Canada

Troubles en Allemagne. Condération des Princes Protestans con tre les Princes Catholiques.

La Réforme de l'Abbaye de Post Royal des Champs s'affermit.

Tréve de douze ans entre les El pagnols & les Provinces-unies.

1610. Henri IV est assassiné le 14 Mm

# CHRONOLOGIQUE. Louis XIII lui succéde.

Le Parlement ordonne à la Faculté de Théologie, de renouveller ses Décrets comre la détestable maxime qui autorisoit en certains cas à tuer les Rois. Le même Tribunal sait brûler un livre séditieux de Mariana Jesuite Espagnol, & condamne le Traité de la puissance temporelle du Pape dans les choses temporelles, composé par le Cardinal Bellarmin.

Philippe III Roi d'Espagne, bannit de ses Etats près de neuf cens mille Maures ou nouveaux Chrétiens.

Fondation de la premiere Maison

de l'Ordre de la Visitation.

Naissance de François de Caulet, depuis Evêque de Pamiers, de sainte mémoire.

611. L'Inquisition de Rome désend de rien imprimer sur les matieres de la Grace, sans la permission des Inquisiteurs.

Mort de Charles IX Roi de Suéde. Son fils Gustave - Adolphe surnommé le Grand, lui succéde.

Thèse soutenue aux Jacobins sur la puissance du Pape, arrêtée par Edmond Richer, Syndic de la Faculté de Théologie de Paris.

Richer publie son Livre de la puissance Ecclésiastique & Politi-

que.

ŀ

& des Sermons impies en l'honne

de S. Ignace.

Les Carmes Deschaussés s'intr duisent en France, & s'établissen Paris.

Plaidoyer de la Martelliere com les Jesuites, Arrêt contre eux en veur de l'Université.

Naissance de M. de Buzanval, c puis Evêque de Beauvais, de sair mémoire.

1612. Mémorial présenté à Paul V, po l'engager à publier la décision co tre les erreurs de Molina.

Mort de l'Empereur Rodolpl

Marthias I. lui succéde.

Richer persécuté. La Cour Rome fait censurer son Livre p quelques Evêques de France. I cher injustement déposé du Syncat.

Naissance de M. Arnauld le D. Geur.

condamne un Livre du Pere Bec Jesuite, qui porco: t au-delà de to tes bornes la puissance du Pape.

Bulle du Pape, qui approuve nouvelle Congrégation de l'Orat re, fondée en France par le Cardi

de Bérulle.

L'Université de Louvain renc velle les censures contre les Jesui Lessius & Hamelius.

Aquaviva Général des Jesuite donne un Décret où il tempere Molinisme par le Congruisme.

CHRONOLOGIQUE. Edit contre le luxe. Brouilleries à la Cour entre les Seigneurs. Mort d'Esties, célébre Dhéologien. Naissance de M. Vialart Evêque de Châlons, de sainte mémoire. Fondation de la Maison des Dominicains de la rue Saint Honoré à Paris. Assemblée des Etats à Paris, dans laquelle le Tiers-Etat dresse un article sur l'indépendance des Rois. Le Clergés'y oppose. Edit contre le duel & le blasphême. Mort de Sasbold Vosmer, Archevêque d'Utrecht. Arrêt du Parlement du deux Janvier, qui renouvelle tous les anciens Arrêts touchant l'indépendance des Souverains dans leur temporel. Le Clergé se plaint hautement de cet Arrêt, & engage le Roi à défendre de le publier. LeClergé fait d'inutiles efforts pour

1614.

défendre de le publier.

LeClergé fait d'inutiles efforts pour obtenir la publication du Concile de Trente. Les Evéques s'engagent à le publier de leur propre autorité. Le Magistrat le leur défend sous peine

de saisse de leur temporel.

Le Prince de Condé se retire de la Cour, & publie un Maniseste contre le Gouvernement.

Mort de Suarez, l'un des plus fameux Ecrivains de la Société de Jesus. ١

2616. Persécution excitée à Constantinople contre les Missionnaires.

1617. Louis XIII rétablit la Religion Catholique dans le Béarn.

> Censure de la Faculté de Théologie de Paris, contre un Livre d'Antoine de Dominis sur la puissance Ecclésiastique.

Disputes très-vives en Espagne, sur la Conception de la saime Vierge.

Mort de M. de Thou, célébre Hi-Rorien.

1618. Procès des Jesuites contre l'Université.

La Congrégation de la Visitation érigée par le Pape en Ordre Religieux.

Commencement des troubles de Bohéme. Révolte presque générale. Elle s'étend en Silésie & en Moravie, & cause une guerre de trente ans.

Synode général de Dordrecht, pour appailer les divisions sur la doêtrine entre les Arminiens & les Gomaristes.

Grotius condamné à une prison perpétuelle.

Mort du Cardinal du Perron.

Réforme de l'Abbaye de Maubuisson.

Saint François de Sales vient à Paris où il fait plusieurs conversions.

Les Bénédictins entrent dans la Maison des Blancs-Manteaux. La réforme s'y établit.

CHRONOLOGIQUE. ix Congrégation de Saint Maur.

Mort du Pere Michaelis, Réformateur d'un grand nombre de Maisons de l'Ordre de Saint Domini-

que.

Le P. Faure réforme l'Abbaye de 1619. Saint Vincent de Senlis, qui devient le berceau des Chanoines réguliers Réformés.

> Le P. Fourrier Curé de Matincourt, travaille à réformer les Chanoines réguliers de Lorraine.

Mort de l'Empereur Matthias. Fer-

dinand II. lui succéde.

Les Etats de Bohéme déférent la Couronne à Frederic V Electeur Palatin. Les Catholiques persécutés.

Jansenius est reçu Docteur de Lou-

vain.

Louis XIII va en Béarn soumettre les hérétiques.

Protestans chasses des Etats du Duc

de Savoie.

Bataille de Prague où l'Electeur Palatin est défait.

Christiern de Brunsvic ravage les Diocèles de Munster & de Paderborn.

Guerre civile en France.

Réformes dans l'Ordre de Prémontré.

Rovenius sacré Archevêque d'Utrecht.

Mort de Paul V. Gregoire XV lui succéde.

Philippe III Roi d'Espagne, meurt & a pour successeur Philippe IV.

Guerre des Protestans contre & Roi de France Louis XIII.

Bulle en faveur de la mouvelle Congrégation des Religieuses de

Calvaire.

Les Calvinistes s'assemblent à la Rochelle, & prennent la résolution de soutenir la guerre contre Louis XIII.

Ils pillent & détruisent les églises & les Monasteres dans le Bas Languedoc.

Mort de Jean Barclai défenseur de l'autorité absolue des Rois, contre les principes du Cardinal Bellarzoin.

Le Pere Faure établie la Réforme à Sainte Geneviève, par le crédit du Cardinal de la Rochesoucaule.

Mort du Cardinal Bellarmin.

3.622. Etablissement d'une nouvelle Congrégation à Rome pour la propagation de la foi.

> Les Jesuites chassés de Hollande, sont rétablis à Prague, & même s'y rendent maîtres de l'Université.

Paris érigé en Archevêché.

L'Empereur abaisse la Maison Palatine, & s'empare de ce qui restoit de la Bibliothéque d'Heidelberg.

Les Dominicains présentent une Requête au Pape, pour l'engager à publier la décision contre la doctrine de Molina.

L'Evêque de Luçon, Armand de Richelieu, est faix Cardinale

CHRONOLOGIQUE.

ייוע,

Mort de S. François de Sales.

M. Claude Bernard élevé au Sacerdoce.

Naissance de Louise Palatine de Baviere, depuis Abbesse de Maubuisson.

3. Fanatiques en France, & sur-tout

à Roie & à Montdidier.

Réforme d'Ordres Religieux.

Mort de D. Didier de la Cour, Réformateur des Bénédictins des Congrégations de S. Vannes & de S. Maur.

M. Bishop sacré Evêque pour l'Eglise d'Angleterre, sous le titre d'Evêque de Chalcedoine. Il meurt deux mois après.

Mort du Pape Gregoire XV. Ur-

bain VIII lui succédé.

Cyrille Lucar élu Patriárche de Constantinople.

La France forme une ligue contre

la Maison d'Autriche.

Naissance de M. Pascas. +

24. Missionnaires envoyés en Ethiopie.

Le Pape régle la forme des habits des Capucins & des Recollets.

L'Université de Louvain envoie Jansenius en Espagne, pour y soutenir ses intérêts contre les Jesuites. Il réussit, & s'attire pour toujours la haine de ces Peres.

Lettre du B. Martyr, Sotelo au Pape, sur la maniere dont les Jesuites trairgient les autres Mission-

maises.

XII 1625. Commencement de la Congrégai tion des Prêtres de la Mission, dont M. Vincent est le premier Supérieur Général.

> Le Pere Joseph Capucin, envoie des Religieux de son Ordre en Orient en qualité de Missionnaires.

> Censure des Livres intitulés : Admonitio ad Regem & Mysteria politica. Les Jesuites accusés d'être Auteurs de ces Livres.

Démêlés entre le Clergé & le Par-

lement.

Les Calvinistes battus près de l'Ise de Ré, par la Flotte du Roi Louis XIII.

M. Smith est envoyé en Angleterre avec le pouvoir des Ordinaires. Les Jesuites & les Réguliers s'opposent à ses Ordonnances.

M. Smith sacré Evêque pour l'E-

glise d'Angleterre.

Etablissement des Religieuses de

Port-Royal à Paris.

Mort de Lanuza, célébre Dominicain & désenseur des vérités de la Grace.

Mort de Jacques I, Roi d'Angleterre. Son fils Charles I lui succéde.

> Le Parlement de Paris condamne au feu un Livre séditieux du Jesuite Santarel.

> Factions qui agitent la France par la division qui est entre le Roi & Gaston son frere.

Le Docteur Duval se porte à tou-

CHRONOLOGIQUE. xiij te sorte d'excès pour faire prévaloir en France les maximes ultramontaines.

Mort de la Mere d'Arbouze, Réformatrice de plusieurs Monasteres.

Jansenius député une seconde fois en Espagne par l'Université de Louvain.

M. de Saint Cyran résute la Somme du P. Garasse Jesuite, Livre

· plein d'erreurs & d'impiétés.

obtiennent du Pape Urbain VIII, une Bulle qui les soumet à l'Ordinaire.

Naissance de M. Bossuet, depuis

Evêque de Meaux.

La Mere Marie des Anges Suireau, est nommée Abbesse de Maubuisson, & y fait resseurir la discipline.

628. Prise de la Rochelle malgré les

efforts des Anglois.

stans en France & en Allemagne.

Les Catholiques violemment persétés en Angleterre.

Mort du célébre Lemos Domini-

cain.

**F** 

Etrange violence du Cardinal de Richelieu & du P. Joseph, contre Richer, à qui l'on fait faire une rétractation le poignard sur la gorge.

Mort du Cardinal de Berulle, Instituteur de la Congrégation de l'O-

ratoire.

L'Empereur Ferdinand II, or-

donne par un Edit, que tous les biens eccléfiastiques qui avoient été usurpés sur les Catholiques par les Protestans, soient rendus à ceux à qui ils appartenoient selon les fondations.

Edit de Louis XIII qui confirme celui d'Henri IV contre l'extension de la Régale.

L'Abbesse de Port-Royal deviens élective & triennale.

7630. Mort de Richer.

Mort de Laurent Bouehel, Auteur de la Bibliothéque du Drois François.

Jansenius nommé Professeur de l'Ecriture - sainte dans l'Université de Louvain par le Roi d'Espagne.

Bulle qui supprime l'Ordre des

Jesuitesses.

Confession de Cyrille Lucar, Patriarche de Constantinople, cosforme aux dogmes des Calvinistes.

Censure des Ecrits des Jesuites & des Réguliers d'Angleterre, contre la jurisdiction Episcopale.

Publication du Livre de Petrus

Aurelius.

7631.

Mémorial du P. Collado, Supésieur des Missionnaires Dominicains, au Roi d'Espagne, sur les excès des Jesuites dans le Japon.

Gustave-Adolphe Roi de Suéde, (Luthérien) fait trembler l'Allemagne, gagne sa bataille de Leipsik.

La Réforme s'établit à Saint Germain des Prez. The state of the s

CHRONOLOGIQUE. 27.
1632. Mort de Sigismond Roi de Pologne. Ladislas Sigismond lui succéde.

La Bohéme rentre sous l'obéissance de l'Empereur.

Gustave-Adolphe est tué. Sa fille

Christine lui succéde.

F--

1

Gustave de France éponse Marguerite de Lorraine sans le consentement du Roi. Le Cardinal de Richelieu fait déclarer nul ce mariage. Le Pape n'est pas de cet avis; ni la Faculté de Théologie de Louvain.

Ligue contre la Maison d'Autriche. Etablissement du Noviciat des Dominicains à Paris Faubourg S. Germain.

Etablissement de la Congrégation de la Mission.

Mathématicien du grand Duc, pour avoir soutenu le système de Copernic, touchant le mouvement de la terre autour du soleil.

La Réforme établie à S. Denis en

France.

Etablissement du Vicariat d'Utrecht, fait par Rovenius Archevéque d'Utrecht,

. Missionnaires chassés d'Ethiopie.

Possession des Ursulines de Loudun. On l'attribue aux malésices de Grandier, Curé de Saint Pierre de cette Ville, qui sut brûlé vis.

Bataille de Nortlingue. L'armée Suédoise défaite par celle de l'Em-

ereur,

Urbain VIII renvoie tous les Prélats dans leurs Diocèles, & leur ordonne d'y résider.

L'Abbaye de Sainte Geneviève

rendue élective.

coile. La guerre s'allume dans toute l'Europe. L'Assemblée du Clergé de France décide que les mariages des Princes du Sang faits sans le consentement du Roi, sont nuls.

1636. Troubles en Ecosse au sujet d'une nouvelle Liturgie que le Roi d'An-

gleterre vouloit y introduire.

Jansenius est nommé Evéque d'Y-

pres.

M. Arnauld soutient avec un grand éclat, des Théses sur la Grace.

M. Godeau sacré Evêque de Grasse & de Vence.

1637. Mort de l'Empereur Ferdinand II. Ferdinand III lui succéde.

Retraite de M. le Maitre.

Naissance de M. de Tillemont.

1638. Louis XIII met sa personne & son Royaume sous la protection de la Ste Vierge, à l'occasion de la grossesse de la Reine.

Emmanuel Roi de Portugal, meurt à Bruxelles.

Edition des Livres des Libertés de l'Eglise Gallicane, supprimée par un Arrêt du Conseil.

M. l'Abbé de Saint Cyran est fait prisonnier à Vincennes.

Cyrille de Bérée, Patriarche de

CHRONOLOGIQUE. xvij-Constantinople, tient un Concile contre la confession & la personne de Cyrille Lucar.

Mort de Corneil Jansenius, Evê-

que d'Ypres.

Naissance de Louis XIV à Saint Germain en Laie, le 7 Septembre.

Arrêt du Conseil, qui ordonne aux Evêques qui se disent exempts de la Régale, de produire leurs titres.

Premiers Solitaires de Port-Royal. 839. Révolte en Angleterre contre le Roi Charles.

M. Pavillon est sacré Evêque d'A-

let.

Acte de l'interrogatoire de M. Vincent de Paul, au sujet de M. de Saint Cyran.

Mort de M. de l'Aubépine Evê-

que.

Dom Jean de Palafox est sacré E-

vêque d'Angelopolis.

740. Rovenius Archevêque d'Utrecht, banni par les Etats de Hollande.

Les Portugais secouent le joug de la domination Espagnole, & sont Roi Jean IV, Duc de Bragance.

Publication de l'Augustin de Jan-

senius.

Le P. Rabardeau Jesuite, public son Livre Optatus Galius, qui est condamné par un Arrêt du Parlement de Paris, & censuré par les Evêques de la Province de Paris.

Mort de Didace Alvarès Arche-

vêque de Trani, vers ce tems ci.

Les Jesuites sont imprisher et Flandres, le Livre intitulé: L'Image du premier siècle de la Société de Jesus.

de rétracter son Livre de la Hiérarchie.

Théses des Jesuites de Louvain contre le Livre de Jansenius.

Le Pere Bauni Jesuite, censur par la Faculté de Théologie de Pa ris.

Mazarin est faie Cardinal.

M. Arnauld élevé au Sacerdoce : reçu Docteur.

Mort de M. Claude Bernard.

M. de Marca publie son Livre L Concordia Sacerdotii & Imperii.

3642. Bulle d'Urbain VIII contre le L vre de Jansenius. L'Université ( Louvain la rejette.

Le Clesgé de France censure Somme des péchés du P. Bauni Juite.

Mort de la Reine Mere Marie ( Medicis.

Mort du Cardinal de Richelieu. Sermon de M. Habert, Théologal de Paris, contre le Livre Jansenius.

M. Vialart sacré Evêque de Chlons.

Concile de Constantinople, c dresse une Confession orthodoxe confirmée dans un Synode de Me davie. On y voit les sentimens

CHRONOLOGIQUE. xiz l'Eglise Grecque sur l'Éucharistie. 1643. La Bulle d'Usbain VIII envoyée en France, & rejettée par la Racutlé de Théologie de Paris. Publication du Livre de la Fréquente Communion da M. Arnauld. Mort de Louis XIII. Régne de Louis XIV. Les premiers volumes des Vies des Saints de Bollandus paroissent. Célébre bataille de Rocrais Le Vicomte de Turonne fait Maréchal de France à l'âge de trentedeux ans. Mort de M. l'Abbé de Saint Cy-. ran. Témoignage de l'Université de Paris en faveur du Livre de la Fron quente Communion. Les Jesuites chassés de l'Isle de Malthe pour causes graves. Commencement de la Congrégation des Eudistes. Mort de M. Gault Eyêque de Marseille, de sainte mémoire. On découvre à Lyon le tombeau de Gerson. Mort de M. Sponde Eveque de Pamiers & Cominuateur de Baronius. L'Archevêque de Paris fait publier 644.

la Bulletl'Urbain VIII. . . . 5

lui succéde.

prése de l'Ecritute.

Most d'Urbain VIII. Innocent X

Mort de Siméon de Muis, Inter-

Mort de Dom Hugues Menard,

XX

Bénédicin, Auteur Ecclésiastique.

Exploits du Maréchal de Turenne & du Prince de Condé.

Jansenius justifié par les Théologiens de Louvain.

Apologie de Jansenius par M. Ar-

nauld.

Mort du P. Faure, Réformateur des Chanoines Réguliers.

Le Desert de Port-Royal habité

par de pieux Solitaires.

M. de Barcos est fait Abbé de S. Cyran.

Requête de l'Université de Paris

contre les Jesuites.

Louise Palatine de Bavière es nommée Abbesse de Maubuisson.

de condamne les cérémonies Chinoi fes, à la Requête du P. Moralès Do minicain.

Les Rebelles d'Angleterre son trancher la tête à l'Archevéque d Cantorberi. Cromvel met en dérou te l'atmée du Roi.

Mort de Grotius.

Embellissement & agrandissemen de Paris.

Mort du Cardinal de la Rochefou cault.

On rebatit l'église & le Monaster du Val-de-Grace à Paris.

Mariago de Marie de Gonzagu amie de Port-Royal, avec le Roi e Pologne.

Sacre de M. de Caulet Evêque

Pamiers.

CHRONOLOGIQUE. xxj M. d'Andilli donne au Public les

Lettres de M. de Saint Cyran.

La Province Ecclésiastique d'Auch approuve solemnellement le Livre de la Fréquente Communion.

Edition de la Bible Polyglotte de

Vitté.

Mort de Litolphi Maroni Evêque de Basas, illustre par sa grande piété.

Les Barberins le retirent en Fran-1646.

Ce.

Edit sévere contre les duels.

On commence à bâtir l'église de S. Sulpice, Fondation du Séminaire de S. Sulpice. . 11

Les bâtimens de l'Isle Saint Louis à Paris achevés. Agrandissement de

Paris.

Retraire de M. d'Andilli à Port-Royal.

Mort de M. Octave de Belle-gar-

de, Archevêque de Sens.

On public les Constitutions de la Congrégation de S. Maur....

Les Religieuses de Port-Royal relévent l'Institut du Saint Sacrement.

> Constitutions de Polit-Royal approuvées par l'Archevêque de Paris.

Paix de Vestphalie qui termine les guerres d'Allemagnes

Mort de Ladissa - Sigismond Roi de Pologne, & de Christiern IV Roi de Dannemark.

Etablissement des Théatins à Pa-

Bigging and the transfers

Commencement de la guerre civile. Frondeurs. Barricades dans Paris. Arrêt du Parlement qui bannit le Cardinal Mazarin.

Les disputes sur la Grace commencent ådevenir l'objet des Assemblées de la Faculté de Théologie des

Paris.

2649. Charles I. Roi d'Angleterre, eft décapité. Olivier Cromvel se rend maitre du Gouvernement.

Le Docteur Cornet Exjesuite, fabrique les V Propositions, & en propose la condamnation.

La guerre civile s'allume de plus

en plus.

Fin de la premiere guerre de Pa-TIS.

Le Roi entre au Conseil des Finances pour la premiere fois, il reçoit le Sacrement de Confirmation.

Démarches des Docteurs de Louvain contre la Bulle d'Urbain VIII, qui supprimoit l'Augustin de Jansenius.

. M. Hamon se retire à Port-Royal. Dom Jean de Palafox écrit au Pape, pour l'informer de tout ce qu'il avoit à souffrir de la pare des

Jesuites.

Naissance de M. Jean Soanen, mort Evêque de Senès en 1740.

M. Henri Asnauld, facré Eveque d'Angere.

1650. Lettre d'un grand nombre d'Evêques de France au Pape, pour demander la condamnation ides cinq CHRONOLOGIQUE. 'xxiij Propositions qu'ils attribuent à Jansenius.

Mort du célébre Descartes.

L'Inquisition d'Espagne censure 22 propositions injurieuses à saint Augustin. Elles étoient extraites de Théses & d'Ecrits de dissérens Jesuites.

La Reine fait arrêter les Princes. Voyages du Roi en diverses Provinces.

Mort de M. de Sericourt Solitaire de Port-Royal.

Fondation de la Maison de l'Insti-

tution de l'Oratoire.

dans les Pays-Bas par ordre absolu du Roi d'Espagne.

Plusieurs Evêques écrivent au Pape Innocent X, pout demander la distinction des sens des propositions. Députés envoyés à Rome sur cette affaire.

Nouvel Arrêt du Parlement qui bannit le Cardinal, Mazarin. Trois partis dans le Royaume.

Mort du P. Jacques Sirmond Je-

suite.

Mort de Rovenius Archevêque d'Utrecht.

Le Roi déclaré Majeur. Déclaration contre le Cardinal Mazarin.

Nouvel Arrêt du Conseil, qui ordonne aux Evêques qui se disoient exempts de la Régule, de produire leurs titres. xxiv TABLE.

Censure de M. Je Gondi Arch vêque de Paris, contre un Livre d P. Brisacier Jesuite, plein des pla horribles calomnies.

1652. Le Coadjuteur de Paris, devies Archevêque par la mort de son on cle.

> Retour du Cardinal Mazarin e France. Renouvellement de la gue re civile.

> M. de Buzanval sacré Evêque d Beauvais.

1653. Bulle d'Innocent X contre les

Propositions.

Assemblée d'Evêques chez le Ca dinal Mazarin, pour la faire accep ter.

Mort de Froidmont, Docteur ( Louvain.

L'Archevêque de Paris devie Cardinal de Retz.

Le Cardinal de Retz fait prisonier, Mazarin comblé d'honneur

Mort du Pere Carré, Réform teur de plusieurs Maisons de Don nicains.

La Faculté de Théologie de Le vain condamne des propositions ce traires à la saine morale. L'Arch vêque de Malines & l'Evêque Gand confirment cette censure.

Le Cardinal Mazarin y fait dé der que les cinq Propositions été condamnées au sens de Jannius.

Chris

CHRONOLOGIQUE. xxv. Christine, Keine de Suéde, abdique la Couronne en faveur de son cousin.

Le Cardinal de Retz se sauve de sa prison & se retire à Rome. Troubles de l'Eglise de Paris.

Fin des troubles du Royaume.

Sacre du Roi.

M. Pascal est vivement touché de

Dieu & Ce retire à Port-Royal.

M. Nicole se joint à M. Arnauld, pour l'aider à désendre la vérité par des Ecrits solides.

475. Formulaire dressé par quinze Prélats.

> M. Smith, Evêque de Chalcédoine, célébre par les persécutions que lui ont suscitées les Jesuites.

> Premiere & seconde Lettre de M. Arnauld contre les Sermons de M. Habert, qui attaquoient Jansenius.

Mort d'Innocent X. Alexandre

VII élevé sur le S. Siége.

La Reine de Pologne écrit au Pape en faveur de Port-Royal.

Dispersion des Solitaires de Porte

Royal.

Miracle éclatant opéré à Port-

Royal.

Les Evêques Approbateurs du Livre de la Fréquente Communion, envoient à Rome M. Bourgeois pour désendre cet Ouvrage.

Mort de Menochius Jesuite, Com-

mentateur de l'Ecriture.

1656. Jean IV, Roi de Portugal, meurt.
Tome X. b

Alphonse VI lui succède.

Censure contre M. Arnauld. xante-douze Docteurs les plus vans de la Faculté, exclus de s bonne pour n'avoir point adhé cette injuste Censure.

Publication des Lettres Pro-

ciales.

Démarche des Curés de Roue de Paris contre la Morale corrom des Casuistes.

L'Assemblée du Clergé ordo l'impression des Instructions de sa Charles, afin de les opposer à la

rale des Casuistes.

Cette Assemblée confirme ce s'étoit déja fait contre le Livre Jansenius & sur la signature du l mulaire. Elle est rompue par or de la Cour, à cause des excès se daleux d'un nombre de Prélats.

Requête des Curés de Roue. leur Archevêque contre la Moi

corrompue des Casuistes.

Bulle du Pape qui confirme co d'Innocent X, & qui déclare plus, que les cinq Propositions se de Jansenius.

Les Jesuites obtiennent d'Alex dre VII, un Bref favorable aux rémonies Chinoises.

Mort du célébre Jérôme Bigne Etablissement de l'Hôpital Gé ral de Paris.

111. Son fils Léopold éin en sa pla

CHRONOLOGIQUE. xxvij

La Faculté de Théologie de Louvain censure 26 propositions de Morale qui lui avoient été dénoncées par l'Evêque de Gand.

Les Jesuites font paroître l'Apo-

logie des Casuistes.

L'Assemblée du Clergé confirme ce qui s'étoit fait sur le Formulaire.

Le Roi va au Parlement pour y faire enregistrer par son autorité absolue, la Bulle d'Alexandre VII.

La même Bulle est publiée à Lou-

vain.

Les Jesuites rétablis à Venise par le crédit du Pape.

Le Parlement défend les Lotte;

ries.

658.

On envoie en Canada des Eccléfaftiques en qualité de Missionnaires, ayant pour Chef l'Abbé de Quelus en qualité de Grand-Vicaire de la Mission. Les Jesuites resusent de lui obéir & le sont chasser.

M. Nicole résute un Livre de Me

de Marca sur le Formulaire.

Mort de M. Dugué de Bagnols illustre par sa grande piété.

Mort d'Olivier Cromvel, maître

absolu en Angleterre.

Mort de M. Ollier Curé de Saint Sulpice & Fondateur du Séminaire.

Conquêtes du Roi. Il tombe dan-

gereusement malade.

Les Curés de Paris publient plusieurs excellens Ecrits contre la Moz rale des Jesuites. axviii TABLE

7659.

M. de Marca affocié au Mi par le Cardinal Mazarin.

Mort de la Mere des Angreau, Abbesse de Port-Royal l'avoit été de Manbuisson vintans.

Mort de M. le Maitre.

La Faculté de Théologie ris censure l'Apologie des Res.

Censure des Vicaires Gé de Paris contre le même Livi Un grand nombre de census véques contre ce Livre.

Décret du Saint Office qui damne aussi.

D. Jean de Palasox meurt et de sainteté.

Mort de M. de Solminiac que de Cahors, célébre par s teté.

Paix des Pirénées entre l'E & la France.

Mort du P. Morin de l'Ora Le Grand Condé se récons vec le Roi.

Les Jesuites déserent au ment de Bordeaux les Lettre vinciales avec les notes de drok.

1660. Arrit du Parlement de Bo qui justifie cet Ouvrage.

> Mort de Charles-Gustave Eucde. Charles IX son fils le c. de.

On engage Louis XIV à 1

CHRONOLOGIQUE, xxix les choses aux dernieres extrémités pour faire signer le Formulaire. Lettre circulaire de l'Assemblée à ce sujet.

Mort de M. Vincent de Paul.

Destruction des écoles de Port-

Royal.

Mort d'Innocent Fai, domestique de Port-Royal, d'une grande sain eté.

Mariage de Louis XIV avec l'In-

fante d'Espagne.

Plusieurs fanatiques paroissent & se déchaînent contre les prétendus Jansenistes.

Schisme dans l'Eglise de Beauvais, causé par les partisans du For-

mulaire.

61. Charles II fils de Charles I, est rappellé & couronné Roi d'Angleterre.

Arrêt du Conseil en faveur du For.

mulaire.

Premier Mandement des Grands-Vicaires de Paris, pour la signature du Formulaire. L'Assemblée des Evéques le condamnent, parce qu'il n'exigeoit que le respect & le silence à l'égard du fait. Arrêt du Conseil contre le même Mandement. On oblige les Grands Vicaires d'en publier un second.

Les Jesuites font soutenir une Thése pour l'infaillibilité du Pape.

Le Cardinal de Retz donne sa démission de l'Archevêché de Paris.

### TABLE

**II** 

Mort du Cardinal Mazarin.

M. Fouquet Surintendant des nances, fait prisonnier. M. Coll lui succéde dans la place de Con leur Général.

Naissance de M. le Dauphin. M. de Marca nommé à l'Archeché de Paris.

Mort de la Mere Angélique, formatrice de Port-Royal, le d'Août.

Les Supérieurs Ecclésiastiques par ordre de la Cour la visite deux Maisons de Port-Royal, & font l'Apologie. Persécution co ces saintes Maisons.

M. l'Evêque d'Angers écris Roi, sur l'exaction de la signa du Formulaire. M. Godeau écri Pape & au Roi sur le même su M. d'Alet fait la même chose.

Mort de Jacques de la Torre,

chevêque d'Utrecht.

M. Néercassel est sacré Arch que d'Utrecht sous le titre d'Eve de Castorie.

Troisième Mandement des Gra Vicaires de Paris sur le For laire.

Plusieurs Evêques refusent d' ger la signature du Formulaire restriction.

Publication du Journal de Si Amour.

Mort du Pere Fronteau, cél-Génovefain. CHRONOLOGIQUE.

Etablissement de la Congrégation des Filles de l'Enfance à Toulouse.

Réforme de l'Abbaye de la Trappe par M. de Rancé.

Mort de M. Pascal.

Rétablissement de la Faculté de Théologie de Bordeaux, que les Jesuites avoient fait interdire par un ordre surpris.

Mort de M. de Bernieres ami de

Port-Royal.

Satisfaction éclatante faire à Louis XIV par l'Ambassadeur d'Espagne.

Bref du Pape aux Evêques de France pour l'exécution des Bulles précédentes. Le Roi donne des Lettres patentes pour le faire exécuter.

Déclaration de la Faculté de Théologie de Paris contre les maximes

des Ultramontains.

Thése impie soutenue chez les Jesuites à Paris. La Cour empêche

la Sorbonne d'agir contre.

Arrêt du Parlement qui défend aux Docteurs mendians de se trouver plus de deux de chaque Couvent aux Assemblées de Sorbonne.

M. de Rancé se fait Moine dans

son Abbaye de la Trappe.

· Louis XIV rend une Déclaration en faveur du Formulaire, & va au

Parlement la faire enregistrer.

M. de Beaumont de Perefixe Archevêque de Paris. Il donne un Mandement où il n'exige la croyance du fait que d'une foi humaine.

**b** 17

Les Religieuses de Post - Royal resulent de le signer, & sont persécutées en conséquence L'Archevêque exerce toutes sortes de violences contre elles, disperse les unes & tient les autres captives dans leurs Maisons.

Censure de la Faculté de Théologie de Paris, comre le Livre de Jacques Vernant & d'Amadée Guimené ou Guillaume Moia Jesuite. Le Livre de ce dernier contient la plus insâme morale.

Mort de M. Eme-Roi, Cuté de

Petsé, célébre par sa sainteté.

La Réforme s'affermit dans l'Ab-

baye de la Trappe.

Mort de M. Singlin Confesseur de Port-Royal.

Louis XIV fait fleurir le commer-

ce & les arts.

Etablissement de l'Académie de Peinture & de Sculpture. On commence le Canal de Languedoc pour la jonction des deux Mers.

Alexandre VII sait satisfaction à

Louis XIV.

Nouvelle Déclaration du Roi es faveur du Formulaire.

par laquelle la Sorbonne condamnoit les Livres de Vernant & d'Amadée. Le Parlement supprime cet te Bulle scandaleuse.

M. Nicole publie son Traité de la Foi humaine, les dix Lettre

CHRONOLOGIQUE. xxxify Imaginaires & les huit Visionnaires.

Canonisation de saint François de

Sales.

Premiers Journaux.

On éléve la façade du Louvre.

66. Formulaire d'Alexandre VII.

Déclaration du Roi pour le faire

Mandement des Evêques d'Alet, d'Angers, de Beauvais & de Pamiers, qui n'exigent pour le fait de Jansenius, que le silence & le respect.

Déclaration du Roi contre les

blasphémateurs.

Décret du Pape en faveur de l'At-

Mort de M. le Prince de Conti, célébre par sa pénitence.

M. de Saci enfermé à la Bas-

tille.

Les Jesuites s'efforcent de détruire la Congrégation de l'Enfance.

Le Pape condamne un grand nombre de propositions des Jesuites si r la Morale.

Mort d'Henri Buche, Instituteur des Freres Tailleurs & Cordon-niers.

667. Cafimir V Roi de Pologne, abdique la Couronne.

> Le Pape nomme des Commissaires pour faire le procès aux quatre Evéques. Sa mort. Clément IX lui succéde.

YXXXY

TABLE

'Arrêt du Parlement qui ordonne la réformation des Ordres Religieux.

Conquêtes du Roi dans la Flan

dres.

Observatoire bâti à Paris. Acad mie des Sciences fondée. Publication du Code Louis.

Publication du Rituel d'Alet.

Publication de la Version du Noveau Testament de Mons.

MM. de Port-Royal, contre les ca lomnies dont on les chargeoit.

M. de Saci achéve sa traductio de la Bible. Il est présenté au Roi.

Lettre des XIX Evéques de Frai ce au Pape & au Roi en faveur de IV Evêques.

Lettre circulaire des IV Evêque

à tous les Evêques de France.

Brefs du Pape contre le Nouver Testament de Mons & le Rituel d'I let. On est obligé de retirer ces Bref tant l'indignation qu'ils excitent e générale.

MM. de Sens & de Châlons tra vaillent avec le Nonce à un accon

modement.

Lettre des IV Evêques au Pap Leurs procès-verbaux. La paix conclut à la grande satisfaction s Roi.

Conquêtes de la Franche-Com que l'on rend ensuite.

On commence à bâtir l'Hôs

CHRONOLOGIQUE. xxxy

Royal des Invalides.

M. de Pamiers forcé d'excommunier plusieurs Jesuites schismatiques & révoltés contre son autorité.

Les Religieuses de Port-Royal sont

fétablies.

M. Arnauld paroît devant le Roi, & est accueilli de toute la Cour.

Mort d'Allatius Savant Grec.

Alphonse VI Roi de Portugal, est interdit du gouvernement de ses Etats, qui sont donnés à son frere Pierre II.

Publication du Livre de la perpé-

tuité de la foi.

M. Arnauld sort du Royaume &

écrit au Pape.

Arrêt du Conseil qui sépare à perpétuité les deux Maisons de Port-

Royal.

Naissance de M. Charles de Cay-Ius, mort Évêque d'Auxerre en 1754, & qui a rendu de si grands sesvices à l'Eglise.

Mort du Pape Clément IX.

Publication des Pensées de M. Pascal.

Publication du premier volume de la Morale Pratique des Jesuites.

Mort d'Escobar Jesuite, fameux par la corruption de sa morale.

Election de Clément X.

Spinosa publie ses impiétés.

b vi

# EXXV. TABLE

Mort de M. de Pontis, Solitaire de Port-Royal.

M. Bossue-sacré Evêque de Comdom & nommé Précepteur de M. le Dauphin.

p671. Dispute entre les Bénédictins a les Chanoines Réguliers, touchant l'Auteur de l'Imitation de Jesus-Christ.

Mort de la Mere Agnès Arnauld, Abbesse de Port-Royal. Les Essais de Morale commencent

à paroître.

M. de Châlons adopte le Livre des Réflexions Morales du Pere Quesnel.

M. le Camus sacré Evêque de Grenoble.

les erreurs de Cyrille Lucar.

Conquêtes du Roi dans la Hollande.

Mort de la Princesse de Conti, protectrice de Port-Royal, & célébre par sa grande piété.

Mort de M. Godeau Evêque de Vence.

Concile de Jérusalem.

p673. Déclaration du Roi, qui étend dans tout le Royaume le droit de Régale. Les Evêques d'Alet & de

Pamiers s'y opposent.

Mort du P. Guilleri, Chanoine
Régulier de Sainte Geneviéve, d'une

éminente piété.

CHRONOLOGIQUE. xxxvij Mort du Pere Lallemant, Chanoine de Sainte Geneviéve.

Mort de M. l'Abbé de Lalane, zélé désenseur de la doctrine de saint Augustin.

74. On jette les fondemens du Collé-

nge Mazarin.

Mort du Cardinal Bona.

Le Roi se rend de nouveau maître de la Franche-Comté qui lui reste. Il

s'empare de l'Alface.

Mort de M. le Duc & de Madame la Duchesse de Liancourt célébres par leur piété & leur attachement à Port-Royal.

Mort de M. Gondrin Archevêque

de Sens.

Mort de Contenson, pieux & savant Dominicain.

Molinos publie ses erreurs.

La France perd le Maréchal de Turenne.

Nouvelle Déclaration du Roi qui étend le droit de Régale à toutes les Eglises du Royaume.

Mort de M. d'Andilli.

Le P. Quesnel publie son édition de S. Leon.

Lettre de Victorio Ricci Dominicain au Pape, sur l'état des Missions d'Orient.

176. Violement de la paix de Clément

IX. Edit du camp de Ninove.

Mort de M. Henri de Valois traducteur des Historiens Grecs Eccléfiastiques.

#### TABLE PRXVIII

M. Trevé public l'Instruction sur la pénitence, dédiée à Madame de Longueville.

Mort de M. Varet, connu par ses is

Ecrits & son zéle pour, la vérité. Nouvelles conquêtes des François

fur terre & sur mer.

Persécution excitée dans le Diocèse d'Alet au sujet de la Régale.

Mort de M. le Marquis de Sevigné Solitaire de Port-Royal.

Mort de M. de Saint Ange, Solitaire de Port-Royal.

Publication de la Paneplie de la Grace de Lemos.

Mort de Clément X. Innocent XI 2677.

lui succéde. Mort du saint Evêque d'Alet.

Les Jesuites entreprennent inutilement de faire béatifier Bellarmin.

Mort de M. de Sainte Beuve.

Les Théologiens de Louvain publient une nouvelle édition de saint

Augustin. Mort de Spinosa fameux athée.

Pref du Pape au Roi au sujet de la *1678.* Régale.

Mort de M. de Launoi.

La Congrégation de l'Orasoire de France perd plusieurs de ses membres, à l'occasion d'un réglement nouveau qui désendoit d'enseigner le

Jansenisme & le Carresianisme.

M. d'Angers écrit au Pape im

CHRONOLOGIQUE. xxxix le violement de la paix de Clément IX.

Mort de M. de Barcos, Abbé de

S. Cyran.

679. Le Pape condamne soixante-cinq propositions de la morale relâchée.

Ordonnance de M. de Pamiers con-

tre les pourvus en Régale.

Second Bref du Pape au Roi au sujet de la Régale.

Lettre de l'Assemblée du Clergé

au Roi contre ce Bref.

Mort du Cardinal de Retz.

On publie à Amsterdam les Œuvres Théologiques de Grotius.

Paix de Nimégue.

M. de Pamiers persécuté au sujet

de la Régale.

Mort de Madame la Duchesse de Longueville, protectrice de Port-Royal, & célébre par sa pénitence.

Renouvellement de la persécution

contre Port-Royal.

M. de Harlai Archevêque de Paris, en chasse les Pensionnaires, & défend de recevoir des Novices.

Mort du saint Evêque de Beauvais

M. de Buzanval.

Mort du P. Combesis, savant Dominicain.

M. Duguet fait avec beaucoup d'éclat des Conférences Ecclésiastiques à S. Magloire.

Les Bénédictins publient des premiers volumes de leur édition de S.

Augustin.

Destruction de l'Abbaye de Saist

ché de Mirepoix, à la sollicitation du grand Bossuet qui connoissoit son

rare mérite.

Mort du saint Evêque de Pamiers

M. de Caulet. Troubles excités dans
son Eglise par les Régalises.

Rect du Pape en sureur des Relie

Bref du Pape en saveur des Religieuses de Charonne.

Mariage du Dauphin. Le Roi forme plusieurs belles en-

treprises.

Mort du Pere Carlat Chanoine de

Régale. Le Milord Stafford exécuté à

Pamiers, persécuté au sujet de la

mort.
Mort de M. Vialart Evêque de Châlons, de sainte mémoire.

Violences exercées contre le Monastere de Charonne près de Paris,

par l'Archeveque & les Jesuites.

Assemblée extraordinaire du Clergé de France au sujet de la Régale &

des Brefs du Pape. L'Evéque d'Armach Prisnat d'Irlande, condamné à mort & exécuté.

Approbation du Livre de M. Gerbais, De Causis majoribus.

Le Canal de Languedoc navigable.

Mort du P. le Cointe de l'Oratoise, Auteur Ecclésiastique.

Mort de D. Marsolles, Général

HRONOLOGIQUE. es Bénédictins de Saint Maur.

M. Bossuet publie son discours sur l'Histoire universelle.

Dom Mabillon publie sa Diplo-

matique.

Assemblée générale & célébre du Clergé de France, où l'on établit quatre Articles contre les maximes ultramontaines. Déclaration du Roi qui les confirme.

Le Pape refuse de donner des Bulles aux Evêques nommés qui avoient

été de l'Assemblée.

Captivité du P. du Breuil de l'Ocaroire de sainte mémoire.

Naissance du Duc de Bourgogne. Publication du second volume de

la Morale Pratique des Jesuites.

Mort de la Reine Marie-Thérese d'Autriche. 1683.

Le Roi s'établit à Versailles.

Mort de M. Colbett.

Naissance du Duc d'Anjou, depuis Philippe V Roi d'Espagne.

I.es Jesuites persécutent l'Archevêque de Manille & te font bannit.

M. Soanen depuis Evêque de Senez, fait l'Oraison sunébre de la

Reine Marie-Thérese d'Autriche. Satisfaction éclatante faite à Louis

XIV par la République de Génes. Tréve entre la France, l'Espagne

& l'Empire.

Mort de la Mere Angélique de S. Jean, Abbesse de Port-Royal.

Ť

المتا

zlij

Mort de M. de Saci.

TABLE

Mort de M. le Roi, Abbé de Haw =

te-Fontaine.

Mort de M. de Luzanci, Solitais = re de Port-Royal.

#685. Mort de Charles II Roi d'Angle, terre, sans postérité: son frere Jan.

Révocation de l'Edit de Nantes. = On travaille à abolir le Calvinisme =

en France.

**1**686.

Molinos Ches des Quiétisses, es mis dans les prisons de l'Inquistion.

Mort de M. Voisin, traducteur de Bréviaire Romain.
Mort de D. Luc d'Acheri savant

Dominicain.

M. Rocquillot se retire à Porte

M. Bocquillot se retire à Port-Royal.

Molinos condamné par l'Inquistion à une prison perpétuelle. Mort du grand Condé.

M. du Ferrier Théologal d'Albi,

généreux défenseur de la vérité, meurt à la Bastille.

Le P. Meunier Jesuite, soutient à Dijon dans une Thése Théologique l'hérésie du péché philosophique.

Mort de M. Stenon, Evéque de Titiopolis, & Vicaire Apostolique dens les pays septentrionaux.

Mort de M. Néercassel Evêque de Castorie, gouvernant l'Eglise Casholique de Hollande. CHRONOLOGIQUE. xhiif Mort de M. Cotelier, célébre par son érudition.

Mort de M. le Tourneux, Auteur

de l'Année Chrétienne.

Arrêt du Conseil contre la Congrégation de l'Enfance. Exil de Madame de Mondonville Institutrice. Son exil changé en prison. Destruction totale de cette Congrégation.

M. le Camus Evêque de Grenoble, élevé au Cardinalat.

On sacre quatre Evêques pour l'E-

glise d'Angleterre, vers 1686.

Le Cardinal Sfondrate publie un Ouvrage contre les IV Articles du

Clergé de France de 1682.

Jacques II Roi d'Angleterre, fait profession de la Religion Catholique, & laisse à ses sujets la liberté de conscience. Tout le monde se souléve contre lui.

Contestation entre le Pape & le Roi de France au sujet des franchises des Ambassadeurs.

Ligue d'Ausbourg qui allume la guerre dans toute l'Europe.

Mort de M. de Saint-Amour, Do-

deur célébre.

Mort de M. Hamon, Solitaire & Médecin de Port - Royal, célébre par ses Ouvrages de piété & par sa pénitence.

Mort du P. Desmares de l'Ora-

toire.

La continuation des Essais de Morale achevée & publiée.

Mort de M. Bourgeois désenseur l' à Rome du Livre de la Fréquents Communion.

Le P. Gonzales Général des Jesuites, publie un Livre conre la probabilité. La Société se révolte contre lui.

France. Appel du Procureur Général au nom de la Nation.

Troubles dans les Cévenes causes par les Calvinistes.

Mort de M. du Cange, célébre par sa grande érudition.

M. Rocquillot publie ses premiers

Violences exercées contre M. l'Evéque de Vaison.

Madame Guion publie ses premicrs Ouvrages.

2689. Mort du Pape Innocent XI. Alexandre VIII lui succéde.

Louis XIV se relâche sur le droit des franchises.

Jacques II Roi d'Angleterre, thassé de ses Etats passe en France.

Guillaume Prince d'Orange son gendre, est reconnu Roi d'Angleterre.

Mort de Christine Reine de Suéde, 1 Rome.

Le P. Rousse Chanoine de Pamiers, meurt en exil.

Affaire des fix Chanoines de Beau-

CHRONOLOGIQUE. xbv vais calomniés par Raoul Foi.

Le P. Beon Jesui-e soutient à Marseille l'hérésie du péché philo-

sophique.

Les Jesuites soutiennent à Pont à Mousson dans une Thése, que l'homme n'est point obligé d'aimer Dieu dans tout le cours de sa vie.

M. Codde Chanoine d'Utrecht, est sacré Archevêque d'Utrecht sous le

titre Je Sebaste.

90. Insigne fourberie de Douai tramée & dirigée par les Jesuites.

Le Pape condamne les IV Arti-

cles du Clergé de France.

Il proscrit l'erreur du péché philosophique enseignée à Dijon, par le P. Meunier Jesuite.

Mort de M. de Sainte - Marthe,

Confesseur de Port-Royal.

Mort de M. l'Abbé de Pont-Château.

Les Jesuites attaquent l'édition de saint Augustin donnée par les Bénédictins.

M. Fleuri publie le premier volume de son Histoire Ecclésiastique.

Mort de M. Hermant, célébre par

ses Ecrits.

M. de Tillemont publie son Hi-Roire des Empereurs.

91. Mort d'Alexandre VIII.

Mort de la Mere du Fargis, Abbesse de Port-Royal.

Le Pere Cerle Chanoine de Pamiers, qui avoit été le plus indigne211

TABLE

ment traité au sujet de la Rémeurt dans sa retraite.

Mort de M. Floriot, Auteu

Morale du Pater.

Mort de Mademoiselle de tus.

Mort du Pere d'Aubarede noine de Pamiers, qui avoit le coup souffert au sujet de la gale.

Mort de M. Arnauld Evêque

gers, de sainte mémoire.

Mort de Madame de Combé Litutrice de la Maison du Bos Leur.

Disputes sur les études mos ques entre M. l'Abbé de la Ti & Dom Mabillon.

Mort d'Adrien de Valois Hist

graphe de France.

ques nommés, qui sont oblig donner une déclaration telle q Pape l'exige sur les quatre

cles.

Les Théologiens de Lou prient le Pape de rendre témoig aux dogmes de la Grace efficat de la Prédestination gratuite.

Mandement de M. Maigrot caire Apostolique à la Chine, co les superstitions Chinoises.

Rocaberti Inquisiteur général pagne, publie de gros Ouvrages tre les quatre Articles du Cler France. CHRONOLOGIQUE. zivij Mort de Louis Bulteau, Auteur, Ecclésiastique.

Mort de M. Pelisson.

M. de Tillemont publie ses promiers volumes de Mémoires pour l'Histoire Ecclésiastique.

694. Mort de M. Arnauld.

Ordonnance de l'Archevêque de Paris, contre plusieurs Livres des

Quiétistes.

Bref du Pape en réponse aux Théologiens de Louvain. Il désend d'inquiéter personne sur des accusations vagues de Jansenisme.

Articles dressés à Issi au sujet du

Quiétisme,

Les Jesuites font paroître une réponse aux Lettres provinciales, qui avoient paru près de quarante ans auparavant.

Mort de M. Feydeau, célébre par ses travaux, ses Ecrits & les persécu-

tions qu'il a soussertes.

1695. Edit célébre de Louis XIV sur la jurisdiction Ecclésiastique.

Ordonnance des Evèques de Meaux & de Chartres contre les erreurs des

Quiétistes.

M. de Noailles Evêque de Châlons, approuve le Livre des Réflexions Morales du P. Quesnel.

Mort de M. Lancelot, célébre par

ses Ecrits & par sa piété.

Mort de M. Nicole.

Mort de M. de Harlai Archeveque de Paris. M. de Noailles lui suscéde.

Mort du Pere Thomassin de l'Oix raic re.

1656. M. le Tellier Archeveque de Reims, condamne quelques Théles. des Jesuites.

> Dern cre visite faite à Por-Royal. des Champs, & qui est la ustificationde cette Mailon.

> Ordonnance de M. de Noailles Archeveque de Paris, qui établit la doctrine qui fait le vrai crime dem prétendus Janseniftes, & qui en même - ems réalise cente se de imagi-Daire.

> Dom Matthieu Petit-Didier, nédictin de la Congrégation de Saims Vannes, publie l'Apologie des Provinciales.

> Mort de Dom Martin, Bénédictin d'une grande ver:u.

> Jean Scanen facré Evêque de Serer.

Frederic Auguste Flecteur de Sa-2697. ne, cît élu Rei de Pelogne.

Mort de Charles XI Roi de Suéde. Charles XII ton fils lui succéde.

Les Jesuites rersecutent M. & Sebaste.

M. de Féncion Archevêque de Cambrai publie son Livre des Maximes des Saines. M. Bossuer l'ausque. L'affure portée à Rome.

Quarre Traités de paix fignés à Rifvick.

Mariage

CHRONOLOGIQUE. xlix Mariage du Duc de Bourgogne avec la Princesse de Savoie.

M. Charles-Joachim Colbert, sa-

cré Evêque de Montpellier.

MM. de Reims, de Paris, de Meaux, d'Arras & d'Amiens, dénoncent au Pape un Ouvrage plein d'erreurs du Cardinal Sfondrate.

Fameux Problème Ecclésiastique dressé par les Jesuites, qui y demandent à qui l'on doit croire, ou à M. de Noailles Evêque de Châlons, approuvant les Réslexions Morales, ou à M. de Noailles Archevêque de Paris en 1696, condamnant l'Exposition de la foi. Ce libelle est condamné au seu par Arrêt du Parlement de Paris.

M. de Langle nommé à l'Evêché de Boulogne. Il s'est rendu recommandable par sa piété & par son zéle pour la vérité.

98. Tous les Princes de l'Europe s'envoient des Ambassades réciproques.

Mort de M. Thomas du Fossé, célébre par sa piété & par ses E-

crits.

Mort de M, de Tillemont.

Livre de M. de Cambrai. Elle est reçue de toutes les Assemblées des Evêques de toutes les Provinces Ecclésiastiques du Royaume.

Mort de M. Racine, ami & Hi-

storien de Port-Royal.

Nouvelle édition de saint Grégo re de Tours par D. Thierri Ruinar savant Bénédictin.

Mort du P. Pagi Cordelier.

Mort de M. de Barillon, Evêqu de Lucon.

Mort du Cardinal d'Aguirre.

1700. Mort d'Innocent XII.

Le Problème Ecclésiastique pre crit par un Décret du Saint O fice.

Concours prodigieux de Péleri à Rome à l'occasion du Jubilé.

Le Cardinal Albani élevé sur Saint Siège, prend le nom de Ci ment XI.

Mort de Charles II, Roi d'I pagne. Philippe V, petit-fils Louis XIV, est appellé à la Co ronne.

Messieurs des Missions étrange écrivent contre le culte des Chinc & attaquent les Jesuites par des crits solides.

Décisson des Docteurs de Par. contre le culte des Chinois.

L'Assemblée du Clergé de Frace censure un très-grand nomble propositions fausses & dans reuses sur le Dogme & sur la Narale.

Déclaration du Clergé de Frassur l'amour de Dieu dans le Sac ment de Pénitence. CHRONOLOGIQUE, ij L'Assemblée du Clergé de France condamne la Morale des Casuistes.

Mort de la Mere Racine, Abbesse de Port-Royal.

Mort de M. de Rancé, Abbé &

Réformateur de la Trappe.

1701. M. de Tournon, Patriarche d'Antioche, envoyé à la Chine.

Cas de Conscience au sujet du

Formulaire.

Jacques II, Roi d'Angleterre, meurt à Saint Germain en Laie. Son fils Jacques III, succède à ses droits.

702. Guillaume III, qui tenoit le Trône d'Angleterre, meurs. Anne Stuart seconde fille de Jacques II, lui succéde.

Le Pape Clément XI suspend de ses fonctions M. de Sebaste, par une

sentence très-injuste.

Publication du Journal des Actes des Congrégations de Auxiliis de Lemos.

Mort de M. Huygens.

Sentence injuste prononcée à Rome contre M. de Sébaste.

M. Cock nommé Provicaire en Hollande. Le Clergé refuse de le reconnoître.

Le Chapitre d'Utrecht appelle d'un Bref donné à Rome contre ses droits.

Ordonnance du Cardinal de Noailc ij

### TABLE

les contre le Cas de Conscience.

M. l'Evêque d'Arras censure 14 Théologie morale du Pere Gobat Jesuite.

Mort de M. Thiers, connu pas

plusieurs Ouvrages singuliers.

Le Pere Quesnel captif à Bruxelles, sort de sa prison par une protection singuliere de la Providence.

1704. Stanislas élu Roi de Pologne.

On condamne à Rome le culti des Chinois, autorisé par les Je suites.

Mort du grand Bossuet. Mort du Cardinal Noris.

Le Roi Louis XIV envoie en Ethiopie, dans l'espérance de fair rentrer cet Empire dans le sein d l'Eglise.

1705. Mort de l'Empereur Léopold.So

fils Joseph lui succéde.

M. de Tournon arrivé à la Chine, se déclare contre les cérémonies Chinoises.

Rulle du Pape contre le Cas d' Conscience. Le Roi ordonne expre sément qu'elle soit reçue.

Bulle Vineam Domini de Clémes

XI.

Lettre importante de M. de Mon gaillard Evêque de Saint Pons, 1 sujet du Formulaire.

M. Charles de Caylus est sac

Evêque d'Auxerre.

CHRONOLOGIQUE. liij
On introduit à Louvain la signature du Formulaire d'Alexandre
VII.

1706. Clément XI donne, contre toutes les régles, le gouvernement de l'Eglise de Hollande au Nonce de Cologne.

Mort de Pierre III, Roi de Por-

tugal.

Emprisonnement de M. l'Evêque

de Conon à la Chine.

Mort de la Mere Boulard, derniere Abbesse de Porr-Royal.

Mort de M. Baillet.

Bref du Pape en faveur des éditions des Peres, données par les Bénédictins.

Mort de Bayle, fameux par ses impiétés & par ses pernicieux Ouvrages.

1707. Décret du Cardinal de Tournon, contre les cérémonies Chinoises. Les Jestites en appellent.

> Le Cardinal est arrêté, & misen prison chez les Jesuites de Ma-

cao.

Mort de Charles-Henri de Bentzeradt, Abbé & Réformateur de la Maison d'Orval.

M. le Noir de Saint Claude se charge des affaires de la Maison de Port-Royal des Champs, & est mis peu de tems après en prison pour ce sujet.

Mort de D. Mabillon.

liv TABLE

Mort de M. le Camus, Evêque de Grenoble & Cardinal.

1708. Bulle de Clément XI, pour le suppression de Port - Royal des Champs.

Mort de D. de Vert, savant Bé-

nédictin de Cluni.

1709. Mort de M. Fontaine, Solitaire de Port-Royal, & connu par ses Ouvrages.

Mort de Dom Eustache de Beanfort, Abbé & Résormateur de Sept-

fons.

Mort sainte de Louise Palatine de Bayiere, Abbesse de Maubuif-son.

Mort de D. Thierri Ruinart, Gvant Bénédictin.

Mort de M. de Beaupuis, qui avoit été Supérieur des Ecoles de Port-Royal.

Bref du Pape en faveur du Cardinal de Tournon. Autre Bref au Cardinal captif. Nouveaux Décrets du Pape en sa faveur, qui sont tous

sans effet.

1710.

Destruction de Port-Royal.

Démolition de l'Eglise & des bâtimens de Port-Royal.

Mort glorieuse du Cardinal de Tournon. Les Jesuites le persecusent même après sa mort.

Mort de M. de Sébaste. Naissance de Louis XV.

1711. Exhumation des corps enterrés

CHRONOLOGIQUE. 17
2 Port - Royal.

Mort de l'Empereur Joseph. Son

frere Charles lui succéde.

Les Jesuites font de nouveaux efforts pour faire béatisser Bellarmin, & ne peuvent réussir.

Mort de Dom Gerberon, Bénédictin de la Congrégation de Saint

Maur.

Mort de M. le grand Dauphin.

712. Mort de M. le Dauphin, auparavant Duc de Rourgogne. Mort de Madame la Dauphine & du Duc de Bretagne.

Fin de la Table Chronologique.



# TABLE

DE TOUS LES ARTICLES qui forment l'Histoire du dix septiéme siècle.

# TOME DIXIE'ME.

ART. I. E Glise d'Italie. Suite des Pape qui ont tenu le Saint Siège pen dant le cours du dix septième siècle

ART. II. Histoire des Congrégations de Auxilies.

ART. III. Eglise de France. Régnes d'Hem IV. & de Louis XIII.

ART. IV. Edmond Richer. Disputes sur l'éten due & les bornes de l'autorité de Pape.

ART. V. Auteurs Ecclésiastiques qui ont écripendant les cinquante premieres an nées du dix-septième siècle.

ART. VI. Régne de Louis XIV. Suite à l'Eglise de France.

ART. VII. Affaire de la Régale. Démêlé ave la Cour de Rome sur les bornes de l Puissance temporelle & de la Puis sance Ecclésiastique.

ART. VIII. Histoire de Port-Royal depuis l' tablissement de la Réforme en 160' jusqu'après la mort de la Mere Ai gélique Réformatrice en 1661-

# TOME ONZIEME.

Ant. IX. D Isputes sur la Grace & la Prédestination. Attaques livrées à l'Augustin de Jansenius. Bulle d'Urbain VIII contre cet Ouvrage.
Vie de Jansenius, & celle de M. l'Abbé de S. Cyran.

ART. X. Histoire des cinq Propositions attribuées à Jansenius. Bulle d'Innocent X qui les condamne. Bulle d'Alexandre VII sur la même matiere. Formulaire du Clergé.

'ART. XI. Violences exercées contre les Religieuses de Port-Royal, à l'occasion du Formulaire du Clergé.

France le Formulaire du Clergé.
Formulaire du Pape Alexandre
VII. Principes sur lesquels on s'appuyoit pour le faire souscrire.
Zéle & travaux de plusieurs Evêques & des plus grands Théologiens.

giens.
Ant. XIII. Paix rendue à l'Eglise au sujet du Formulaire, sous le Pontisicat de Clément IX.

ART. XIV. M. Arnauld. Censure contre lui.

Son exclusion de Sorbonne. Ses
travaux. Son caractere. Ses Ouvrages,

ART. XV. Suite de l'Histoire de Port-Royal depuis la paix qui lui sut rendue en 1669. Vies de plusieurs illustres amis de Port-Royal. Renouvellement des troubles au sujet du

lviij Table des Articles.

Formulaire. Histoire du Cas de Conscience. Destruction de Pors-

1

É

E

Royal.

ART. XVI. M. & Andilli. M. le Malore. M.

Singlin. M. de Sainte-Marthe.

M. Hamon.

Adr. XVII. Plusieurs autres Solitaires de Port-Royal.

# TOME DOUZIE'ME.

ART. XVIII. D Isputes sur les Régles de la Pénisence. Publication de Livre de la Fréquente Communion. Attaques livrées à cet Ouvrage par les Jesuites. Succès des travaux de MM. de P. R. sur cette matiere.

ART. XIX. Disputes sur la Morale. Principes des Jesuites sur la nature de la justice & sur les régles des maurs, attaqués par MM. de P.R.Pu-

blication des Lettres Provinciales.

ART. XX. MM. Nicole & Pascal, défenseurs de la Morale chrétienne contre le relachement des Casustes.

ART. XXI. Condamnation de la Morale des Casuistes.

ART. XXII. Morale pratique des Jesuites.

Leur conduite dans les différences
parties du monde.

Ant. XXIII. Disputes sur la lecture de l'Ecriture-sainte & la traduction des
Offices de l'Eglise. Version du
Nouveau Testament imprimée à
Mons. Requête présentée au Roi
Louis XIV à cette occasion.

ART. XXIV. MM. de Saci, du Fosse, le

Table des Articles. lix Tourneux, Fontaine, Floriot, Feideau, Treuvé. Leurs Ouvrages pour l'instruction des fideles.

ART. XXV. MM. Hermant, de Tillemont & phisieurs autres savans Auteurs liés

avec la Maison de P. R.

ART. XXVI. Disputes touchant la puissance du Pape sur le temporel des Rois, sur la Hiérarchie, & sur quelques autres matieres entre MM. de Port-Royal & les Jesuites.

Azz. XXVII. Auteurs Écclésiastiques qui ont écrit vers le milieu du dix-septième

siècle.

ART.XXVIII. M. Bossuet Evêque de Meaux.

Catalogue raisonné de tous ses Ouvrages.

## TOME TREIZIE'ME.

Ant. XXIX. S Aint François de Sales. M. S Nicolas Pavillon, Evêque L'Alet. M. de Buzanval, Evêque de Beauvais.

ART. XXX. M. Arnauld Evêque d'Angers.
M. Felix Vialart Evêque de Châlons, & plusieurs autres grands Evêques de l'Eglise de France.

ART. XXXI. Nouvelles Congrégations Religieuses & nouvelles Réformes éta-

blies en France.

ART. XXXII. Piusieurs personnes mortes en odeur de saintesé.

ART. XXXIII. Auteurs Ecclésiastiques qui ont écrit à la fin du dix-septième sié-cle.

ART. XXXIV. Le Quiétisme. Sa condemna-

Table des Articles; tion. Progrès de l'irreligion & de l'incrédulité.

ART. XXXV. Principes des Jesuites sur la colomnie. Fourberie de Douai. Destruction de la Congrégation de l'Enfance. Autres persécutions.

Ant. XXXVI. Eglises d'Espagne & de Portugal.

ART. XXXVII. Etat du Christianisme en Amérique & dans l'Orient.

ART. XXXVIII. Elises de Hollande & L'Ap-

ART. XXXIX. Eglise d'Allemagne. Empire des Turcs.

ART. XL. Réflexions sur l'état de l'Egife dans le dix-septième siècle.

Fin de la Table des Articles du dix-steptième siècle.



# l B R E G E

DE

## HISTOIRE LÉSIASTIQUE.



-SEPTIEME SIECLE.

#### RTICLE I.

l'Italie. Suite des Papes qui ont : Saint-Siège pendant le cours lu dix - septième Siècle.

I.

LEMENT VIII, dont le nom étoit I.

Hippolyte Aldobrandin, avoit Fin du
occupé le Saint-Siége les neuf Pontificat
dernieres années du seiziéme sié- de Clément
le tint encore les quatre premieres
priéme. Nous avons vû le commene son Pontificat dans le volume pré-

1600, y attira une multitude innombrable de pelerins, malgre les rigueurs d'un hives très-violent Le Tibre s'étant débordé, inonda une partie de cette ville, & y fit de grands dégats pendant trois jours. Le Pape cette mente année créa treize Cardinaux, parmi lesquels étoit le fameux Bellarmin. Il éteignit les premieres étincelles d'une guerre qui menaçoit la France & l'Espagne. Nous verrons dans l'Article suivant tous les soins qu'il se donna, pour engager les Jésuites à abandonner leurs erreurs sur la Grace; & tout ce qu'il fit dans les Congrégations de Auxiliis, pour maintenir l'ancienne doctrine. Il étoit déterminé à proscrire les profancs nouveautés de Molina par une décision solemnelle, lorsqu'il mourut le 5 de Mars 1605 dans la quatorziéme année de son l'ontificat. On loue avec raison l'affection particuliere qu'il avoit pour les Savans. On dit qu'il avoit formé une Ligue sainte entre tous les Princes Catholiques pour exterminer les Protestans, & que tous consentoient à y entrer, excepté le Roi de France Henri IV, & le Grand-Duc de Toscane.

11. Election Son calactic.

Le Cardinal Aldobrandin, neveu de Clément VIII, s'unit a la faction Françoise, & de Léon XI. fit tous ses efferts pour faire élite Baronius. Ce savant Cardinal eut un grand nombre de voix : mais les Espagnols, dont la faction étoit puissante, lui donnerent l'exclusion, parce qu'il disoit son sentiment dans les Contiftoires avec trop de franchise, & parloit d'eux tans déguitement dans ses Annales. Après bien des intrigues, dont nous éparvite des Papes. XVII. siècle. s toujours au Lecteur le triste détail, t le Cardinal de Florence qui prit le e Léon XI. Clement VIII, qui l'ailui avoit dit plusieurs fois qu'il seroit zeileur; & l'événement justifia cette de prédiction. Il se nominoir auparalexandre Octavien, de la Maison de is, qui régnoit à Florence sa patrie. nt VIII connoissant son mérite, l'emi la paix générale de l'Europe. Il s'acavec honneur de cet emploi, & sur-: la Légation qu'il excrça en France, abbattre les restes de la Ligue. Il s'y sit avec beaucoup de sagesse pendant ix années qu'il y demeura en qualité at. La nouvelle de son exaltation réla joie dans toute l'Europe, à cause indes espérances qu'on avoit conçues ; & le caractere que les Historiens lui n, fait juget que ces espérances étoient re encore inférieures à son mérite. Il endant son Cardinalat l'ornement de r de Rome, avoit auprès de lui plupersonnes de Lettres, & montroit une ficence qui lui fit un grand nombre . Il haïssoit les concussions, la ven-:, la tyrannie, la trop grande comice pour les parens, la dissimulation. voit comblé de bénédictions, lorslui avoit vû employer ses revenus à la action de plusieurs églises & au soulait des pauvres. Son élévation ne chanis ses mœurs, & il eut toujours la même lité pour ceux qui l'approcherent. Il ne a point à répandre ses bienfaits sur ses s, quoiqu'un de ses amis, pour lui la cour, lui en eût donné une liste, ou Art. L Eglise d'Italie.

les plus éloignés étoient nommés. Il avoit dessein de faire une promotion de Cardinaux; mais il étoit bien résolu de n'y renfermer que des personnes d'un mérite distingué, & qui fussent capables de servir l'Eglise. Il maintint dans les Charges ceux qui en avoient été pourvûs par ses Prédécesseurs, & consirma dans les Légations ceux dont les peuples faisoient l'éloge. Il pria les Cardinaux de ne lui rien demander contre sa conscience, & leur promit de leur accorder avec plaisir tout ce qui seroit juste. Il soulagea autant qu'il put les Provinces, des imposstions que Clément VIII avoit établies pour l'entretien des troupes. Il le fit à la priere de Gallo; & quoiqu'il pût s'en faire honneur, il voulut qu'on en cût l'obligation toute entiere à ce Cardinal; & loua son zele, de ce que la premiere grace qu'il lui avoit demandéc, regardoit le bien public. Il mourut vingt-cinq jours après son élection, à l'âge de soixante & dix ans, universellement regretté à cause de son rare mérite.

#### III.

Election tous leurs ressorts, le plus grand nombre de de Paul V. voix tomba sur le Cardinal Camille Borcommen-ghèse, qui prit le nom de Paul V. Il avoit cement de un extérieur très-avantageux, & n'étoit âgé son Pontisique de cinquante-trois ans. Sa samille qui cat. Son déétoit de Sienne en Toscane, s'étoit établie à mélé avec la Républi-Rome où nâquit Camille. Son pere, qui se que de Ve-nommoit Marc-Antoine Borghese, étoit Avonise.

cat Consistorial. Camille, l'un de ses quatre sils, su d'abord Clerc de la Chambre, & ensuite Nonce en Espagne, où il sit paroitte sa

Suite des Papes. XVII. siécle. prudence sous Clément VIII, qui le créa Cardinal du titre de S. Chrysogone. Dès qu'il fut Pape, il donna son chapeau à un de ses neveux, & éleva les deux freres qui lui reswient aux premieres Dignités. Il avoit toujours montré un grand zele pour les immunités Ecclésiastiques, & il n'avoit pas de plus grands ennemis que ceux qui maintenoient l'autorité souveraine des Princes, contre les ulurpations du Clergé. Il n'est pas étonnant qu'avec de telles dispositions il ait été si oppose à la République de Venise, qui dans toutes les occasions avoit réprimé les entrepriles injustes des Ecclésiastiques. Dès le commencement de son Pontificat, on vit clater ce fameux démêlé qui fit tant de bruit dans toute l'Europe. Il accusoit cette République de s'opposer aux legs pieux & aux do-muions qu'on faisoit aux Eglises, & de s'approprier le droit de juger les Eccléssastiques dans les causes civiles & criminelles. Paul V, irrité de la résistance de la République, publia contre elle une Bulle d'excommunication, qui mettoit tout le païs en interdit, désendant d'y faire aucun acte extérieur de Religion.

Cette fameuse Bulle donna lieu à une multitude d'Ecrits, dont les uns défendoient les droits & l'autorité des Souverains contre les entreprises de la Cour de Rome, & les autres attribuoient au Pape un pouvoir absolu sur les Souverains. On ne s'en tint pas à des Ecrits; on sur sur le point d'employer des armes d'un autre genre. La République de Venise résolue de maintenir ses droits, déclara nulle & abusive la sentence du Pape. Il ne se trouva dans toutes ses terres aucun Ec-

clésiastique qui ôsat la publier, ni observet l'interdit, où faire cesser l'Osfice divin. Il n'y eut que les Capucins & les Jésuites qui sésolurent de sortir, & qui demanderent la permission de se retirer. On l'accorda aux Capucins, avec liberté d'y revenir quand ils voudroient; & aux Jéluites, avec désense d'y rentrer jamais. Allez, leur dit le Doge, n'emportez rien, & ne revenez plus. Nous parlerons ailleurs plus au long de cette grande affaire, qui eur des suites funestes pour l'Eglise.

IV. de plusieurs Neltoriens l'Egli!c omaine.

Les Ambassades de quelques Rois d'Afri-Réunion que & des Indes, & la réunion de plusieurs Nestoriens 2 l'Eglile Romaine furent aussi honorables au Pontificat de Paul V, que son démélé avec la République de Venise lui avoir été préjudiciable. l'ierre Strozza, Secréraire de Paul V, publia à Rome en 1617 les Actes de la réunion des Nestoriens-Chaldéens L'Archidiacre de leur Chambre patriarchale nommé Adam, qui étoit en même - temps Supérieur des Religieux de la Chaldée, fut envoié a Rome par Elie, Evêque Nestorien de Babylone. Ce Prélat aïant Sait examiner par les Evêques de sa dépendance, une profession de foi que le Pape Paul V lui avoit envoiée, chargea Adam de la présenter à ce l'ape avec les légers changemens qu'ils y avoient faits, lui prescrivant en même temps de corriger ce que le Pape y jugeroit défectueux. Ce Religieux étant arzive a Rome, s'acquitta de la commission avec beaucoup d'exactitude. Il en partit après un séjour de trois années, & porta à son Evêque un Bret de l'aul V, qui l'exhortoit à ravailler à l'entiere réunion des Nestoriens. Nous croions devoir avertir que c'étoit iminite des Papes. XVII. siécle. ment qu'Adam étoit appellé Archidia-: la Chambre patriarchale. Les Nestol'étant séparés de l'Eglise sans entraîner ze patriarchal, n'ont donné le titre de wahe à aucun de leurs Evêques; ils se it de celui de Catholique ou Mophrian; qui, dans ce cas, est emploie par cux narquer l'étendue de la Jurisdiction.

#### IV.

Pape eut en 1614 un dissérend considéavoir publié un Livre intitulé: Dé- du Pape la France. Suarez, Jésuire Espa- Différend avoir publié un Livre intitulé: Dé- du Pape Paul V avec te la Foi Carbolique & Apostolique con- a France. erreurs de la Sette d'Angleterre. Ce Livre Zéle duParparu en France, on en sit des extraits lement de irent déférés au Parlement de Paris. Les Paris conbres assemblées le 26 de Juin, con-tre la docerent l'Ouvrage à être brulé par la trine sédidu Bourreau, comme renfermant des tieuse? du nes séditieuses, tendantes à la subveres Etats, & à porter les sujets des Rois Souverains à attenter à leurs personnes is. On ordonna encore que les décrets de culté de Théologie de Paris contre la ine de Suarez, seroient lus tous les ans e Juin, non-seulement dans les Ecoles de nne, mais encore dans celles du Colde Clermont & des Religieux Man-. Ce qui mortifia encore plus la Société, que le Parlement manda par Arrêt les Armand Recteur, Coton Confesseur du .oi, Fronton le Duc, & Sirmond, tous fort savans. Le premier Président seur u nom de la Compagnie, que le Livre uarez leur confrere étoit contraire à claration qu'ils avoient donnée, & au

décret que leur Général avoit fait en 1610 après l'assassinat d'Henri IV. On leur ordonna ensuite d'écrire à Rome, pour demandez le renouvellement & la publication du décret, d'en rapporter acte dans six mois, de veiller à ce que les particuliers de la Société n'enseignassent plus dans leurs Livres des propolitions si damnables & si pernicicules; enfin de prêcher au peuple une doctrine contraire à celle de Suarez, sans quoi le Parlement traiteroit les contrevenans comme criminels de Lèze-Majesté & perturbateurs du repos public.

VI. Suite de de affaire.

La Cour de France avoit bien prévû que les procédures du Parlement de Paris contre cere gran- le l'ivre de Suarez feroient grand bruit à Rome, parce qu'on disoit que le Livre avoit été composé par ordre du Pape. Mais la Reine Marie de Médicis Régente ne voulut pas s'opposer au zéle de cette Compagnie contre des maximes si pernicieuses. Elle avoit plus besoin que jamais de la ménager, à cau e de l'assemblée prochaine des Etats-Cénéraux du Royaume. Dès que l'aut V eut connoissance de l'Arrêt du Parlement contre le Livre de Suarez, il envoïa faire des plaintes au Marquis de Trenel, Ambassadeur de France à Rome, de l'atteinte qu'il prétendoi: que les Magistrats François avoient donnée aux droits du Saint-Siége. L'Ambassadeur représenta a Paul V l'impossibilité de ce qu'il demandoit à la Reine Régente, qui dans les conjonctures où elle le trouvoir, ne devoit pas se commettre avec le Parlement de Paris. Sa Majetté, dit il, sera fâchée d'apprendre que votre Sainteté semble vouloir prendre la protection d'un Livre, dont

Suite des Papes. XVII. siécle. ur, bien loin de porter les peuples à ssauce dûe aux Souverains, comme sa :ssion l'y engageoit, inspire des maxicapables de soulever les Sujets, & de les : attenter à la vie de leurs Princes. La nce pleure encore la mort sanglante Ienri IV. Ses Parlemens ne manqueront nais de s'élever contre les Auteurs, dont pernicieuse doctrine a mis le coureau dans fein d'un si bon Roi. Les Magistrats ne esseront point de veiller à la conservation lu Roi, lans s'éloiguer du respect dû à votre Sainteré & au Siège Apostolique. Aussi le Parlement de Paris a-t-il pris toutes les précautions possibles, asin que son Arrêt ne donnât aucune atteinte à l'autorité légitime des successeurs de S. Pierre.

Ces justes représentations ne firent aucune impression sur Paul V. Il menaça d'en venir aux dernieres extrêmités, si la Régente ne cassoit l'Arrêt du Parlement. L'Ambassadeur, sans paroître effraie, pria le Pape de résséchir sur les raisons qu'avoit eu le Parlement de condamner le Livre de Suarez. J'ai toujours ou dire, ajoûta-t-il, que la Théologie est la science sainte. Elle réprouve donc un sentiment qui permet d'assassiner les Rois. Le Parlement elt indispensablement obligé de conserver la bonne Théologie dans le Royaume, & de maintenir l'autorité du Roi. On lui montre un Livre qui soutient qu'en certains cas, un particulier peut attenter à la vie des Souverains en sûreté de conscience : venton que les Magistrats se taisent, après que deux Rois ont été assassinés par des fanatiques imbus de cette damnable Théologie? Paul V dit, en colere & d'un ton menaçant, que tien ne l'empêcheroit de soutenir les droits de son Siège, si le Roi ne vouloit pas casser l'Arrêt du Parlement. L'Ambassadeur prit alors un ton plus soumis, & pria le l'ape de consulter les Cardinaux qui étoient en France sur les moyens d'accommoder cette affaire.

VII. Mouvemens des faire condamner l'Arrét du Parlement de Paris contre Sua-

La Cour de France squt bon gré au Marquis de Trenel, d'avoir porté le Pape à prendre la voie de la négociation: mais elle ré-Jésuites de solut en même-temps de ne point toucher à l'Arrêt du Parlement de Paris, pour ne point indisposer ce premier Tribunal du Royaume. D'un autre côté, les Jésuites de Rome ne cessoient d'animer Paul V contre la France, & se donnoient des mouvemens incrojables pour faire condamner comme hérétique, & brûler par la main du Bourreau dans le champ de Flore, l'Arrêt du Pailement qui avoit osé fléttir un des membres de la Société. Pour arrêter leur zéle, le Marquis de Trenel fur obligé de les avertir, qu'ils jouoient à se faire chasser une seconde fois du Poyaume de France. La Cour ordonna aussi aux principaux Jésuires de Paris d'écrire sérieusement, à Rome, & de déclarer à lours confreres, que si le Pape prenoir quelque résolution violente, sa Majesté l'imputeroit aux suggestions de la Société, & qu'elle 'sçauroit bien l'en punit I ouis XIII devenu majeur au mois de Septembre 1614, se fit apporter en plein Conseil l'Arrêt du Parlemeir, & fir dresser un acte dans lequel, après avoir marqué le désir qu'il avoit de contenter le Pape, il déclare qu'il veut que l'exécution de l'Arrêt du Parlement ne puisse apporter aucun préjudice à l'autorité légi-

Suite des Papes. XVII. siècle. 11 time du Siége Apostolique. Paul V ne fut pas content de cette déclaration, & demanda avec hauteur que l'Arrêt fût cassé juridiquement. On eut la foiblesse en France d'emploier les prieres & les sollicitations, pour obtenir que le Pape se contentât que l'éxécusion de l'Arrêt du Parlement fût suspendue.

V.

Vers ce même-temps Paul V reçut-avec beaucoup de magnificence des Ambassadeurs d'un Roi du Japon, qui demandoir des Mis- action sionnaires pour instruire ses Sujets dans la Religion chrétienne. Il donna quelque temps après, à la priere du Roi de France, une Bulle pour faire célébrer solemnellement la sête de S. Louis. La dispute sur la Conception de la Sainte Vierge, qui avoit été si vive long-temps auparavant, se renouvella en Espagne au commencement du dix-septiéme siècle entre les Dominicains & les Cordeliers. Luc Vadding de ce dernier Ordre, qui fut envoié à Rome pour cette affaire, nous a laissé l'nistoire de cette violente querelle. Paul V, pour arrêter le progrès d'une dispute qui mettoit en seu toute l'Espagne, publia en 1617 un bref, qui renouvelloit la Bulle de Sixte IV, celle de Pie V, & ce qu'avoit déclaré le Concile de Trente; sans vouloir Accider la question, quoique le Roi d'Espagne l'en pressat par divers Ambassadeurs qu'il ne cessoit de sui envoier à ce sujet. Nous parlerons ailleurs du personnage que fit Paul V dans les Congrégations de Auxiliss, & des raisons qui le déterminerent à ne pas publier la Bulle qui condamnoit le Molinisme. Ce que nous dirons de la conduite de

Div Paul V de son tificat caract ce Pape dans une conjoncture si importante pour l'Eglise, prouvera combien il étoit peu sensible aux intérêts de la Vérité. Mais s'il étoit indifférent pour la gloire de Dieu, il ne l'étoit pas pour la sienne propre. Il n'y a gueres eu de Pape qui ait plus travaillé à ag-grandir sa Famille, & qui ait eu plus de soin d'immortaliser son nom par les superbes Edifices dont il a embelli Rome, & par les Palais magnifiques qui sont demeurés à la Maison des Borghèses tant à Rome qu'à Frescati. Il y rassembla les plus beaux monumens de l'Antiquité qu'il pût recouvrer, & les plus riches ouvrages de sculpture & de peinture faits par les plus célébres Artistes. Ce fut lui qui acheva le Palais Quirinal ou de Monte-Cavallo, qui dès-lors devint la résidence ordinaire des Papes, parce qu'on croit que l'air y est meilleur qu'auVatican près de Saine Pierre, où les Papes avoient demeuré jusqu'alors.

Y I.

Mart de 1621, & cut pour successeur Grégoire XV. H Paul V. E se nommoit Alexandre Ludovisio, étoit lection de monté aux Charges par dégrés, & les avoit Paul V mourut à Rome le 28 de Janvier Grégoire
XV. Diverses action de ce Pape.

de ce Pape.

de lection , & toutes les rues de Rome retentirepr des louannes que l'on donnoit à ses belrent des louanges que l'on donnoit à ses belles qualités. Sa Famille étoit une des plus illustres de Bologne, & avoit été aggrégée par Jeanne Reine de Naples au corps de la Noblesse de son Roïaume. Paul V l'avoie fait Archevêque de Bologne & Nonce en Efpagne, où il pacifia les démélés de la Majesté

Suite des Papes. XVII. siècle. Catholique avec le Duc de Savoic. Il fut ensuite créé Cardinal-Prêtre, & enfin élu Pape à l'âge de soixante sept ans. Il ne fut que deux ans & quelques mois sur le Saint-Siège, & néanmoins il sit plusieurs entreprises confidérables. Il prescrivit une nouvelle forme d'élection pour les Conclaves futurs; permettant que chaque Cardinal pût donner secretement son suffrage par voie de scrutin, & ainsi suivre ses lumicres & les mouvemens de sa conscience : au lieu qu'ils le donnoient auparavant publiquement; ce qui faisoit que les Chefs de factions en entraînoient plusieurs contre leur gré. Il ordonna un Jubilé universel pour implorer le secours de Dieu sur son gouvernement. Il canonisa Sainte Thérèle, S. Ignace de Loyola, S. François Xavier, S. Philippe de Néri & plusieurs autres. Il contribua avec beaucoup de zéle à la guerre que l'Empereur & le Roi de Pologne soutenoient, le premier contre les hérétiques en Allemagne, & l'autre contre les Turcs Ce fut lui aussi qui érigea l'Evêché de Paris en Métropole, & qui fonda la Congrégation de la Propagation de la Foi. La Maison Palatine aïant succombé en 1622 sous les armes Impériales & Bavaroises, & le Pape aiant aidé l'Empereur à la ruine de cette puissante Famille, Maximilien, Duc de Baviere, qui se voioit maître d'Heidelberg, donna à Grégoire XV la plus grande partie de la riche Bibliothéque des Electeurs Palatins. Le savant Allatius fut envoïé de Rome pour y apporter ce prétieux butin, & en enfichir la Bibliothéque du Vatican.

L'année suivante 1623, la Cour de France forma une ligue contre la Maison d'Autri-

duité avec laquelle il s'étoit appliqué dès la jeunelle, à se bien acquitter des emplois qu'on lui avoit consiés. Avant que d'être revêtu de ses habits Pontisicaux, il se prosterna devant l'autel, & pria Dieu avec larmes de lui ôter la vie, avant qu'il sortit de la chapelle, s'il jugeoit que son exaltation ne sut

pas avantageuse à son Eglise.

Il aimoit les Belles-Lettres, & se déclaroit le protecteur des Savans. Il voulut connoître les plus célébres, & les attira à sa
Cour. La poësie Latine sur-tout avoir pour
lui de grands attraits. Il étoit lui-même un
des plus célébres Poëtes de son temps, & ses
poèmes ont été imprimés à Paris en papier

Tom. IV.

poèmes ont été imprimés à Paris en papier & en caracteres magnifiques, sous ce titre: Maphai Barberini l'oemata. Voici ce qu'on en dit dans les Jugemens des Savans recueillis par M. Baillet. » Maffée Barberin a fait de fort belles poësies en l'une & en l'autre Langue, (en Latin & en Italien) qu'Urbain VIII ne désavoua pas dans la suite de la vie. En effet, on peut dire qu'elles ne l'ont jamais fait rougir, & qu'elles ne font encore aujourd'hui aucune honte a sa mémoire. Quoiqu'il parût avoir des dispositions égales pour la poësie Latine & Italienne, il sembloit néanmoins avoir plus de talens pour la Latine; & quoiqu'il eût pû réussir en tous les genres de celle-ci, il aima mieux tourner toutes ses inclinations vers le Lyrique, & s'y appliquer plus particulièrement Les plus considérables de les pièces sont des paraphrases sur quelques Pscaumes, & sur quelques Cantiques de l'Ancien & du Nouveau Testament, des Hymnes & des Odes sur les sètes de Notre-Seigneux, de la Sainte-Vierge & de Suite des Papes. XVII. siècle. 17
plusieurs Saints, & des Epigrammes sur divers hommes illustres.... Il n'a rien fait d'approchant de ses Odes, au sentiment de tout le monde.... Il auroit encore mieux établi sa réputation poëtique, s'il ne se sût point mêlé de faire des vers Italiens. On peut dire qu'il y échoua, puisqu'il n'y excella point, & que la poësse passe pour mauvaise, dès su'elle ne passe que médicere.

qu'elle ne paroît que médiocre. »

Urbain composa une fort belle Elégie, que l'on voit à la tête de ses poëmes, pour exhorter les Cardinaux ses confreres à faire des vers chastes & édifians. Ce dessein est assurément fort louable; mais il eût encore mieux fait, si, au lieu de leur donner cet avis en Poëte, il leur eût désendu en qualité de souverain l'ontife, d'en jamais composer d'autres. Il devoit faire usage de son autorité, pour arrêter les désordres qui naissent de la poësie, qui étoient dès lors très-communs. Il le fit avec éclat dans une occasion. Un homme aïant eu l'impudence de lui présenter un Ouvrage indigne d'un Chrétien, & dont un sage Païen même auroit rougi, Urbain l'en reprit avec tant de force, que ce misérable en mourut de confusion. Il avoit un souverain mépris pour ces impitoïables Ecrivains, qui ont la démangeailon d'être Auteurs, & qui ne sont que fariguer le public par des productions continuelles. En voici un trait remarquable. Un Archevêque de Rouen, qui étoit dans le cas dout noûs parlons, & qui s'appelloit Rusticus, lui aïant dédié un gros Ouvrage, le Pape qui connoissoit le génie de l'Auteur, lui appliqua sort ingénieusement ce vers de Despautere:

Supprimit Urbanus, que Rusticus edit inepté.

18 Art. I. Eglise d'Italie.

XI. Diverses actions de ge Pape.

Le couronnement d'Urbain fut différé jusqu'au 29 de Septembre de la même année 1623, à cause d'une sièvre violente dont il fut attaqué dans les chaleurs excessives de la Canicule. Il ordonna des prieres de quarante heures, pour attirer le secours du Ciel sur son administration. Il béatifia André Avellin & Gaëran de Thienne, tous deux Théatins, Felix de Cantalice, Capucin, François Borgia, Général des Jesuites, Magdelaine de Pazzi. Il canonisa Sainte Elizabeth de Fortugal & S. Roch. Il bâtit de nouvelles églises, & en répara d'anciennes qui tomboient en ruine. Il ne fut pas exempt de la passion qu'ont d'ordinaire les Papes, d'entichir leurs parens. Il ne donna point d'Etats souverains aux Barberins; mais il leur sit bâtir un vaste & magnifique Palais près du Quirinal avec des jardins contigus, & leur acheta d'autres Terres de grand revenu, entre autres celle de Palestrine, dont ils jouissent encore aujourd'hui, en titre de Principauté. Il fit Cardinaux deux de ses neveux, & les mit en état de vivre en grands Princes. Il releva en faveur du troisième de ses neveux la charge de Préset de Rome, qu'il lui conféra avec un crédit & un pouvoir absolu. Il fit sortir de l'Ordre des Capucins, un de ses freres qui y étoit Convers, pour le faire Cardinal. Mais celuici conserva toujours de l'inclination pour son premier état, & ne sit usage de ses richesses que pour fonder vis-à-vis du Palais Barberin un Couvent de son Ordre, ou Il passoir la plus grande partie de son temps avec les anciens Confreres.

Nous ne pouvons entrer dans le détail

Suite des Papes. XVII. siècle. 19 de toures les grandes affaires ausquelles Urbain VIII eut part pendant le cours de son long Pontificat. Nous ajouterons seulement quelques traits à ceux que nous avons déja rapportés. Il approuva en 1626 les Constitutions dressées par Saint François de Sales pour les Religieuses de la Visitation, qui commençoient à se multiplier. Il vint à bout de réunir au domaine du Saint-Siège le Duché d'Urbin, le Comté de Monfeltre, celui de Gubio, la Seigneurie de Pesare & le Vicariat de Sinigaglia. Il profita pour cela de l'extinction de la Maison de la Rouere, qui avoit possédé tous ces domaines. On le loue avec raison de n'avoir donné aucune de ces terres à sa famille. Il s'attacha les Cardinaux, en donnant le titre d'Eminentissime à ceux qui composoient alors le sacré Collége. Il leur permit même de s'égaler aux Princes souverains. On lui a reproché d'avoir levé de plus gros impôts qu'aucun de ses pré-décesseurs, sur l'Etat & la ville de Rome, parriculiérement à l'occasion de la guerre de Parme. La Pasquinade ordinaire étoit cos mois: Quod non fecere Barbari, fecere Barberiur. Ce qui y donna lieu, fut sur-tout l'usage que sit Urbain du bronze qui couvroit l'église de la Rotonde, lequel aïant été épargné par les Nations barbares, qui ont tant de fois saccagé Rome, fut emploié par l'ordre du Pape à la fabrique de ce superbe baldaquin, qui est au-dessus de l'autel de Saint Pierre, soutenu de quatre, hautes & grosses colomnes, & enrichi de plusieurs belles figures, le tout formé du bronze de ce toît.

Urbain VIII entendoit si bien le Gree, qu'on l'appelloit l'abeille Attique. Ce fut lui Art. I. Eglise d'Italie.

qui publia la Bulle de canonisation de Saint Ignace de Losola, donnée par Grégoire XV. Il en sixa la sête au 31 de Juillet, & les Jésuites eurent la hardiesse d'essacet du Calendrier le nom de S. Germain d'Auxerre, qui y fut rétabli par Arrêt du Parlement de Paris,

Tom. IX.

comme nous l'avons dit ailleurs. Il abolit par une Bulle de 1630 l'Ordre des Jésuitesses, qui s'étoit multiplié en Italie & dans les l'ays-Bas. La Bulle éteint, anéantit, & retranche du corps de l'Eglise ce nouvel Ordre, comme insolent, arrogant, oppose à la saine doctrine, aux bonnes mœurs, comme une zizanie semée par le diable dans le champ du Seigneur. C'est l'idée que le Pape donne des Jésuitesses. Pendant ses démêsés des François & des Espagnols au sujet de la Valteline, Urbain VIII imposa un tribut sur tout le Clergé d'Italie, qui étoit sous la domination Espagnole, sit fortifier le château Saint-Ange, & plusieurs autres endroits de Rome. Il renouvella plusieurs fois la fameule Bulle In Cana Domini, dont on a en France une si juste horreur, quoiqu'on la publie toujours à Rome le Jeudi-Saint Il avoit beaucoup de zéle contre les hététiques, & exhortoit souvent les Princes Catholiques à les réprimer par tous les moiens qu'ils avoient en main. Il s'appliqua a réunit à l'Eglise Romaine les Schismatiques d'Orient; & il y réussir à l'égard de plusieurs L'Allemagne étant désolée par les armes victorieuses des Suédois, & par celles de quelques-uns de ses Princes unis aux François, Urbain fournit quelque argent a l'Empereur, pour le détourner de la paix que l'on vouloit faire aux dépens des biens du Clergé. Il exhorta Jes

Suite des Papes. XVII. siécle. Evêques à procéder contre les femmes qui osoient paroître à l'église d'une maniere indécente & contraire à la modestie. Quelques Auteurs louent sa facilité à pardonner les injures, & ils citent pour exemple sa conduite à l'égard du Cardinal Deti, dont la muduite étoit très-déréglée. Il en avoit été fon mal traité avant son Pontificat; mais il n'en témoigna aucun ressentiment, & le mit au contraire en possession du Décanat, contre l'avis de plusseurs Cardinaux, qui lui représentoient l'indignité du sujet. Si, disoit-il, j'ôtois le Décanat à Deti, parent & créature de Clément VIII, je ferois plus de tort à la mémoire de ce grand Pape, qu'a la personne de ce Cardinal; & d'ailleurs je manquerois à la reconnoissance envers Clément , à qui je dois le commencement de ma fortune. Ce langage est peu digne d'un souverain Pontife. Sa conduite à l'égard de Boi appellé communément le Siraculain, l'est encore moins. Cet homme étoit si fameux par son habileté surprenante au jeu d'Echecs, qu'aiant été pris par les Turcs, ils ne lui demanderent d'autre rançon que quelques leçons d'Echecs. Le Pape voulut récompenser ce rare talent par un riche Evêché, que Boi refusa, parce qu'il ne vouloit point entrer dans l'état Eccléssastique.

Ce fut sous le Pontificat d'Urbain VIII, que parut le célébre Ouvrage de Jansénius intitulé Au ustinus. Les Jésuites s'étoient sort intrigués pour empêcher qu'il ne sût publié. Ils avoient mis en mouvement pour cela la Cour de Rome, & avoient fait valoir la désense d'écrire sur les matieres de la Grace. Aïant été imprimé malgré leur opposition,

Art. I. Eglise d'Italie.

ils obtinrent un décret de l'Inquisition du 1 d'Août 1641, qui en interdisoit la lecture. Urbain VIII donna l'année suivante une Bulle, qui renouvelle celles de Pie V contre Bnius, & les autres qui défendent de traiter les matieres de la Grace. La même Bulle d'Urbain déclare que l'Augustin de Jansenius renferme plusieurs propositions déja condamnées. Les Jésuites, pour obtenir cette Bulle, avoient eu soin de dire au Pape que le Livre de Jansenius renouvelloit les proposi-tions enseignées par Baius. Mais nous parletons ailleurs de cette grande affaire & de les fuires.

#### VIII.

XII. Election d'Innocent mèlé avec le Duc de Parme.

Urbain VIII mourut au mois de Juilles Sa mort. 1644 dans la soixante-dix-huitième année de son âge, après avoir tenu le Saint-Siége vingt & un an. Le Conclave qui suivit sa mort, fut un des plus embatrassés & des plus difficiles. Après bien des brigues, le Cardinal Pamphile sut élu le 15 de Septembre, quoique la France lui cut donné l'exclusion. Il étoit agé de soixante & douze ans, & il prit le nom d'Innocent X. Il étoit Romain. d'une famille noble & ancienne. Il fit les études au Collége Romain, fut Avocat Consistorial, puis Auditeur de la Rote, Nonce à Naples, Dataire dans la Légation du Cardinal François Barberin en France & en Ripagne, & enfin il fut fait Cardinal en 1629 par Úrbain VIII. Le nouveau Pape ne tarda point à rompre la paix dont la France avoit été médiatrice entre le Saint-Siège & le Duc de Parme. Voici quelle fut l'occation de la rupture. Rainuce II, Duc de Parme, aïant appris

Suite des Papes. XVII. siécle. 23 en'Innocent X vouloit donner pour Evêque à la ville de Castro un sujet dont ce Prince n'avoir pas une idée favorable, sit prier le Pape d'en nommer un autre. Innocent X, qui toit suzerain du fief, n'eut aucun égard aux représentations du Duc. Celui qui avoit été éla fachant que la personne n'étoit pas agréable au Duc, & qu'il n'auroit que du chagrin dans une ville qui lui appartenoit, pria instamment le Pape de le dispenser d'accepter æt Evêché. Mais Innocent X, qui étoir absolu dans ses résolutions, le sit sacrer Evêque, & le força d'aller prendre possession de son Eglise, lui promettant toute sa protection contre les mauvailes dispositions du Duc. Le nouvel Evêque en prenant congé du Pape, lui dit en pleurant, que sa Sainteté l'envoïoit à la mort; mais le l'ape persista à vouloir qu'il partît, en lui réitérant les promesses de toute sa protection. Il sut assassiné avant qu'il eût pris possession, & le crime fut commis avec des précautions qui n'en laissoient point connoître l'Auteur. Le Pape néanmoins le mit sans hésiter sur le compte du Duc, & sit aussi-tôt démolir entiérement la ville, & poser au lieu où elle avoit été, une pyramide avec cette inscription : Qui fu Castro. Le l'ape aïant déclaré le Duc de Parme déchu de cette Principauté, donna par-là occation à une nouvelle guerre. Les Puissances de l'Europe s'intéresserent pour ce Prince, mais ne purent rien obtenir. Il se sit lui-même restituer le Duché par la force de ses armes. Mais dans la suite, le Duché de Castro su réuni à la Chambre Apostolique, & le Duc en sur déclaré entièrement déchu.

### Art. I. Eglise d'Italie.

nemi des Barberins, qui se ré-France.

Innocent X étant ennemi déclaré du Car-Le Pape se dinal Mazarin, premier Ministre de France, déclare en- ne pouvoit attendre de cette Cour que des mortifications très-sensibles. Mais le Cardinal Antoine Barberin, qui avoit favorisé l'élection de ce Pontife, éprouva le premier le ressentiment de Mazarin. Un mois après l'élection d'Innocent X, l'Ambassadeur de France eut ordre de demander à Barberin le brévet de Protecteur des affaires de cette Cour, dont le Roi l'avoit honoré, & de lui dire de faire ôter les armes de France de dessus la porte de son Palais, pour avoit contrevenu directement aux ordres de sa Majesté dans le Conclave. Le Pape sut très-aise de voir ce Cardinal brouillé avec la France, afin de pouvoir plus aisément perdre ce Cardinal & toute sa Maison. Cette disposition du Pape contre les Barberins fut regardée comme une extrême ingratitude, parce qu'il leur avoit de grandes obligations, & qu'il devoit à Urbain VIII son élévation, & ce que le monde appelle fortune. Mais on dit qu'ils voulurent trop exiger à titre de récompenses; qu'Innocent qui n'avoit rien de trop pour satisfaire l'avarice insatiable de ses neveux, ne vouloit rien accorder, & que ce fut la cause secréte de leur mésintelligence. Le nouveau Pape ne manqua pas de prétextes pour se débarrasser des Barberins. Les biens immenses & les plus importantes Charges de la Cour qu'ils possédoient, pourroient bien y avoir contribué plus qu'aucune autre cause. On fit des poursuites contre tous ceux qui avoient manié les deniers de la Chambre Apostolique. Le Cardinal Antoine étoit plus exposé que personne a ces poursuites, à cause

Suite des Papes. XVII. siècle. 25 de sa charge de Camerlingue, qui répond à celle de Trésorier Général.

Les Barberins effraiés implorerent la protection de la France, & ils l'obtinrent aisément par le Cardinal Mazarin, qui étoit charmé de trouver l'occasion de chagriner le Pape. Le Cardinal Antoine prit la résolution de le réfugier dans ce Roiaume; mais avant de l'exécuter, il laissa une procuration à son frere le Cardinal François Barberin, pour exercer en son absence toutes ses Charges & ses Emplois. Il en donna avis an Pape par une Lettre très-respectueuse & très-soumise. Mais Innocent X n'y aïant aucun égard, disposa en faveur de ses Confidens & de ses Favoris de ces Charges & de ces Dignités. Il déclara le Cardinal Sforce, qui étoit ennemi montel des Barberins, Vice-Camerlingue, & pourvut à peu-près de même à tous les autres Emplois. Le Cardinal François Barberin fut cité à la Chambre Ecclésiastique, pour y rendre compte du maniement qu'il avoit eu depuis cinq ans, des grandes sommes tirées du château Saint-Ange pour la levée & la subsistance des troupes. Quoiqu'il lui sût aisé de se justifier, il crut plus prudent de se retirer en France avec son troisiéme frere, qui emmena aussi ses quatre enfans. Ils furent bien reçus du Cardinal Mazarin, qui les logea quelque temps dans son Palais: c'étoit au commencement de 1646. Ils porterent en France de grosses sommes d'argent, dont le gouvernement profita pour lever de nouvelles troupes. Le Cardinal Antoine gagna si bien la Cour, qu'il fut nommé en 1653 Archevêque de Rheims, & Grand-Aumônier.

Tome X.

: Le Pape irrité de la désertion des Bar-

XIV.

nocent X déclarée nulle par le **Parlement** de Paris. Le Pape se réwec les Barberins. La guerre désole l'Ita-UÇ.

Bulle d'In-berins, publia en Février 1646 une Bulle terrible contre les deux freres Cardinaux. Il y déclaroit que les Cardinaux qui s'éloigneroient sans la permission de l'Erat Ecclésiastique, auroient tous leurs biens confisqués; que s'ils ne recournoient pas six mois après, ils servient privés de l'entrée des églises, & dépouillés de leurs bénéfices & de leurs emplois; qu'en persistant dans la désobéissance, ils seroient privés du chapeau, sans qu'ils pussent être rétablis au Cardinalat que par le D'ape, & non par le sacré Collège, le Siège vacant. Il vouloit que cette Bulle eût lieu, nonobstant toute raison ou toute excuse. quoiqu'elle sut proprie moin. Il y déclaroit qu'il dérogeoit à tous les Canons insérés dans le corps du Droit, à toutes les Constigutions Apostoliques, à toutes les décisions des Conciles provinciaux & généraux faites & à faire. Le Parlement de Paris sur un beau requisitoire de M. Talon, Avocat-Général, déclara par Arrêt la Buile d'Innocent X nulle & abusive. Cet Arrêt fut bientôt suivi d'un autre, qui défendoit d'envoier de l'argent à Rome pour l'expédition des Bulles, & on menaça même le Pape de se saisir d'Avignon. Cette menace fut bientôt suivie d'un armement de terre & de mer contre l'Italie. Le Pape aiant appris ces triftes nouvelles, changea de ton, & chercha les moïens de se réconcilier avec la Maison Barberine. Il rétablit les Barberins dans tous leurs biens & toutes leurs Charges, & déclara qu'il le faisoit à la considération du Roi très-Chrétien, qui les avoit honorés de sa protection, & qui leur avoit donné retraite dans son Rosaume.

Suite des Papes. XVII. siècle. 27 Cependant les affaires des Espagnols étoient en fort mauvais état. La guerre que la France leur faisoit, sur-tout en Italie, obligea les Viœ-Rois de Naples & de Sicile à surcharger le peuple d'impôts pour en soutenir les frais. Cest ce qui causa une révolte générale à Palerme & à Naples. Les rebelles appellerent à leur secours le Duc de Guise Henri II. C'est lui qui avoit été revêtu du titre d'Archevêque de Rheims pendant quelques années. Il étoit alors à Rome, où il sollicitoit la cassation de son mariage, pour en contracter un autre plus conforme à ses inclinations. Comme il étoit fort courageux, & qu'il croïoit avoit des droits bien fondés sur le Rosaume de Naples, il profita de l'occasion pour l'enlever aux Espagnols. Avant que de partir pour aller au secours des rebelles, il voulut sonder sur son entreprise les dispositions du Pape, qui n'oublia rien pour enflammer l'ambition du jeune Prince. Le détail de ces affaires temporelles, & de la guerre de trente ans qui agita toute l'Europe jusqu'aux traités de Munster & d'Osnabrug en 1643, n'est pas de l'objet de l'Histoire Ecclésiastique. Nous ne dirons rien ici de la part qu'y prit Innocent X, ni de l'affaire des cinq fameules propolitions que ce Pape condamna. Nous parlerons ailleurs de cette derniere affaire, qui est la plus importante du Pontificat d'Innocent X, & qui eut les plus grandes suites.

Le crédit énorme qu'avoit sur l'esprit de ce Pape sa belle-sœur la fameuse Olympia Maldachini, a beaucoup nui à sa réputation, X avec Do-& a donné lieu à d'étranges discours. Cette na Olymsemme également hardie & ambitieuse, pia.

XV. Liaison scandalcuse d'Innocent

obtenoit du Pape tout ce qu'elle vouloit. Sa liaison avec ce Pontife étoit ancienne, & alloit au-delà de la bienséance. Innocent X n'entreprenoit jamais rien sans la consulter comme un oracle, & suivoit en tout ses conseils. Elle attiroit à elle toutes les affaires, recevoit les placets, entendoit les plaintes des Cliens, ordonnoit des peines & des récompenses, faisoit de nouvelles Loix, abrogeoit celles des autres Papes. Elle étoit d'une avarice sordide, & elle se servit de tout l'ascendant qu'elle avoit sur l'esprit du Pape, pour enrichir sa Maison, & satisfaire sa vanité. Ses appartemens étoient toujours ouverts aux Joueurs, qui sachant bien qu'il falloit se laisser perdre pour lui plaire, ne manquoient pas de lui donner cette satisfaction, afin de se maintenir dans ses bonnes graces, & de la disposer à leur être favorable dans le besoin. Il y eut une occasion, où aïant sait paroître un désir excessif de s'enrichir, elle s'attira des reproches de la part d'Innocent X. Les Prélats Réguliers en Italie y jouissent du privilége de pouvoir officier pontificalement comme les Evêques, mais non pas d'y porter la croix d'or à découvert sur la poirrine, comme ils font en Allemagne. Ces Prélats voïant qu'on pouvoit tout obtenir avec de l'argent par le crédit de la belle-sœur, offrirent à cette Dame une somme considérable, si elle vouloit leur procurer la prérogative de porter la croix d'or sur la poitrine. Olympia en parla au Pape, qui lui conseilla de leur répondre, qu'elle sui en avoit parlé, mais qu'il avoit été si offensé de cette proposition, qu'il avoit résolu pour les en punit de les priver des ornemens pon-

Suite des Papes. XVII. siécle. 29 tificaux. Cette réponse allarma fort les Abbés, qui ne pensant plus à la croix, demanderent à la Dame comme une très-grande grace, de faire en sorte que le Pape ne leur ôtât pas le privilége dont ils étoient en possession. Afin de l'y disposer plus efficacement, ils lui donnerent une somme encore plus grande que celle dont il avoit d'abord été question. On dit que la même Olympia vendoit au plus offrant les Charges civiles & Ecclésiastiques; que par ce trafic criminel elle amassa des trésors immenses, & qu'elle remplit les Diocèses d'Italie d'Evêques & de Prêtres ignorans & déréglés.

Cette conduite rendit Olympia l'objet de l'horreur publique. Le Pape voulant prendre quelque soin de sa réputation, résolut d'é- d'Olym loigner pour quelque temps sa belle-sœur. Une au femme & réelle, ou seulement apparente. Le Cardi-nal de Retz dit dans ses Mémoires, que nocent l'Abbé Charier qu'il avoir envoit à Rome condenl'Abbé Charier qu'il avoit envoit à Rome condant pour négocier le chapeau (en 1649) trouva les cin la face de cette Cour tout-à-fait changée, par proposi La retraite plusôt que par la disgrace de la tions a Signora Olympia. La l'rincesse de Rossane, tribuée puis à nièce du Pape, prit la place d'Olympia, & senius. attira à Innocent de nouvelles satyres qui ne pouvoient que le rendre odieux & méprisable. Ce fut en 1653, qu'il donna la fameuse Bulle qui condamne les cinq propositions attribuées depuis à Jansenius. Les Jésuites qui avoient des vûes secrétes & profondes dans cette affaire, crurent beaucoup gagner en engageant le Pape à donner cette décision. Quand M. de Saint-Amour, que les disciples de S. Augustin avoient envoié à Rome

B iij

XV

Retr

30 Att. I. Eglise d'Italie.

avec quelques autres Théologiens, conjuroit le Pape de prendre par lui-même connoissance de cette affaire, il répondoit naïvement: Ce nest pas là ma prosession. Je suis vieux, é je n'ai jamais étudié en Théologie. Il ne laissoit pas de témoigner hautement dans l'occasion son respect pour la doctrine de S. Augustin, disant qu'où étoit S. Augustin, la étoit l'Eglise.

XVII.
Le Pape
sappelle Olympia. Sa
derniere
maladie.

Le Pape aïant éprouvé quelques chagrins domestiques, étant sur-tout affligé de voir sa famille partagée par différentes passions de jalousie & d'ambition qui la déchiroient, commença à regretter l'absence de sa bellesœur, qui avoit plus de zéle pour les intérêts de sa Maison, & plus de conduite elle seule pour les bien ménager, que n'en avoient tous les autres ensemble. Il consentit donc qu'elle vînt le voir au mois de Mars 1653. Elle eut assez d'adresse pour regagner sur son esprit le même empire qu'elle y avoit eu auparavant. Elle supplanta Astalli qu'Innocent X avoit adopté pour son neveu, & qu'il avoit fait Cardinal & Chef de sa Maison. Ce puissant Favori eut l'ingratitude de se lier lecrétement avec les ennemis du Pape. Olympia l'aïant appris, le fit chasser du Palais & exiler dans le Marquisat de son frere. En même-temps elle travaille à réconcilier les Barberins avec le Pape. Cette réconciliation promettoit de grands avantages aux Pamphiles; mais Innocent X y avoit une extrême opposition. La chose réussir néanmoins par une alliance entre une petite nièce du Pape, & Dom Maffée Barberin alors Abbé, & depuis Prince de Palestrine. Le Pape voulut encore fortifier sa Maison, en lui attachant plusieurs personnes d'un grand crédit,

Suite des Papes. XVII. siècle. 3 15 qu'il sit Cardinaux : c'étoit en 1654. Commo il se voioit accablé de vieillesse & tourmenté par les cruel·les douleurs de la goutte, il quitta l'administration des affaires, pour la laisser toute entiere à ses Ministres. Craignant que les Espagnois n'avançassent sa mort par le poison, il se détermina à confier sa vie uniquement à sa belle-sœur. Elle étoit toujours auprès du lit du Pape, qui ne pouvoit plus se tenir debout. Cette semme ne se fiant à personne, donnoit elle-même à manger à son beau-frere, aïant fait de sévères défenses de laisser entrer personne dans les offices, qu'elle n'y fût présente. Souvent elle faisoit porter dans la chambre du Pape une petite table, où elle prenoit son repas, en même-temps que le Pape prenoit le sien.

Il se trouva très-mal à la fin de Décembre 1654, & les médecins en déscipérerent absolument. Personne n'osant lui annoncer la mort, le Cardinal Azzolina y obligea le Confesseur de sa Sainteté, qui étoit un Théatin. Le Pape donna sa hénédiction à ses neveux & nièces, & sit venir son Prédicateur, afin qu'il l'exhortat dans ses derniers momens. Aïant apperçu près de son lit le Cardinal Sforce, il lui dit : Vous voyez où vont aboutir toutes les grandeurs d'un souverain Pontife. Il fit ouvrir pendant trois jours toutes les portes du Palais, afin que tout le monde indifféremment pût le voir. Il mourut la nuit du 6 au 7 de Janvier 1655 âgé de plus de quatre-vingts ans, dans la onziéme année de son Pontificat. Il avoit fait bâtir à Rome deux églises magnifiques, & deux Palais superbes. Il laissa beaucoup d'argent, dont on se servit utilement pendant la longue vacance du

XVII Sæmo 32 Art. 1. Eglise d'Italie.

Saint-Siège, & qui fut d'un grand secours à celui qui lui succéda. Quelques Historiens disent qu'il étoit d'une taille fort haute, & d'un port grave & majestueux; qu'il avoit un naturel ardent & plein de seu, une ame élevée, un esprit très-serme & très-actif, une pénétration merveilleuse, un discernement exquis; qu'il étoit resserré dans les dépenses superflues, & magnifique dans les nécessaires; qu'il aimoit tendrement ses Sujets & plus encore l'honneur de l'Eglise. D'autres Historiens assurent qu'Innocent X étoit l'homme le plus laid & se plus difforme qui fût jamais né sur la terre, qu'il étoit méchant, artificieux, & fort ignorant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a peu d'Ecrivains François & Italiens qui parlent avantageulement de ce Pape.

X.

XIX.
Conclave
qui suivit la
mort d'Innocent X.

Le 18 de Janvier, les Cardinaux entrerent en Procession dans le Conclave. Il dura quatre-vingts jours, pendant lesquels il y eut des intrigues d'une nouvelle espece, dont on voit le détail dans les Mémoires du Cardinal de Retz, témoin oculaire & digne de foi. Comme il n'y avoit personne qui pût se mettre à la tête de la faction Pamphile, dix Cardinaux résolurent de faire une profession publique en entrant dans le Conclave, de toute sorte d'indépendances & de factions & de couronnes. Comme celle d'Espagne étoit en ce temps-la la plus forte à Rome, & par le nombre des Cardinaux, & par la jonction de ceux qui é:oient attachés à la Maison de Médicis, ce sur aussi celle qui éclata le plus contre cette indépendance de l'Escadron

Suite des Papes. XVII. siécle. 33 volant : c'est le nom qu'on donna à ces dix Cardinaux, qui s'appelloient eux-mêmes fort plaisamment la brigue du Saint - Esprit. Le premier pas qu'ils firent sut de s'unir avec le Cardinal Barberin, qui vouloit faire Pape Sachetti, créature d'Urbain VIII. Ceux de l'Escadron, qui avoient envie de mettre sur le Saint-Siege le Cardinal Chigi, crurent que l'unique moyen d'engager Baiberin à le servir, seroit de l'y obliger par reconnoissance, & de faire tous leurs esforts pour élever sur le Saint-Siege Sachetti, efforts qui servient pourtant inutiles par l'évenement, & qui ne serviroient qu'à les lier si étroitement avec Barberin, qu'il ne pourroit s'empêcher dans la suite d'entrer dans les vûes qu'ils se proposoient. Voilà le grand secret de ce Conclave. C'étoit une espece de Comédie, où tous les acteurs jouoient parfaitement leur rôle. Les scènes furent peu diversifiées; mais les épisodes furent fort curieux. On donnoit deux fois le jour trentedeux & trente - trois voix à Sachetti, & ces voix étoient celles de la faction de France, des créatures du Pape Urbain & de l'Escadron volant. Celles des Espagnols, des Allemands & des Médicis tomboient sur différens sujets; & ils affectoient d'en user ainsi, pour faire paroître leur conduite exempte d'intrigues & de cabales. Mais le public n'en étoit pas la dupe, parce que l'on savoit que l'ame de cette faction étoient les Cardinaux Trivulce & de Médicis, dont les mœurs étoient fort déréglées. Ainsi la faction d'Espagne perdoit chaque jour du terrain, par l'adresse de l'Escadron volant, qui ne cherchoit qu'à la diviser, & à affoiblir celle de France, pour se 34 Art. I. Eglise d'Italie.

G Suiv.

Mém. Tom. rendre maître de l'élection. « Nous voulions V. pag. 122 Chigi, dit le Cardinal de Retz, & nous ne le pouvions avoir, qu'en faisant tout ce qui étoit en notre pouvoir pour l'exaltation de Sachetti; & nous étions moralement assurés que ce que nous ferions pour Sachetti ne pourroit réussir : de sorte que la bonne con-duite nous portoit à ce que nous étions obli-gés par la bonne soi. Cette utilité n'étoit pas la seule. Notre manœuvre couvroit notre marche,& nos ennemis tiroient à faux, parce qu'ils visoient à faux, & toujours où nous n'étions pas. Vous verrez le succès de cette conduite après que je vous aurai expliqué celle de Chigi, & la raison pour laquelle nous avions jetté les yeux sur lui... Pour abréger, Chigi fit si bien par sa dissimulation prosonde, que nonobstant la petitesse qu'il ne pouvoit cacher à l'égard de beaucoup de petites choses, & sa physionomie, qui étoit basse, & qui tenoit beaucoup du Médecin, quoiqu'il sût de bonne nais-sance, il sit si bien, dis-je, que nous crûmes que nous renouvellerions en sa personne, si nous le pouvions porter au Pontificat, la gloire & la vertu de saint Grégoire & de faint Léon. Nous nous trompâmes dans cette espérance. Nous ne réulsimes qu'à l'égard de son éxaltation. M. le Cardinal Barberin, qui avoit dès son enfance aimé jusqu'à la passion la piété, & qui estimoit beaucoup celle qu'il croïoit en Chigi, se rendit avec assez de facilité; & il n'y eut, à dire le vrai, qu'un scrupule, qui fut que Chigi, qui étoit fort ami des Jésuites, pourroit donner atteinte à la doctrine de saint Augustin... Je sus chargé de m'en éclaireir avec lui, & je m'acquittai de ma commission, d'une maniere qui ne

Suite des Papes. XVII. siècle. 35 blesset ni mon devoir, ni la prétendue tendresse de conscience de Chigi. Comme dans les grandes conversations que j'avois eues avec lui dans les scrutins, il m'avoit pénétté, ce qui lui étoit fort ailé, parce que je ne me couvrois pas auprès de lui, il avoit connu que je n'approuvois pas qu'on s'entetat pour les personnes; & qu'il suffisoit d'éclaireir la vérité. Il me témoigna entrer de fai-même dans ces sentimens; & j'eus sujet de croite qu'il étoit tout propre par ses maximes à rendre la paix à l'Église. Il s'en expliqua lui-même assez publiquement & raisonnablement: car Albizzi, Pensionnaire des Jésuites, s'étant emporté même avec brutalité contre l'extrémité, disoit-il, de l'efprit de saint Augustin, Chigi prit la parole avec vigueur; & il parla comme le respect que l'on doit au Docteur de la Grace le requiert. Cette rencontre rassura absolument Barberin. Dès qu'il eut pris son parti, nous commençâmes à mettre en œuvre les maté-Maux que nous n'avions fait jusques-là que disposer. La suite sit voir combien le Cardinal Barberin avoit eu raison de tout craindre du dévouement de Chigi. à la Société des Jéfuites.

L'élection fe sit le 8 d'Avril (1655) & Chigi prit le nom d'Alexandre V I I. Le Catdinal de Retz dit que, lorsqu'il s'approcha à d'Alexa son tour pour lui baiser les pieds dans la cérémonie de l'adoration, le nouveau Pape lui-dit en l'embrassant, si haut que les Ambassadeurs d'Espagne & de Venise & le Connétable Colonne l'entendirenr : Signor Cardinal de Retz, ecce opus manuum tuarum. L'estime que l'on avoit pour Alexandre VII étoit

dre VII caracte générale, & l'on s'en promettoit un glorieux Pontificat. Tout le monde crut qu'il alloit gouverner l'Eglise de la maniere la plus édifiante. On venoit de tous côtés pour recevoir sa bénédiction. Chacun vantoit sa modestie & ses-austérités. On peut juger néan-

Tom. V. pag. 156.

moins par un trait que l'on trouve dans les Mémoires du Cardinal de Retz, que cette modestie n'étoit pas fort merveilleuse. Ce Cardinal ne sachant comment il devoit vivre à Rome, consulta Chigi sur le dessein qu'il avoit d'éviter l'éclat & la pompe. « Non, non, repondit Chigi, il y a ici beaucoup de gens qui aiment à assassiner ceux qui sont à terre: le pauvre Cardinal Chigi qui vous parle, qui n'a que cinq mille écus de rente, & qui est sur le pied des plus gueux des Cardinaux Moines, ne peut aller aux fonctions sans quatre carosses de livrées, roulans ensemble, quoiqu'il soit essuré qu'il ne trouvera personne dans les rues qui manque en sa personne au respect que l'on doit à la pourpre. » Qu'on juge du luxe des autres Cardinaux par la simplicité de Chigi. Il commença son Pontificat d'une manière si propre à faire impression sur le peuple, qu'il augmenta les espérances qu'on avoit conçues de lui. Il contiaua de jeuner deux fois la semaine, comme il avoit fair étant Cardinal. Le lendemain de ton élection il repoussa rudement Dona Olympia, qui étoit venue le féliciter. Il désendit à ses parens de venir a Rome sans sa permission. If fit mettre sous son lit son ceteucil qu'il avoit fait faire, afin d'avoir plus souvent occasion de penser à la mort. On die même qu'il buvoit dans une tasse faite d'un crâne, & qu'il méloit de la cendre avec sa

Suite des Papes. XVII. siècle. 37 nourriture. Il défendit aux Cardinaux de porter le deuil, même de leurs pere & mere. Il eut soin aussi dès les premiers jours de son Pontificat de prescrire un habit particulier aux Caudataires des Cardinaux. Le Cardinal de Retz voyant le Pape débuter par de si petites choses, dit que le sacré College étoit pris pour dupe, & qu'Alexandre ne seroit jamais qu'un fort pauvre homme. Les grands hommes, ajoute-t-il, peuvent avoir de grands foibles, mais il y en a dont ils ne sont pas susceptibles; & je n'ai jamais vu, par exemple, qu'ils ayent entamé un grand emploi par des bagatelles. Il est vrai qu'il y avoit des choses plus pressées que de régler l'habit des domestiques qui portoient la queue des Cardinaux.

Le Pape changea bientôt de mœurs & de conduite. Il se lassa d'une vie triste & régu- Ses désa liere. Il se livra insensiblement au pouvoir de ses parens, & se flatta que le soin du bien public n'étoit pas incompatible avec l'intérêt particulier. Il céda a la passion qu'il avoit pour les beaux bâtimens & les ornemens superflus. Il s'occupoit, jusqu'à se rendre ridicule, de tout ce qui avoit de l'éclat & du brillant. Il se fit faire des habits, des meubles, & des équipages magnifiques, avec des carosses & des sivrées superbes. At commencement de son Pontificat, il aimoit tant à donner audience, qu'il admettoit même ceux de la lie du peuple qui se présentoient. Il s'en lassa bientôt; car oubliant les obligations d'un Prince & d'un Pasteur, il dédaignoit tout, jusqu'à ne pas donner au-dience aux principaux Ministres des Couronnes. Après avoir montré une entiere in-

différence pour ses parens, il les combla de sichesses de dignités. Dom Mario son Rere fut fait Gouverneur de l'Etat Ecclésiastique. Flavio Chigi fut nominé Cardinal Patron, c'est - à - dire, Surintendant de toutes les affaires. Sigismond Chigi, fils orphelin d'un autre frere du Pape, sut gratissé de plu-sieurs bonnes pensions, jusqu'à ce qu'il sût en âge d'être créé Cardinal avec quelque bienseance. Augustin Chigi, frere de Sigismond, destiné à être le soutien de la Maison, fut marié à une très-riche niéce du Prince Borghese. Un des fils de la sœur du-Pape sut sait Cardinal; l'autre qui étoit Chevalier de Malte, fut fait Général des Galercs.

Voici ce que dit le Cardinal de Retz du changement qu'il trouve dans le Pape à son retout des eaux de S. Cassien, qui sont en Tom. Toscane. « Il ne tenoit plus rien de sa pré-176 & tendue piété que son sérieux quand il étoit à l'Eglise: je dis son sérieux, & non pas sa modestie; car il paroissoit beaucoup d'orgueil dans sa gravité. Il ne continua pas seulement l'abus du néposisme, en faisant venir ses parens à Rome : il le consacra en le faifint approuver par les Cardinaux, auxquels il en demanda leurs avis en particulier, pour ne point être obligé de suivre celui qui pourroit être contraire à sa volonté. Il étoir vain jusqu'au ridicule, & au point de se piquer de la noblesse, comme un petit noble de la Campagne, à qui les Elus la contestereient. Il étoit envieux de tout le monde sans exception Le Cardinal Cesy disoit qu'il le seroit mourir de colere, à sorce de lui dire du bien de S. Léon. Il ne disoit pas un moc

Suite des Papes. XVII. siécle. 39 de vérité; & le Marquis Riccardi, Ambassadeur de Florence, écrivit au Grand Duc ces propres paroles: Infine, Serenissimo Signore, habiamo un Papa, chi non dici mei una parola de verita. Il étoit continuellement appliqué à des bagatelles. Il osa proposer un prix public pour celui qui trouveroit un mot Latin, pour exprimer chaise ronlante; & il passa une fois sept ou huit jours à chercher si Museo venoit de Musea, ou si Musea venoit de Musco. M. le Cardinal Imperiali ayant dit au Cardinal de Retz ce qui s'étoit passé en deux ou trois assemblées qui s'étoient tenues fur ce sujet, celui-ci crut qu'il exagéroit pour se divertir; mais il perdit cette pensee dès le lendemain : car le Pape ayant envoyé querir les Cardinaux, Rapaccioli & de Retz, & leur ayant commandé de monter avec lui dans son carosse, il les tint trois heures entieres que la promenade dura, sur les minucies les plus fades que la critique la plus basse d'un petit Collège eut produites. Rapaccioli, qui étoit un fort bel esprit, dit au Cardinal de Retz, quand ils furent sortis de la chambre du Pape où ils le reconduissrent, qu'aussi-tôt qu'il seroit retourné chez lui, il distilleroit le discours du Pape, pour voir ce qu'il pourroit trouver de bon sens dans une conversation de trois heures, dans laquelle il avoit toujours parlé tout seul. Il eut une affectation quelques jours après, qui parut être d'une grande puérilité. Il mena tous les Cardinaux aux sept Eglises; & comme le chemin étoit trop long pour le pouvoir faire avec un aussi grand corrège dans le cours d'une matinée, il leur donna à dîner dans la Réfection de S. Paul; & il les sit servir en

portion à part, comme l'on sert les pélerins dans le temps du Jubilé. Véritablement toute la vaisselle d'argent qui fut emploiée en profusion au service, sut faite exprès, & d'une forme qui avoit rapport aux ustensses ordinaires des pélerins..... Les vases dans lesquels on servit le vin, étoient tout-à-fait semblables aux callebasses de S. Jacques. » Ainsi parle le Cardinal de Retz.

XXII.
Son dévouement
aux Jéluites.

Alexandre VII donna au commencement de 1657 une preuve signalée de son attachement aux Jésuites. Ces l'eres étoient toujours bannis de l'Etat de Venise; & les sollicitations du Roi de France en leur faveur avoient été inutiles. Alexandre VII chargea son Nonce d'intercéder auprès du Sénat pour les rétablir, & de le faire de concert avec l'Ambassadeur de France, qui devoit demander instamment la même grace au nom du Roi très-Chrétien. Le Sénat aïant mis l'affaire en délibération, il s'y trouva de la difficulté, & les voix furent partagées. Les uns vouloient qu'on observat le décret solemnel de l'expulsion des Jésuites; d'autres dirent que la politique autorisoit l'indulgence dans des cas d'une aussi grande importance que celui-ci, où il s'agissoit d'obliger le Pape & le Roi de France. Sans les conjonctures où se trouvoient alors les Vénitiens, les Jésuites n'auroient jamais obtenu leur retour, quelque grand que fût leur crédit dans la plupart des Cours de l'Europe : mais heureusement pour eux, la République avoit alors à soutenir la guerre de Candie. Elle avoit besoin du Pape pour en tirer quelques secours pécuniaires, & des permissions d'imposer quelques taxes sur le Clergé. Les Chigis

Suite des Papes. XVII. siècle. 41 de leur côté, avoient encore plus besoin d'argent, pour bâtir leur Palais & établit leur fortune. Dans ces nécessités réciproques, les Jésuites firent offrir au Pape une somme considérable d'argent, & lui sirent dire qu'en la distribuant, ou à sa famille, ou à la République, il feroit grand plaisir à l'une ou à l'autre : que la Compagnie ne lui demandoit que d'emploier ses soins ou son autorité paternelle, à faire en sorte que la République voulût bien lever l'Edit de bannissement qu'elle avoit prononcé contre la Société, & la recevoir de nouveau dans son sein, afin d'y prier Dieu en silence avec les autres Corps Religieux, pour la prospérité de l'Etat, & l'heureuse fin de la fâcheuse guerre dont elle étoit affligée. Le Pape eut égard à une requête si adroitement dressée & si puissamment soutenue. Les Vénitiens voïant qu'il demandoit si instamment le rappel des Jésuites, & que tous les secours qu'ils en pouvoient attendre, dépendoient de cette condition, ils y donnerent enfin les mains, & chacun obtint ce qu'il souhaitoit : la République du secours, la Société son rappel à Venise, & le Pape des sommes qui paroîtroient incroïables, si l'on ne savoit les moiens qu'ont ceux qui les donnoient, de le pouvoir faire, même sans s'incommoder beaucoup. Le Pape qui venoit de donner aux Jésuites une marque si éclatante de sa protection, en obtenant leur rétablissement à Venise, ne les favorisa pas moins en France par le fameux Formulaire, dont les Jésuites devoient faire dans la suite un si grand usage, soit pour obscurcir les vérités dont ils étoient ennemis, soit pour éloigner des

Art. I. Eglise d'Italie. places tous ceux qui ne leur étoient pas fai vorables

# XI.

XXIII. France.

En 1659, se fit la paix des Pyrénées entre Son oppe- la France & l'Espagne. Le Pape qui s'atten-sition à la doit à l'honneur de la médiation, fut surpris & affligé d'apprendre la conclusion du traité. On fit une simple mention de lui dans le préambule, en disant qu'on ne doutoit pas que les prieres du Pare n'eussent beaucoup contribué à un si heureux succès. L'année suivante les Vénitiens épuisés par la guerre qu'ils soutenoient contre le Turc, implorerent le secours de la France, qui leur accorda des troupes. Le Cardinal Mazarin sit plus. Il exhor:a le Pape à secourir la Chrétienté contre les Infidéles. Il lui représenta que les victoires qu'on remporteroit sur le Turc, se roient de plus beaux ornemens & de plus glorieux monumens pour lui, que les édifices & les inscriptions dont il avoit rempsi toute la ville de Rome. Il l'exhortoit a se faire le Chef d'une expédition si célébre, qu'il regardoit comme une Croisade; à y inviter les Princes Chrétiens par son autorité, & à les y animer par son exemple. Mais le Pape n'eut aucun égard aux représentations du Cardinal, qu'il n'aimoit pas plus qu'il aimoit la France. Ce sut par un effet de cette haine, qu'il refusa d'écouter ce Cardinal, qui s'intéressoit pour faire restituer au Duc de Parme la principauté de Castro, dont Innocent X s'étoit emparé. Alexandre VII assembla subitement son Consistoire, & en aïant pris l'avis, il réunit Castro à la Chambre Apostolique, le déclarant sujet aux Bulles qui dé-

Suite des Papes. XVII. siècle. 43 sendent d'aliéner les Etats réunis à l'Eglise. Dans ces entrefaites, il arriva un accident qui irrita plus que jamais le Pape contre la France. La ratification de la paix étant arrivée d'Espagne à Aix, le Roi Louis XIV ordonna qu'elle fût publiée. Lorsqu'on alloit à laCarbédrale pour chanter le Te Deum, le Nonœ l'iccolomini y parut avec le rochet. Comme œt usage n'est point permis en France, les Maitres de cérémonie le firent sortir. Le Pape l'aiant appris, en fut indigné. Il s'en prit au Cardinal Ministre, qui non content, disoitil, d'avoir exclus le Chef des Chrétiens, de la médiation de la paix, faisoit encore sortir son Ministre de l'église, afin qu'il n'eût pas même de part aux actions de graces que tout lemonde en rendoit à Dieu.

Pendant que la France goutoit les fruits de XXIV. la paix, & que Louis X I V. se faisoit aimer L'Ambaide ses sujets, & respecter de ses Allies, il sadeur de reçut à Rome une insulte caractérisée en la fusté a Ro-personne de son Ambassadeur. Les Corses, me. Répaqui faisoient partie de la garde du Pape, & ration éxiqui étoient employés à la sureté de Rome, gée par outragerent le 20 d'Août 1662 deux ou trois Louis XIV. François de la suite du Duc de Crequi, Ambassadeur. Ceux-ci se défendirent, & se retirerent après avoir reçu quelques blessures. Les Corses n'en demeurerent pas là : mais ayant assemblé toutes leurs Compagnies, au nombre de 400 hommes, ils marcherent en armes vers le Palais de l'Ambassadeur, tambour battant & enseignes déployées, & conduits par leurs officiers comme à un assaut. Ils se saisirent de toutes les rues qui y aboutissoient; & l'Ambassadeur ayant paru au bruit sur un balcon pour appaiser le désordre.

on tira pluseurs coups de carabine & de mousquet du côté où il étoit & dans les fenêtres. Ensuite ces furieux ayant vû le carosse où étoit l'Ambassadrice, qui se promenoit par la ville, ils firent seu dessus, & tuerent le page qui avoit la main sur la portiere. On eut de la peine à croire que tette insulte eût été faite sans la participation de Dom Mario frere du Pape, & général de ses troupes, & à l'insçu du Cardinal Imperiali, Gouverneur de Rome; sur-tout quand on vit combien ils parurent peu émus de la nouvelle d'un tel attentat.

Voici quelles en furent les causes les plus vraisemblables. Le Roi de France aïant été offensé par plusieurs discours que le Pape avoit tenus contre sa personne & contre son gouvernement, avoit réfolu d'envoyer à Kome un Ministre capable de le mortifier lui & tout le népotisme. Il choisit pour cela ke Duc de Crequi, l'un des plus fiers Seigneurs de sa Cour. Ce Duc étant venu à Rome, revêtu du caractere d'Ambassadeur, & instruit des intentions de son Maître, faisoit son Ambassade avec la hauteur qui lui étoit naturelle, & que demandoit l'ordre secret qu'il avoit reçu du Roi offensé. Sa conduite irrita le Pape & ses parens, & attira l'insulte qui fit tant de bruit dans toute l'Europe. L'Ambassadeur se retira promptement sur les frontieres de Toscane, jusqu'à ce qu'il eût reçu les ordres de Louis XIV. Le Pape écrivit sans succès plusieurs Brefs d'excuse & de protestations d'innocence. Le Roi dans les premiers mouvemens de sa colere, jura qu'il iroit saccager Rome, si on ne lui donnoit une satisfaction prompte & éclatante. Il sit

Suite des Papes. XVII. siécle. 45 garder à vûe le Nonce Piccolomini, & enuite le sit conduire par des Mousquetaires de sa Garde jusqu'à l'entrée de la Savoie. Il envoya des troupes dans le Modenois; & en même temps la ville d'Avignon avec ses dépendances fut réunie à la Couronne par un Arrêt du Parlement d'Aix. Le Roi déclara qu'il retiendroit le Comtat Venaissin jusqu'à æ que le Pape cût restitué Castro aux farnéses. Après divers projets d'accommodement, on conclut une paix en Toscane en 1664. Le Roi exigea qu'on satisferoit les Ducs de Parme & de Modene; que le Cardinal Chigi viendroit en France en qualité de Légar affurer Sa Majesté du chagrin que le Pape ressentoit de l'accident qui étoit arrivé, de la douleur qu'il avoit de ce qu'on avoit chargé la Maison d'imputations sinistres; que le Cardinal Imperiali viendroit en personne se justifier; que Dom Mario déclareroit par écrit en foi de Chevalier, n'avoir eu aucune part à ce qui étoit arrivé le 20 d'Août 1662, & que le Pape le certifieroit encore par un Bref, & ordonneroit à Dom Mario de se tenir hors de Rome jusqu'à ce que le Cardinal Chigi cût vû le Roi: que quand le Duc de Crequi retourneroit, Dom Augustin Chigi iroit au-devant de lui pour lui témoigner le chagrin que le Pape avoit de l'accident du 20 d'Août: que la Princesse Farnèse, niéce du Pape, iroit au devant de l'Ambassadrice & lui feroit la même déclaration : que la Garde Corse seroit déclasée incapable de servir dans Rome & dans tout l'Etat Ecclésiastique; qu'on dresseroit une piramide vis-à-vis de l'ancien corps-de-garde des Corses, avec une inscription qui contiendroit le décret de

leur anéantissement. Tous les articles de ce Traité, aussi glorieux pour la France, que mortissant pour le Pape & ses parens surent exécutés; & le Roi remit le l'ape en possession de la Ville d'Avignon & du Comtat Venaissin.

#### XII.

XXV.
Bref scandaleux du
Pape Alexandre VII.
Zéle du
Parlement
de Paris.

L'année suivante 1665, la Sorbonne ayant censuré deux livres insames, l'un de Jacques Vernant Carme, l'autre du P. Moia Jesuite, Confesseur de la Reine Mere d'Espagne, qui s'étoit caché sous le nom d'Amadæus Guimenaus, Alexandre VII adressa au Roi un Bref a ce sujet, où il se plaignoit de cette censure si juste & si nécessaire. Ce sur un horrible scandaie dans toute l'Eglise, de voir un Pape prendre en quelque sorte sous sa protection les livres les plus pernicieux qui eussent peut être jamais paru. Mais les Jésuites se soucioient peu de le déshonorer, pourvû qu'ils le fissent servir à leurs passions & au maintien de leur mauvaile doctrine. Le l'ape ajoutoit dans son Bref, qu'il étoit sacheux que dans un temps où l'hérésie des Jansénistes recevoir le coup de la mort, on émoussait si mal-a-propos la pointe du couteau qu'on leur tenoit sur la gorge. Le Parlement de Paris s'éleva hautement contre ce Bref scandaleux, & entreprit de soutenir les censures de la Sorbonne contre les injustes entreprises de la Cour de Rome. Les Gens du Roi dans leur Requisitoire firent sentir le tort Enorme d'Alexandie VII dans cetté occasion. Le livre de Jacques Vernant, disoient-ils, renverse la Hierarchie de l'Eglise, & confond l'ordre du gouvernement légitime. Celui d'Amadæus'( le Jésuite Mosa)

Suite des Papes. XVII. siécle. 47 est rempli d'une multitude de propositions les plus révoltantes & les plus capables de corrompre la Morale Chrétienne. La Faculté de Théologie de Paris, voïant l'homicide, le larcin, la sunonie, l'usure, la calomnie & d'autres crimes qu'on n'ose nommer, publiquement autorisés par la licence de ces nouveaux Casuistes, a cru qu'il étoit de son devoir de s'opposer à une doctrine si pernicieuse. Son zele n'auroit dû lui attirer que des éloges. Comment donc le Pape peut-il faire des plaintes & des reproches? Il est incroïable qu'étant protecteur des Canons & de la discipline, il ait voulu, en demandant la révocation de ces censures, autoriser le libertinage & l'impiété; qu'il veuille approuver des livres infâmes, l'horreur de tous les gens de bien; ni qu'il permette que l'on enscigne impunément des maximes si contagieules, & si contraires à l'Evangile. Qui ne s'étonnera donc d'apprendre que le Pape ne se plaint de ces censures, que parcequ'elles lui arrachent cette infaillibilité que ees nouveaux Auteurs lui ont si libéralement donnée; & qu'en déclarant son pouvoir soumis à celui de l'Eglise universelle, elles établissent en même temps la liberté des Appels au Concile? Notre avis est, coneluent les gens du Roi, que le Roi ne peut sans blesser les droits de la Couronne, accorder au Pape la satisfaction qu'il demande, & que les sentimens de la Sorbonne étant les mêmes que ceux des Peres & des Conciles, du Saint-Siege, de tous les Parlemens, & de toutes les Universités du Rosaume, bien loin qu'on les doive condamner, on doit l'exhorter puissamment à y persévérer.

XXVI.

Diverses Bulles du Pape. Fermeié du Parlement de Paris. Bulle é rar.ge fur l'At-

Alexandre VII animé par les Jesuites, mit en ulage tout ce qu'il put inventer, pour mortifier le Parlement & la Sorbonne. Il donna au mois de Juin de la même année une Bulle terrible, par laquelle il condamnoit les Censures de Sorbonne, comme présomptueuses, téméraires, scanda e ses, les cassoit & annulloit, désendant à tous Ecclessaftiques de les recevoir ou approuver, sous peine d'excommunication las fententia. On n'eut que du mépris pour cette Bulle, & on la regarda comme un des plus grands scandales qu'on eut jamais vus dans l'Église. Le l'arlement rendit le 29 de Juillet un Arrêt très-sévère contre cette étrange Constitution, & reçut laste d'Appel comme d'abus de M. Talon, Avocat-Général; il maintint la Faculté de Théologie de Paris dans le droit de censurer tous les Livres qui contiendront des maximes contraires a la pureté de la Morale Chrécienne, aux droits de la Couronne & aux Libertés de l'Eglise Gallicane; confirma les Censures des Livres de Vernant & d'Ama. dée; exigea que les Supérieurs des Mandians, des Jésuites & des autres Maisons où il y a exercice de Théologie, seroient mandes en l'arlement, & recevroient ordre de ne laisser enseigner aucune des propositions censurées; & envoia deux de Messieurs exhorier la Faculté de I héologie à continuer les Censures avec le même zele. Alexandre VII sut effiaïé d'un comp si vigoureux, & se vit même forcé de condamner quelques propositions de la Morale corrompue que les Jétuites répandoient depuis quelque temps. Il avoit fait un Décret en 1619 contre l'Apologie des Caluistes; & en 1665 & 1666

Suite des Papes. XVII. siécle. il condamna plusieurs propositions pernicieuses de différens Jésuites : ce qui n'empêcha pas ces Peres de continuer de les enseigner, & de renouveller leurs instances auprès du Pape, pour obtenir quelque nouveau décret qui leur fût favorable. Ils y réussirent l'année suivante 1667, en engageant Alexandre VII à publier une Bulle qui scandalisa toute l'Eglise. Il y défend sous peine d'excommunication aux Fidéles de quelque qualité qu'ils soient, même Evêques ou Cardinaux, en parlant, prêchant ou écrivant sur l'Attrition, de censurer ou blâmer l'une ou l'autre opinion, soit celle qui nie la nécessité de quelqu'amour de Dieu, soit celle qui soutient cette nécessité. Il ajoûte même que le sentiment qui n'admet dans l'Attrition aucun' dégré d'amour de Dieu, paroît le plus commun, & par-là il semble sui donner la présérence. Les hérétiques regarderent cette Bulle scandaleuse comme un triomphe pour eux, & en prirent occasion d'insulter à l'Eglise Catholique, en l'accusant injustement d'attaquer la piété dans le cœur, de méconnoître le caractere essentiel de la nouvelle alliance, & de donner une mortelle atteinte au grand commandement qui renferme la Loi & les Prophétes: comme s'il étoit raisonnable d'attribuer à l'Eglise les fautes de ses Pasteurs, même du premier d'entr'eux.

Vers le même tems, l'Ambassadeur de Phi- XXVII. lippe IV, Roi d'Espagne, pressa le Pape de la Le Pape repart de son Maître, de décider la question de fuse de décider l'immaculée Conception de la Sainte-Vierge, qui faisoit toujours beaucoup de bruit dans Conception de Royaume. Alexandre VII demanda au Carde la Vierdinal Bona s'il pouvoit saire la décision ge. Sa mort.

Topre X.

C

Son caractere.

qu'on lui demandoit. Le pieux & savant Cardinal répondit que le Saint-Siége ni l'Eglise ne pouvoient faire de nouveaux articles de Foi, mais seulement déclarer ce que Dieu avoir révélé à son Eglise, en discernant les véritables traditions transmises depuis les Apôtres jusqu'à nous. Mais, répliqua le Pape, pourrois-je faire une décision, si le Saint-Esprit me révéloit ce qu'il faut croire sur cette question. T. S. Pere, votre révélation particuliere ne pourroit servir qu'à vous, dit le Cardinal, & vous ne pourriez en conséquence imposer aucune obligation de croire votre décisson, ni aux Fidéles ni à moi. La même année 1667, le Pape mourut après avoir été douze ans sur le Saint-Siège. Il étoit fort odieux au peuple, que ses parens avoient ruiné; & très peu estimé des Princes de l'Europe, qui le regardoient comme un hypocrite, & une ame sans élévation. Il passoit pour un homme de minuties; personne ne pouvoit compter sur ce qu'il disoit : il mettoit de la finesse par-tout, & ne parloit jamais que par des équivoques. Il aimoit la pompe des bâtimens; & il ne tint pas à lui que toute la ville de Rome ne de-vînt également magnifique & réguliere. Les dépenses qu'il saisoit pour y parvenir, épuisoient la Chambre Apostolique; & en ordonnant la démolition de plusieurs bâtimens qui choquoient la symétrie, il ruinoit les propriétaires. Ce Pape a laissé des poësies qui furent imprimées au Louvre in-folio en 1656, sous ce titre: Philomathi Musa juveniles. L'Auteur ne voulut point souffrir qu'on y mît son nom; mais il approuva le titre qu'on donna à ses poesses, parce

Suite des Papes. XVII. siécle. qu'il les regardoit comme un amusement de la jeunesse, & qu'il étoit de l'Académie des Philomathi de Sienne On voit à Rome plusieurs Manuscrits ornés de notes de sa more main, & un gros recueil d'actes & de preces autentiques qu'il avoit dressé & compilé: æ qui montre son application à l'étude. Le savant P. Mabillon ajoûte à cela une chose qui prouve quelle étoit l'inclination de ce Pape pour les Lettres. Il dit qu'Alexandre VII attira à Rome trois Libraires des Païs-Bas, qui le tromperent sur la Bible Poliglotte de Paris, lui faisant accroire que c'étoit une Edition qu'ils entreprenoient en son honneur & sous ses auspices. Ils y firent imprimer un nouveau titre avec une Epître dédicatoire très-flatteuse: mais ils ne purent cacher long-temps leur friponnerie. On doit dire à la louange de ce Pape, qu'il y a du grand dans le dessein du Collège de la Sapience qu'il acheva de faire bâtir, & qu'il orna d'une très belle Bibliothéque. C'est lui qui a canonilé S. Thomas de Ville-neuve & S. François de Sales.

XIII.

Vingt-sept jours après sa mort, Jules Rospigliosi, Cardinal du titre de S. Sixte, sut élu Pape, & prit le nom de Clément IX. Il de Clément n'avoit ni brigué ni recherché cette éminente Dignité. Sa famille étoit une des plus considérables de la ville de Pistoye en Toscane; & Jules qui l'éleva à de nouveaux honneurs, étoit né en cette ville l'an-1600. Il occupa divers Emplois confidémbles. Urbain VIII, qui avoit beaucoup de discernement dans le choix des sujets, le sit Auditeur de la Légation du Cardinal Barberin son neveu,

XXVIII. Election

en France. Aïant été fort satisfait de sa conduite, il l'envoïa Nonce en Espagne, où il fut continué onze ans en cette commission, qui p'est ordinairement que de trois ans. April la mort d'Innocent X, le Collége des Cardinaux le nomma Gouverneur de Rome. Alexandre VII le créa Cardinal dans sa premiere promotion. & lui donna ensuite la charge de Secrétaire d'Etat, qui lui servit de dégré pour monter sur le Saint-Siège. Il avoit un grand fonds de probité, beaucoup de littérature, de goût pour la poësse, & un caractere propre à se faire aimer de tout le monde.

XXIX. Bonnes ce Pape.

Les commencemens de son Pontificat firent connoître ce qu'on pouvoit attendre de lui. qualités de Il déchargea d'abord les peuples de l'Etat Ecclésiastique, des tailles & des autres subsides. Voiant ensuite avec douleur les Insidéles acharnés à la ruine des Chrétiens & au siège de Candie, il résolut de donner du secours aux Vénitiens. Mais les Chigis avoient épuilé les finances de la Chambre Apostolique. Il fut donc obligé de supprimer quelques Ordres Réguliers les plus inutiles à l'Eglise, & ausquels même le titre de Religieux ne servoit que de prétexte & de moïen, pour mener une vie fainéante, & quelquefois même libertine. Cependant le Pape, dont la conscience étoit délicate, témoigna plusieurs fois des scrupules sur l'extinction de ces Maisons Religieuses, se fondant sur cette maxime qu'il faut réformer & non détruire ce qui a été saintement institué. Au reste, ce moien fit trouver au Pape des sommes considérables, qu'il avoit promises pour le secours de Candie. Il ne voulut point enrichir sa

Suite des Papes. XVII. siècle. 33 samille; & il s'en falloit beaucoup que le bien qu'il sit à ses neveux, les mît en état de soutenir la qualité de Prince, que néanmoins il souffrit qu'on leur donnât. Elle seroit infailliblement retombée dans son ancienne médiocrité, si le Pape n'eût consent? an mariage d'un de ses neveux avec une riche héritiere du vieux Catdinal Pallavicin, Génois. On ne cessoit de lui représenter la convenance & les avantages de cet aggrandissement, autorisé par l'exemple de ses prédécesseurs; mais il résistoit à tous les conseils des flatteurs, & se tenoit toujours en garde contre leurs discours artificieux & étudiés. Cette modestie de Clément IX étoit relevée par un amour sincere de la paix. Il la favorisa pendant son Pontificat, qui fut trop court pour l'avantage de l'Eglise.

Louis XIV avoit déclaré la guerre à l'Es-Flandre, du chef de Marie Thérèse d'Autriche son épouse. Cette cruelle division des deux plus puissantes Monarchies Chrétiennes affligeoit sensiblement le Pape, qui songea d'abord à pacifier leurs différends. L'on étoit si fortement convaincu de son impartialité & de son amour pour la paix, que les deux Couronnes le choisirent pour Médiateur. Aussi-tôt après son élection, il avoit écrit à l'Abbé Rospigliosi son neveu, qui résidoit à Bruxelles en qualité d'Internonce, de passer en France, avant que de venir à Rome; asin de gagner par cette désérence la confiance du Roi Très-Chrétien, & de le conjurer par l'ancienne piété de sa Maison, & par la générolité d'une ame vraiment royale comme la sienne, de se vaincre lui-

même, & d'arrêter la rapidité de ses conquétes, & la prospérité étonnante de ses armes, en donnant la paix pour le bien commun de toute l'Europe. Cette démarche flarteule plut beaucoup au Roi, & il crut n'en pouvoir mieux témoigner sa reconnoillance, qu'en faisant démolir la pyramide dressée sous le Pontificat d'Alexandre VII, & en acceptant la médiation du l'ape, dont le Plénipotentiaire négocia le traité d'Aix-la-Chapelle. L'heureux succès de cette négociation lui atsira de grandes louanges dans toute l'Euzope

glile.

XXX. La part qu'il eut à la paix de l'Eglise de Il rend la France troublée par les disputes qui regarpaix à l'E- doient le Formulaire, ne lui sit pas moins d'honneur. C'est cet important événement qui a le plus signalé le Portisicat de Clément IX. Les conditions de cette précieuse paix étoient si notoires en ce temps - là, qu'elles furent mises dans les nouvelles publiques. Voici comment en parle la Gazette d'Amsterdam qui, comme personne ne l'ignore, se répand dans toute l'Europe. » On sçait à-présent de quelle sorte s'est fait l'accommodement des quatre Evéques, & en voici la vérité. Leurs Mandemens sur la signature du Formulaire aïant été l'occasion des troubles passés (nous verrons ailleurs quelle en avoit été la vraie cause ) qui avoient attiré sur eux le Bref du Pape Alexandre VII ) portant commission à neuf Prélats de leur faire leur procès; vingt de leurs Confreres entr'autres s'intéresser sur cela pour eux, & en écrivirent au l'ape une Lettre, dont le succès sut, que la Sainteté étant mieux instruite de cette affaire qu'elle ne l'avoit été jusqu'alors,

Suite des Papes. XVII. siécle. 55 témoigna au Roi qu'elle désiroit beaucoup qu'elle s'accommodât. On en traita donc fort secrétement; & ensuite de cette négociation, les quatre Evêques, pour le bien de la paix, firent figner dans leur Synode un même procès-verbal, tout conforme à leurs Mandemens, imitant en cela les procès-verbaux semblables qui avoient été ci devant faits par les autres Evêques. Le Pape a été entiérement satisfait de cette sorte de signature : ce qui a été accompagné de l'agrément du Roi, & de la joie publique des Grands & de tous les honnêtes gens du Royaume, qui voient par-là de longues & fâcheuses contestations finies ». Ainsi parle la Gazette d'Amsterdam de cet événement si glorieux pour le Pontisicat de Clément IX.

Ce Pape appaisa aussi les troubles qui étoient en Portugal, & donna des Evêques à ce Royaume, qui en demandoit depuis long-temps. Il envoïa du secours à Candie, & en procura de la part de la France. Tous les soins de Clément IX n'aïant pû empêcher la prise de cette place, qui fut, dit-on, livrée aux Turcs par les intrigues des Juifs, ce Pape fut si affligé de voir triompher les ennemis du nom Chrétien, qu'il en mourut de chagrin le 9 de Décembre 1669 dans la troisième année de son Pontificat. Son peu d'attention à mettre des bornes à son appétit, pourroit bien avoir aussi contribué à sa mort. Car on assure que ce Pape mangeoit excessivement & sans aucune précaution. On l'accuse d'avoir été trop indulgent à l'égard de ses Ministres, & d'avoir laissé trop de liberté aux Cardinaux & aux Barons Romains, qui en abusoient pour commettre diverses

Sa mo

Injustices. Ces défauts n'empêchent pas que Clément IX n'ait été un des plus dignes Papes, que l'Eglise ait eu depuis long-temps. Il aimoit à donner audience à tout le monde, visitoit les Hôpitaux, & faisoit d'abondantes aumônes. Il cherchoit sans cesse l'occasion d'obliger la France, & alloit au-devant de tout ce qui pouvoit être avantageux à ce Royaume.

XIV.

XXXII.
Election de
Clément X.
Principaux
événemens
arrivés sous
son Pontificat. Sa
mort.

Les Cardinaux entrerent au Conclave le 20 de Décembre. Ils étoient divisés en cinq ou six factions, qui pendant quatre mois ne purent s'accorder sur l'élection d'un Pape. Enfin les factions de Chigi, de Barberin & de Rospigliosi s'unissant ensemble, firent donner einquante voix à Emile Altieri, qui avoit quatre-vingts ans 11 fut ainsi éla Pape le 29 d'Avril 1670, & prit le nom de Clément X. M. Amelot de la Houssaie sit imprimer à Paris avec privilège en 1676 l'histoire de ce Conclave. On y voit mille intrigues, qui apprennent beaucoup plus de choses que l'on n'en voudroit savoir. La Famille Altieri est une des plus anciennes de Rome. Paul Jove dit qu'elle alloit autrefois de pair avec celle de Colonnes. Emile Altieri fut envoïé Nonce à Naples par Urbain VIII. Il fut dépouillé de cet emploi par Innocent X, qui ensuite lui ôta tous ses biens. Le seul frere qui lui restoit fut enveloppé dans sa disgrace, & peu de temps après mourut de chagrin laissant trois filles sans aucune ressource. Alexandre VII aussi-tôt après son élection, conféra à Emile Altieri la Nonciature de Pologne, & rétablit ainsi

Suite des Papes. XVII. siècle. 57 ses affaires & sa réputation. Clément IX le sit Maître de Chambre, & ensuite dans les derniers jours de sa vie le créa Cardinal. Comme il n'avoit point de proches parens de son nom, & que la Maison Paluzzi devoit le porter, en vertu du mariage du Marquis Gasparo Paluzzi avec une de ses niéces, il adopta solemnellement le Cardinal Paluzzi, créature d'Alexandre VII. Il déclara ses neveux tous ceux de cette famille, & les sit ses héritiers. Il les revêtit des principales Charges de l'Etat, donna au Cardinal Antoine le titre de premier Ministre ou de Cardinal Patron, à Dom Angelo son frere le Généralat des galeres, & à Dom Gasparo le Généralat de l'Eglise avec plusieurs autres prérogatives. Il érigea en Principauté leur château de Russina, auquel il en joignit deux autres qu'il acheta pour eux. Le Cardinal Paluzzi-Altieri profita du pouvoir que lui donnoit sa Charge de premier Ministre, pour amasser des richesses immenses. Il s'attira souvent par ses entreprises de vifs reproches de la part de la Cour de France. On rend au Pape la justice d'avoir été sort pacifique au milieu de la guerre qui étoit alors allumée dans toute l'Europe, favorisant les François sans néanmoins choquer les Autrichiens.

Le Cardinal Patron attaqua le premier les franchises dont les Ambassadeurs jouissoient à Rome. Sous prétexte des fraudes qui se commettoient à la faveur de ces franchises, par l'introduction furtive de plusieurs choses qui auroient dû payer les droits d'entrée dans Rome, il rendit une ordonnance contre l'immunité des Ambassadeurs. Ils s'en plaigniment hautement, & s'assemblerent plusieurs

fois pour trouver les moiens de se relever de ce préjudice, faisant de grandes menaces au nom de leurs Souverains. Mais aucune des Couronnes intéressées dans cette affaire ne voulut commencer a témoigner son ressentiment, celles de France & d'Espagne ne voulant point alors se brouiller avec le Pape, à cause de la guerre qu'elles se faisoient l'une à l'autre. On reçut enfin sous ce Pontificat le Comte de Prado, en qualité d'Ambassadeur de Portugal; ce que cette Nation n'avoir pû obtenir, depuis qu'elle s'étoit soustraite à la domination d'Espagne. Clément X reçue un Ambassadeur de Moscovie, qui venoir proposer une ligue entre les Princes Chrétiens, pour secourir la Pologne contre les Turcs, avec de grandes offres en faveur de ce Royaume. Il s'en retourna fort mécontent de ce que l'on avoit refusé à son Maître le titre d'Empereur, qu'il vouloit avoir. Le Pape mourut accable de vieillesse le 22 de Juillet 1676. Il s'étoit fait estimer par la bonté & par sa douceur : mais son grand âge ne lui permettant pas de s'appliquer aux affaires, le Cardinal Patron étoit maître absolu. On laissoit le bon Pape passer presque zout son temps avec un Moine de S. Sylvestre, qui étoit son Confesseur, & qu'il voulue saite Evêque: mais celui-ci refusa persévéxamment de sortir de son état.

### X V.

KXIII.
lection
nocent
Sa vie
nt fon

Le successeur de Clément X sut le Cardinal Odeschalchi, qui prit le nom d'Innocent XI. Il sut élu le 10 de Septembre de la même année 1676. On avoit çru qu'il seroit élu

Suite des Papes. XVII. siécle. dans le Conclave précédent, & voici ce que dit à ce sujet M. Amelot de la Houssaie. « U y en a qui disent qu'il se ruina lui même, pour avoir dit aux Cardinaux, que si on l'exaltoit, il étoit résolu de réformer plusieurs abus qu'il y avoit dans le Collége & dans la Cour de Rome. Mais ceux qui en sont mieux instruits, assurent avec plus de vraisemblance, qu'il ne parla pas ainsi, mais que l'on avoit tourné ses paroles de cette maniere, sur ce qu'il avoit dit, qu'il n'avoit pas les grands talens qu'il falloit à un Pape, particuliérement en ce temps-ci, où il y avoit quantité d'affaires & de désordres à régler : ce que l'on appréhendoit à cause de l'austérité de ses mœurs & de l'innocence de sa vie, qu'on pourroit dire, sans juger témésairement, avoir été le plus grand obstacle de son élection. De quoi les Romains jettezent charitablement le tort sur les François, les accusant de rompre tous les bons desseins, & d'avoir empêché que l'on ne donnât alors un Saint pour successeur à S. Pierre: plaintes qui ne font pas beaucoup d'impression sur l'esprit de ceux qui connoissent la Cour de Rome, où l'on ne craint rien davantage qu'un l'ape exact & zélé pour la réformation de l'Eglise. Ce qui faisoit dire à plusieurs Prélats Romains, qu'à la vérité Odescalchi étoit un très-bon Ecclésiastique; mais qu'il n'étois pas propre pour être Pape; qui est le jugement que la Cour Komaine faisoit autrefois du Pape Adrien VI. » Ainsi parle M. de la Houssaie.

Sa famille, originaire de Lombardie, s'ésoit fort enrichie dans le commerce. Benoît Odescalchi dont nous parlons, étoit né à Côme en 1611. On croit communément que sa premiere prosession sut celle des armes, qu'il porta pour le service du Roi d'Espagne contre la France; & qu'il fut blessé d'un coup de mousquet à l'épaule, ce qui lui sit quitter le service pour embrasser l'état Ecclésiastique. D'autres disent qu'étant allé à Naples pour y prendre quelque emploi militaire, il fut apperçu par un vieux Seigneur gouteux, qui étoit presque toujours à sa senêtre pour regarder les passaus. On ajoûte qu'Odescalchi l'aïant frappé par sa figure longue & décharnée, il souhaita de l'eneretenir, pour mieux admirer la singularité du personnage. Odescalchi, qui en fut averti, alla le voir, & en fut bien reçu. Le Duc qui lui voioit un flegme à toute épreuve & un sérieux étonnant, lui conseilla d'entrer dans le Clergé, & lui en dit les raisons, qui déterminerent sur le champ le jeune homme à aller à Rome pour se faire Écclé-siastique. Urbain VIII le sit Protonotaire Apostolique, ensuite Président de la Chambre & Commissaire de la Province de la Marche, & puis Gouverneur de Macerata. Sa douceur, sa politesse, sa générosité lui firent des amis; & à son retour à Rome il fut fait Clerc de la Chambre par Innocent X, & ensuite Cardinal en 1647. Il avoit sçu gagner les bonnes graces de la fameuse Ölympia en se laissant gagner au jeu, & en lui faisant de riches présens. Il avoit eu la Légation de Ferrare & l'Evêché de Navarre, dont il se démit bientôt en faveur de son frere, aimant mieux faire son séjour à Rome, parce que l'air de son Evêché lui étoit fort contraire.

XXX

Pendant son long Cardinalat, il mena toujours une vie fort retirée & fort modeste, Son zé & eut un très-grand soin des pauvres. Il étoit pendant désintéressé, ennemi du faste, zélé avec mo- son Por dération, & sévere à lui seul. Au commence-ficat. ment de son Pontificat, il s'appliqua avec un soin infatigable à rétablir la discipline, & les affaires de la Chambre Apostolique, qui étoient dans un extrême désordre ; à corriger les abus qui s'étoient glissés dans le Service divin; à faire revivre dans le Clergé Séculier & Régulier la science & la vertu. On lui rend cette justice, qu'il auroit ardemment desiré réussir dans une si importante entreprise. Les Protestans même n'ont pû s'empêcher de lui donner les éloges les plus magnifiques. Il faut avouer, dit Heydegger, qu'il s'est conduit jusqu'ici avec une telle sagesse, qu'on le peut appeller le meilleur de tous les derniers Papes. Il commanda à son neveu Livio Odescalchi de ne point recevoir de présens, & lui dit de ne point espérer monter plus haut. Il fut toujours inflexible sur cet article, & personne ne put l'engager à le faire Général de l'Eglise, ou Cardinal Patron. Au contraire, il abolit cette derniere charge, & fit le Cardinal Cibo Sur-intendant & Secrétaire de l'Etat Ecclésiastique. Il envoya d'abord ses Nonces, en France, en Espagne, en Pologne & en Portugal, pour porter ces Couronnes à la paix : il défendit aux Juifs de Rome toute usure; renvoïa les Evêques qui y demeuroient, dans leurs Diocèles; ordonna qu'on n'en sacrât aucun qui ne fût digne de ce ministère, & que l'on éloignat du sacerdoce tous les sujets ignorans ou déréglés. Il commit pour réformer les

abus quatre Théologiens, dont le célébre Recanati étoit un. Il pourvut libéralement aux besoins des pauvres, & assigna une penson considérable à Christine Reine de Suéde, qui s'étoit réfugiée à Rome. Il ne put un jour retenir ses larmes, lorsque Recanati l'avertit de punir les crimes plus sévérement, & de n'élever aux Charges que des personnes d'un âge mûr, & non de jeunes étourdis. Le même Recanati dit publiquement que le Pape avoit de bons desseins, mais qu'il n'avoit point assez de vigueur pour les faire exécuter. S'é-tant convaincu que le népotisme avoit tiré depuis Clément VIII jusqu'à lui dix - sept millions d'or de la Chambre Apostolique, il sit une Bulle, qu'il vouloit publier, pour abolir le népotisme. Mais les Cardinaux, ceux sur-tout qui espéroient de monter dans la suite sur le Saint-Siège, s'y opposerent, quelque instance que le Pape leur sit pour obtenir leur consentement.

Innocent XI n'aimoit pas les Jésuites, & il les mortifia en plusieurs occasions. Il étoit au contraire plein d'estime pour les Théologiens qui défendoient avec zéle la pureté de la morale de l'Evangile. Il écrivit obligeamment au célébre M. Arnauld, & on croit qu'il l'auroit fait Cardinal, si cet illustre Docteur avoit voulu écrire contre les IV Articles de l'Assemblée du Clergé de France de 1682. Le Pape désiroit ardemment la tranquillité de l'Europe. Il envoia aux Conférences de Nimégue un Nonce qui se porta pour Médiateur. Les Protestans ne voulurent point avoir de communication avec lui, & dirent qu'ils se contentoient de la médiation du Api d'Angleterre. Mais les Catholiques firens

Suite des Papes. XVII. siécle. 63 usage entr'eux de celle du Pape; & le Nonce Bevilacqua fut reçu à Nimégue le 1 de Juin 1677 Les Bourguemaîtres de cette ville lus rendirent visite, & lui offrirent tout ce qui dépendoit d'eux, pour le libre exercice de la Religion Catholique pendant les Conférences. Les Protestans se souerent fort de sa sagesse & de sa modération. Le traité de paix ne parut qu'au mois d'Août 1678.

Ce fut cette année que la Cour de Rome entama la grande & facheuse querelle concernant les Franchises. C'est un droit fondé le avec la sur un ancien usage qui rend les Palais des France au Ambassadeurs des asyles inviolables : c'est ce sujet des qui se pratique dans toutes les Cours. Mais la Franchises. Franchise des quartiers de Rome étoit d'une autre étendue. Elle ne comprenoit pas seulement la Mailon ou l'Hôtel de l'Ambassadeur, mais encore tout le quartier, les places & les rues qui sont à l'entour de son Palais, sans qu'il fût permis aux Officiers de Justice d'y mettre le pied, ni même d'y passer. Plusieurs Papes avoient fait d'inutiles efforts pour abolir ces Franchises du moins pour les modifier. Différentes Bulles les déclarerent abusives; mais il n'avoit pas été possible de faire exécuter ces Bulles. Le droit des Franchises avoit. été solemnellement rétabli par le traité de Pise sous Alexandre VII. Odescalchi, qui avoit beaucoup contribué à son accommodement avec la France, étant devenu Pape, prit une ferme résolution de réformer sous les désordres de Rome, & sur-tout ceux qu'occasionnoient les Franchises des quartiers. Ce dessein étoit en lui-même très-souahle, parce que les Franchises procureient

64 Art. I. Eglise d'Italie.
Wimpunité à une multitude de scélérats.

La guerre de Messine étoit dans son plus grand feu; & les Rois de France & d'Espagne, dans le besoin qu'ils avoient de troupes pour soutenir leurs intérêts en Sicile, non seulement faisoient des levées dans ce Roïaume, mais forçoient les passans à s'enroller. Les Franchises des quartiers autorisoient ce désordre, & la Justice ordinaire n'étoit point en état de satisfaire aux plaintes que le public & les particuliers en faisoient. Innocent XI résolut d'arrêter le cours de ces violences. Il fit publier une Déclaration par laquelle il abolissoit les Franchises des quartiers, & ordonnoit que les Magistrats chargés de maintenir le bon ordre, pussent partout exercer leurs fonctions. Il choisit le temps où les Ambassadeurs d'Espagne & de Venile devoient être changés, & fit prier ces Cours de n'en point envoyer d'autres qu'ils n'eussent ordre de renoncer aux Franchises, parce qu'autrement il ne pourroit les recevoir. On ne dit rien au Maréchal d'Etrées, qui depuis plusieurs années étoit Ambassadeur de France. Christien Reine de Suede renonça aux Franchises de l'on quartier. L'Ambassadeur de Venise avant resusé de faire la même chose, fut obligé de s'en retourner, sans avoir fait aucune fonction de sa Charge. L'Ambassadeur d'Espagne & ceux des autres Puissances de l'Europe protesterent qu'ils renonceroient à leurs droits, quand la France leur en donneroit l'exemple. Le Duc d'Etrées ne fut point inquietté à ce sujet; mais après sa mort qui arriva au mois de Janvier 1686, tous les Officiers de la Justice du Pape s'emparerent du Palais Farnese qu'avoit occupé Suite des Papes. XVII. siècle. 65 cet Ambassadeur, & sirent publier qu'il n'y

avoit plus la de quartier franc.

Le Pape néanmoins voulant ménager le Roi très-Chrétien, chargea Ranuccio, son Nonce en France, de lui représenter les raisons qu'il avoit eû d'abolir les Franchises des quartiers, ausquelles les autres Puissances avoient renoncé pour le bien public & l honneur de la Religion. Il ajoutoit qu'il n'en esperoit pas moins du zele d'un Roi qui portoit le glorieux titre de Fils aîné de l'Eglise. Louis XIV répondit que sa Couronne ne s'étoit jamais réglée sur l'exemple d'autrui, mais que Dieu l'avoit établi pour servir d'exemple & de regle aux autres, & qu'il étoit dans la résolution de soutenir ses droits : qu'il ne manqueroit pas d'envoyer un Ambassadeur en la place de celui qui étoit mort, pour continuer d'honorer sa Sainteté, & qu'il ne croïoit pas que personne pût l'empêcher de jouir des Franchises des quartiers, qui étoit un ancien droit de sa Couronne à Rome, bien résolu de n'en laisser perdre aucun pendant qu'il regneroit. Le Pape irrité de cette siere réponse, crut devoir agir avec vigueur dans une telle conjoncture. Il n'approuvoit point la persécution que l'on saisoit en France au sujet du prétendu Jansénisme. On le soupçonnoit de désapprouver intérieurement les horribles violences que l'on emploïoit contre les Calvinistes. Il condamnoit assez hautement la conduite du Roi envers l'Empereur, dont il traversoit les progrès contre les infidéles. La prise de Strasbourg en pleine paix, celle de Cazal, le siège de Luxembourg en 1683 lui causoiene un extrême déplaisir, & il étoit effrayé du bombardement de Gênes. Il avoit de justes allatmes pour l'Etat Ecclésiastique, où l'incendie pouvoit se communiquer en peu de temps.

La grande affaire de la Régale, & les quatre célébres Articles que le Clergé de France avoit publiés en 1682, avoient encore plus indisposé le Pape, que tous les autres motifs dont nous venons de parler. Il avoit fait éclater son mécontentement, en refusant des Bulles aux Evêques que le Roi lui avoit présentés. Son âge & ses infirmités ne l'empêcherent pas de suivre l'affaire des Franchises avec un zele très - ardent. Le 2 de Mai 1687, il sit expédier une Bulle, qui confirmoit celles de Sixte V & des autres Papes qui avoient voulu abolir les Franchises. Il excommunia en même temps tous ceux qui prétendroient soutenir ou favoriser ce droit. Beaumanoir Marquis de Lavardin nommé pour l'Ambassade de Rome, étant arrivé à Bologne, y trouva un Maître des Cérémonies, qui lui dit que s'il ne se disposoit à renoncer aux Franchises, il ne seroit point reconnu pour Ambassadeur. Lavardin répondit qu'il expliqueroit à sa Sainteté les intentions du Roi son Maître. 11 continua sa route, & arriva à Rome le 16 de Novembre dans l'équipage d'un général d'armée. Il étoit suivi d'un grand nombre de Gentilshommes, de plus de deux cens Officiers, & de cinq cens Gardes de la Marine. Les gens de la Douane se présenterent demandant à visiter le bagage, porté sur cinquante mu-lets qui avoient des couvertures semées de fleurs de lys. On leur répondit qu'on avoit ordre de couper le nez & les orcilles à quiconque entreprendroit de visiter les hardes

Suite des Papes. XVII. siècle. 67 de son Excellence. Le Marquis de Lavardin entra ainsi dans Rome, au milieu des acclamations de Vive la France, & prit possession du Palais Farnèse & de tout le quartier, où une partie de ses gens faisoit la ronde jour & nuit, de sorte que les Officiers du Pape n'avoient garde de s'en approcher.

Six jours après cette entrée triomphante, l'Ambassadeur sit demander deux fois audience au l'ape, qui répondit qu'il ne connoissoit le Marquis de Lavardin qui prenoit le titre d'Ammbassadeur, que pour un excommunié, qui devoit travailler à obtenir son absolution, avant qu'on examinât les saisons qu'il avoit de demander audience. Lavardin en sit ses plaintes, & dit que la maniere dont le Pape traitoit l'Ambassadeur du Roi très-Chrétien, pourroit un jout faire verser bien des larmes à ceux qui avoient eu l'imprudence de lui donner un si mauvais conseil. Son excommunication n'empêcha pas qu'il ne fût reconnu & visité par les autres Ambassadeurs qui étoient à Rome & qu'il n'assistat au Service divin dans les églises. Mais le Pape envoïa ordre aux Chanoines de S. Jean de Latran où il sçavoit que l'Ambassadeur devoit aller; de cesser la célébration du Service, dès qu'on le verroit paroître. Il fit plus; ayant scu que le jour de Noel il avoit communié à l'église de S. Louis, Paroisse de la Nation Françoise; qu'il avoit été conduit au chœur par tout le Clergé, & placé sur un siège élevé, il ordonna au Cardinal Carpagna son Vicaire, d'interdire cette église & tout son Clergé; ce qui fut solemnellement éxécuté le lendemain. Le Marquis de Lavardin s'op-

En France on enjoignit au Nonce Ranucci de prendre son audience de congé, & de partir pour Rome; mais tout-d'un-coup les ordres changerent; & le Nonce aïant demandé audience, on la lui refusa. On le retint comme prisonnier, & il ne pouvoit paroître en public, qu'il ne sût accompagné d'un Officier avec un nombre de gardes, sous prétexte d'assurer sa personne contre les insultes du peuple. Les brouilleries augmentant de jour en jour, Louis XIV se saist d'A-vignon, comme il avoit fait en 1663, pour

Suite des Papes. XVII. siècle. 69 venger l'insulte faite par Alexandre VII à l'Ambassadeur de France. Cette ville & tout le Comtat sont considérés comme un sief de la Provence, pour y être réunis quand il plaît au Roi, toutes les fois qu'il a de justes raisons de le faire, telles que sont celles qui répondent à la félonie d'un vassal contre son Seigneur. Il n'use pourtant jamais de ce droit à la rigueur; & dès qu'on a réparé l'injure qu'on lui a faite, il restitue Avignon. C'est æ qu'il sit à Alexandre VII par le traité de Pise en 1664; & c'est encore la maniere dont il en usa envers le successeur d'Innocent XI, à qui il remit la ville avec tout son terzitoire, quoiqu'il eût été si animé contre son prédécesseur dans l'affaire de la Régale & dans celle des Franchiles.

Depuis long-temps la santé du Pape étoit XXXX fort mauvaile. Il étoit souvent incommodé Mort d par des fluxions & des catarres. Sur la fin de nocent la vie les Médecins crurent le soulager, en lui failant des incilions aux jambes, où il sentoit de grandes douleurs. Mais ce reméde fut inutile, parce que son corps accablé d'infirmité & de vicillesse, n'avoit presque plus de chaleur naturelle. La fiévre devint si violente le 8 d'Août (1689) que les Médecins perdirent toute espérance, & lui firent donner le Saint-Viatique. Se voiant près de sa fin, il sit appeller Dom Livio son neveu anquel il donna sa bénédiction, lui recommandant de se retirer sur ses terres, & de ne point se mêler des intrigues qu'il y auroit dans le Conclave pour lui donner un successeur. Deux jours avant sa mort, il appella aussi le Cardinai Coloredo Grand-Pénisencier, & reçut de lui l'absolution. Il sit faire

des excuses à tous les autres membres du sacré Collège, de ce qu'il ne les faisoit pas venir dans la chambre selon la coutume. Il voulut que les Généraux & deux Religieux de tous les Ordres lui donnassent leur bénédiction, & fussent présens à sa mort. Elle arriva le 12 d'Août entre les trois ou quatre heures du soir. Il avoit tenu le Saint-Siége treize ans, & en avoit vécu soixante & dixhuit. On dit que l'on trouva dans ses coffres beaucoup d'argent. On voit un magnifique éloge de ce Pape dans la septiéme harangue de M. Malagonelli. Nous aurons occasion de parler encore de lui dans d'autres articles, & fur-tout dans ceux qui regardent le Quiétisme, l'affaire de la Régale, & la Morale relâchée. Nous verrons que ce sont précisément les bonnes qualités qu'avoit ce Pape, qui Pont rendu odicux aux Jésuites, & qu'il no leur a déplû que par les endroits qui le rendoient estimable.

### XVII.

AXXVII.
Election
d'Alexandre VIII.
Ses principales actions pendant fon
Pontificat.

Le 6 d'Octobre de la même année 1689, après beaucoup d'intrigues, le Cardinal Ottoboni Venitien sut élu Pape, & prit le nom d'Alexandre VIII. La guerre qui étoit sort allumée entre la France & la Maison d'Autriche ne contribua pas peu à son élection, parce que les Cardinaux neutres craignirent de trop commettre la Religion Catholique, si l'on créoit un Pape, qui sût né sujet du Roi d'Espagne, comme étoit Innocent XI. Pierre Ottoboni étoit né en 1610 à « aïant sait ses études à Venise & à Padoiie, il vint à Rome à l'âge de vingr ans. Il s'y insinua avec tant d'att par son mérite ou par sa complaisance, qu'il s'acquit bientôt des Patrons.

**T**.

Suite des Papes: XVII. siécle. 71 fort puissans. Urbain VIII aïant remarqué en ce jeune homme de rares talens, lui donna des Emplois confidérables. Innocent X le créa Cardinal en 1652. Alexandre VII le fit Dataire, & il eut beaucoup de part aux affaires sous Clement IX, Clement X, & Innocent XI. Il s'attira par sa prudence & sa moderation l'estime & la confiance de tout. le monde. Il étoit de belle taille, avoit l'air. riant & toutes les manieres engageantes. Il étoit actif, vigilant, d'une politique consommée. On ne connoissoit personne dont la conversation fût plus agréable. Chacun se rejouit de son élection. La France s'en promit de grands avantages; mais le seul qu'elle en tita fut, qu'Alexandre VIII anima si puissament les Venitiens à la guerre contre les Tures, qu'il sit évanouir la paix que l'Empereur auroit souhaité de conclure avec la Porte, pour emploier toutes ses troupes contre les François.

Louis XIV voulant gagner l'affection du nouveau Pape par ses bienfaits, lui rendie Avignon & cessa de poursuivre l'affaire qui regardoit les Franchifes. Alexandre VIII de son côté ne cherchoit qu'à amuser le Roi, afin d'en tirer de plus grands bienfaits. Quoique fort âgé, il paroissoit extrêmement vigoureux. Il vouloit tout savoir, tout voir, tout faire, ce qui donnoit de grandes espérances. Il écrivit à Jacques Il Roi d'Angleterre un Bref par lequel il l'exhortoit à souffrir patiemment tous les malheurs ausquels il étoit exposé, lui promettant de ne rien épargner pour le rétablir sur le Trône. Il s'occupa beaucoup de l'agrandissement de sa Famille. Il donna à un petit neveu qu'il aimoit

passionnémnt, le Chapeau de Cardinal avec le titre de Cardinal Patron. Il le sit Légat d'Avignon & Grand-Chancelier de l'Eglise Romaine; charge qu'Innocent XI avoit abolie. Il rétablit en faveur de ses parens la plupart des Dignités que son prédecesseur avoit abolies. Malgré tout ce qu'on fit en France pour gagner Alexandre VIII, il refusa constamment des Bulles à tous ceux que le Roi avoit nommés Evéques, & qui avoient été de la célébre Assemblée de 682. Après avoir amusé long-temps la Cour de France, il publia étant au lit de la mort, la Bulle qu'il avoit fait dresser contre les quatre Articles, qui sont un précis des libertés de l'Eglise Gallicane. La condamnation du péché philo-Cophique, lui avoit fait plus d'honneur. Tout habile qu'étoit Louis XIV, il fut trompé long-temps par Alexandre VIII; & sous de belles apparences, ce Pape en obtint presque tout ce qu'il voulut, sans que de son côté il relachât rien au sujet de la Regale, & des Bulles qu'on lui demandoit pour les Eclésiastiques qui avoient assisté à l'Assemblée de 1682. Le Roi avoit fait dire au Nonce par le Marquis de Croissi Secretaire d'Etat, que si les Bulles n'étoient pas accordées avant les Fêtes de Pâques, il rétabliroit la Pragmatique-Sanction, que l'on souhaitoit en France, comme le meilleur rempart contre les entreprises de la Cour de Rome. Mais soit qu'Alexandre VIII fut bien sur que la menale ne seroit point exécutée: soit qu'il voulût signaler sa constance, il se contenta de suspendre la Bulle pendant six mois.

Cependant il étoit tombé dangereusement malade. Les Medecins en avertirent les Cardinaux

Suite des Papes. XVII. siécle. dinaux, qui chargerent Coloredo Grand-Pénitencier d'en avertir le Pape qui reçut avec actions de graces les avis de ce Cardinai. Alexandre exhorta les Cardinaux à élire un Pape qui pût être utile à l'Eglise, & réparer les fautes qu'il avoit faites. Il leur parla de l'état de l'Europe, des forces du Turc & de l'habileté du Grand-Visir. Il se plaignit fortement de ce que la guerre des Princes Chrétiens favorisoit les armes des infidéles, & leur fournissoit l'occasion de réparer leurs anciennes pertes. Il témoigna qu'il avoit entrepris pluffeurs fois de porter les Puissances Chrétiennes à se réunir par une paix solide; mais qu'il n'avoit jamais pû y réussir, tant il avoit trouvé peu de disposition de la part de la Maison d'Autriche & de celle de la France. Le 31 de Janvier [1691] il reçut les Sacremens, & s'entretint long-temps avec son Confesseur & quelques autres Ecclésiastiques de matieres de piété. Il mourut le lendemain âgé d'environ quatre-vingts-un ans dans le seiziéme mois de son Pontificat. On lui reprochoit de n'avoir point imité l'exemple de désintéressement que lui avoit donné Innocent XI. On dit qu'il étoit naturellement railleur, & qu'il aimoit à dire de bons mots.

## XVIII.

Les intrigues du Conclave durerent plu- XXXIX. sieurs mois, & furent enfin terminées le 12 · Pontificat de Juillet par l'élection d'Antoine Pignatelli. d'Innocent Il étoit né à Naples en 1615 d'une Famille XII. Bontrès-noble & très-ancienne. Il alla à Rome nes qualités fort jeune, pour se former à l'état Ecclésias- de ce Pape. tique, qu'il avoit embrassé. Aïant achevé ses

74 Art. I. Eglise d'Italie.

études, plusieurs Papes reconnurent son mérite. Urbain VIII le fit Vice-Légat du Duché d'Urbin; Innocent X le nomma Inquisiteur de Malthe, Gouverneur de Viterbe, & Nonce à Florence. Alexandre VII l'envoia en qualité de Nonce en Pologne & à Vienne. Clement X le sit Evêque de Lucques & son Maître-d'Hôtel, Innocent XI l'honora du Chapeau, & le sit dans la suite Archevêque de Naples. Ce fut par reconnoissance pour ce Pape, qu'il prit le nom d'Inno-cent XII, & déclara en même-temps qu'il s'efforceroit de marcher sur ses traces, & de détruire le népotisme. Il avoit toujours mené une vie exemplaire: & sa reputation porta le peuple à faire des rejouissances extraordinaires dès qu'on sçut qu'il avoit été élu. Le nouveau Pape sit bientôt cesser les désordres, & soulagea les pauvres par des aumônes abondantes. Il ne voulut donner à ses parens ni bénéfices, ni aucune part au Gouvernement. Il leur désendit même de venir à Rome. Il déclara qu'il ne donneroit les Charges qu'a des hommes de mérite, sans avoir égard ni à la naissance, ni à d'autres qualités humaines. Le 23 de Juillet il fit dans son premier Consistoire un discours pathétique, & assura les Cardinaux qu'il tâcheroit dans son Pontificat de travailler uniquement pour la gloire de Dieu & pour le bien de l'Eglise. Il défendit sévérement aux Officiers de la Justice de recevoir des présens, & d'avoir égard aux personnes dans l'exercice de leurs Charges. Il eut de fréquentes conversa ions avec le Cardinal Casanata, pour trouver les moiens de corriger les abus, & de réprimer les désordres qui régnoient à Rome. Il recom-

Suite des Papes. XVII. siécle. 75 manda la bonne œconomie au Maître-d'Hôrel & aux Commissaires de la Chambre. Il voulut que la dépense de son dîner ne passat pas un testom, qui vaut 30 sols de France, & qu'on ne lui apprêtât pour le soir qu'un simple rafraîchissement. Il supprima toutes les charges inutiles ou peu nécessaires, & par-là il fut en état d'acquitter les dettes qu'avoit fait contracter le népotisme de son prédécesseur. Il dit aux Ambassadeurs qui se trouvoient à Rome, qu'il avoit dessein d'établir une bonne police dans sa Capitale; & que pour en être le seul Maître absolu, il ne souffriroit aucunes Franchises dans leurs quartiers, ni aucuns désordres de la part de leurs domestiques.

Un mois après son élection, il commença à donner audience publique les Lundis aux pauvres, & à tous ceux qui avoient quelque chose à lui proposer. Il écoutoit avec beaucoup de douceur & de bonté tous ceux qui se présentoient. Il rétablit le bon ordre par quelques exemples de sévérité. Pendant le dernier Conclave, les assassins étoient si communs à Rome, que 182 personnes furent massacrées. Il mit à la raison un Prince dont les vassaux se plaignirent, & l'obligea de payer ses Créanciers. Il condamna les jeux de hasard, & réprima les insolences de quelques Seigneurs, qui avoient espéré que leur Naissance leur procureroit l'impunité. Il voulut que les Ecclésiastiques fussent modestes dans leur extérieur; prudens & circonspects dans leurs Instructions. Il obligea les Curés de Rome de s'assembler tous les Mercredis pour conférer sur les cas de conscience. Mais sa grande application étoit de soulager

Dij

les pauvres. Il les appelloit ses neveux, & il pourvut abondamment à seur subsistance. Il abolit pour toujours le Népotisme par une Bulle qu'il sit souscrire par tous les Cardinaux qui étoient alors à Rome. Il s'attacha ensuite à résormer les Moines & les Religieux dont la vie étoit licentique. Il y trouva des obstacles invincibles. Ceux qui redoutoient cette résorme, sirent imprimer des Ecrits où ils exhortoient le Pape à la commencer par la portion la plus noble de la Hiérarchie.

XL. Diverses actions de se Pape.

Il y avoit deux ans qu'on négocioit la pacification des différends de la Cour de France avec celle de Rome. On menaça le Pape, mais on ne put l'ébranler. On sit de part & d'autre diverses propositions d'accommodement. Enfin la France céda, & les Ecclésiastiques qui avoient assisté à l'Assemblée de 1682, écrivirent au Pape une Lettre Latine par laquelle ils témoignoient être très-fachés de ce qui s'étoit passé dans une Assemblée qui avoit si fort déplu à sa Sainteté & à ses prédécesseurs. Nous rapporterons ailleurs cette Lettre qui fit un extrême plaisir a la Cour de Rome. Innocent XII étoit alors brouillé avec toute la Maison d'Autriche pour des intérêts temporels. Comme il étoit content de la satisfaction que lui avoit donné la France, il ne cessa de mortisser l'Empereur, pour l'obliger à faire la paix avec Louis XIV. Les Napolitains ne voulant pas souffrir chez eux l'Inquisition, parce qu'elle exerçoit de trop grandes cruautes, donnerent lieu à sa brouis-Icrie avec la Cour d'Espagne. Le Pape procura des secours au Roi d'Angleterre pour tâcher de le rétablir; il en accorda aussi aux

Suite des Papes. XVII. siècle. 77
Vénitiens. Mais la Maison d'Autriche sut la seule qui n'eut point de part à ses libéralités. Innocent XII avoit d'autres affaires qui l'occupoient beaucoup. Le Quiétisme faisoit de grands progrès en Italie; & cette Secte re cessoit de se multiplier malgré tous les essorts que l'on faisoit pour sa dissiper. Elle pénétra aussi en France; & l'art avec lequel M. do Fénelon, Archevêque de Cambrai, en soutint les principales erreurs, lui sit grand nombre de partisans. Nous exposerons dans un certain détail cette importante affaire, qui sut terminée sous le Pontisiont d'Innocent XII.

Ce Pape donna une grande preuve de la droiture & de son équité dans une circonstance que nous crosons devoir rapporter. Les Jéluites, qui lavent s'infinuer si adroitement dans les Cours des Princes, vinrent à bout d'obtenir du Roi d'Espagne, un ordre au Duc de Baviere, Gouverneur des Pais Bas, d'éloigner de tout emploi ceux à qui ils donnoient le nom de Jansénistes. En vertu de cet ordre surpris, ils mirent le trouble dans la Flandre, persécutant tous seux qui leur déplaisoient sous cette acculation vague de Janschisme. Le Clergé qui sentit toute l'injustice de cette persécution, députa à Rome vors la fin de l'année 1693 un Religieux, qui représenta toutes les violences que l'on exerçoit contre les plus gens de bien. Innocent XII fit expédier aussi-tôt à l'Archevêque de Malines un Bref datté du 6 de Février 1694, par lequel il lui défendoit d'inquiéter personne sur des accusations vagues de Jansénisme & d'hérésie, nisi servato juris ordine, sans les avoir juridiquement convaincus d'at-D ilj.

Art. I. Eglise d'Italie.

tachement aux erreurs condamnées. Les Jésuites trouverent le secret d'éluder ce Bref, & continuerent d'attaquer ceux qui étoient ennemis de leur nouvelle doctrine, & de leur

morale corrompue.

XLI. Clément XI.

Il y eut à Rome en 1700 un concours pro-. Sa mort. digieux de pélerins a l'occasion du Jubilé. La Election de mort du Pape, qui arriva la même année, sit respirer les Jésuites, qui étoient vigoureusement poursuivis au sujet du culte idolâtre qu'ils permettoient aux Chinois, leurs prosélytes. Innocent XII, après avoir été près d'un mois à la derniere extrémité, mourur le 27 de Septembre dans la quatre-vingt-fixiéme année de son âge, & la dixiéme de son Pontificat. Les Protestans mémes n'ont pû s'empêcher de donner des louanges à ce Pape, & de reconnoître qu'il avoit d'excellentes qualités. Il eut pour successeur le Cardinal Albani, qui prit le nom de Clément XI. Il Etoit entiétement dévoué aux Jésuites : il avoit meine voulu entrer dans leur Société. Il avoit pris les leçons du Cardinal Sfondrate si justement décrié à cause de sa doctrine toute Pélagienne. Les Jésuites conçurent de egrandes espérances de l'élévation du Cardinal Albani; & la suite n'a que trop fait voir combien ces espérances étoient fondées. Nous ne disons rien du l'ontificat de Clément XI, parce qu'il appartient tout-entier à l'Histoire du dix-huitième siècle.

## ARTICLE 11.

# Histoire des Congrégations de Auxilies.

I.

TOus avons vû dans l'Histoire du sei-Dus avons vu uans reservement des zième siècle \*, le commencement des Cri de la troubles que causa dans l'Eglise la nouvelle Foi contre doctrine du Jésuite Molina, sur les matie-doctrine de res de la Grace & de la Prédestination. On Molina. entendit alors de toutes parts le cri de l'ancienne Foi, qui repoussoit la nouveauté Hist. des que l'on vouloit répandre & accréditer. Les Congr. de Dominicains accuserent hautement Molina Aux. du P. de renouveller le Pélagianisme, & firent M. Du-sentir la nécessité d'arrêter un si grand mal pin, Hist. dès sa naissance. Le Novateur se soutint en-du XVII. core contre cette premiere attaque, par le siécle, tom. crédit de l'Impératrice Marie, & par la pro-1. tection de son fils le Cardinal Albert, Archi- \* Tom IX. duc d'Autriche, qui dans un âge peu avancé, pag. 439 G. se trouvoit pour lors Grand-Inquisiteur de suiv. Portugal. Les disputes devenant plus vives de jour en jour entre les Jésuites & les Dominicains, le Cardinal Quiroga, Archevêque de Tolède & Grand-Inquisiteur d'Espagne, en informa Clément VIII, qui occupoit alors ·le Saint Siège. Ce Pape lui ordonna de consulter sur ce sujet les Universités d'Espagne, les Evêques & les plus savans Théologiens. Cet ordre du souverain Pontise donna lieu aux diverses Censures que les Evêques & les Théologiens d'Espagne firent contre le Livre

D iv

de Molina. Elles sont au nombre de seize, & la doctrine de ce Jésuite y est condamnée comme scandaleuse & hérétique. La plûpart sont de la fin du seiziéme siècle (1595 & 1596.)

Molina vint alors à Madrid, & voulant H. Stratagême user de récrimination, il déséra aux Inquisiqui attaquent leurs nouvcauquiliteurs d'Espagne à condamnerMolina. Lcs Jéluites **obtiennent** Bref qui impole 11lence aux deux partis.

des Jésuites teurs, quelques propositions de deux Domicontre ceux nicains Bannès & Zumel. C'étoit un stratageme que les Jésuites commençoient à emploser. Ils s'en étoient déja servi en Flandre contre la tés. Les In-Faculté de Douai à l'occasion de la Censure qu'elle avoit publiée contre leur confrere Lessius. Ils avoient accusé cette Faculté de se disposent savoriser la doctrine de Calvin contre le Libre Arbitre. Le Jésuite Ripalda avoue sans détour, que telle étoit la politique de la Société. Bannès, dit-il, & la plûpart de ses à Rome un disciples commencerent à appeller Pélagienne la doctrine de Molina. Les nôtres de leur côté pour éloigner d'eux cette note de Pélagianisme, appliquoient celle de Calvinisme à la doctrine opposée. L'Inquisiteur Quiroga ne donna point dans le piége. Il déclare que Molina devoit se justifier, avant que d'accuser les Dominicains; mais il mourut sans avoir prononcé de jugement. Jérôme Manriquès, Evêque d'Avila, qui fut son successeur, mourut quatre mois après, comme il se disposoit a dresser une condamnation du livre & de la doctrine de Molina. l'orto Carrero qui lui succéda, reçut en 1596 un Bref du Pape, qui lui défendoit de prendre connoissance de cette affaire, & qui la réservoit au Saint-Siège. L'Inquissteur obéit, & envoïa à Clément VIII les Censures des Evêques & des Théologiens, avec les Ecrits que les Jésuites avoient faits pour leur désense. Il représenta en même-temps au Pape, combien il étoit nécessaire de terminer par une prompte décision, des disputes qui rouloient

sur des points si importans.

Le même Bref par lequel le Pape se réservoit la connoissance de cette grande affaire, imposoit silence aux deux partis sur les matieres contestées, & ce silence étoit prescrit sous les peines les plus rigoureuses. Un pareil ordre, si contraire à l'esprit de l'Eglise, eur de très-malheureux effets. Les Jésuites euxmêmes l'observerent mal, & en prirent occasion d'accuser leurs adversaires, & de les fatiguer par de continuelles chicanes. D'ailleurs on s'accoutumoit peu-à-peu à l'erteur, & chaque jour on sentoit moins le prix de la vérité. En estet, pouvoit-on dire, le Pape fermeroit-il la bouche aux deux partis, défendroit-il aux Juges qui sont sur les lieux de prononcer, suspendroit-il la décisson plusieurs années, s'il s'agissoit de vérités fort importantes? Cependant il n'étoit question: de rien moins que de sçavoir, qui est ce qui décide souverainement & en premier du sort de l'homme; qui détermine la volonté au bien; qui opére en elle le consentement par lequel elle obéit à Dieu; & par conséquent qui est celui à qui l'homme doit avoir recours, & en qui il doit mettre sa confiance, pour obtenir la justice & le salut. Il s'agissoit de sçavoir si la doctrine de Molina renouvelloit le fonds du Pélagianisme, comme le Loutenoient les Dominicains & tous ceux qui défendoient avec eux l'ancienne doctrine, & comme l'examen força les Papes d'en conyenir.

### II.

III. de parler des matie res de la Grace.

La Faculté de Théologie de Douai s'étoit Importante plaint dès, l'an 1591 de l'indissérence que Requête de l'on témoignoit à Rome pour la vérité; Philipp. II, comme on le voit dans la Lettre qu'elle adressa au Nonce Octave Frangipani, & pagne, sur que le savant Estius avoit composée par son la défense ordre. Le célébre Lanuza fit les mêmes plaiutes dans une requête qu'il présenta au Roi d'Espagne Philippe II en 1597. Ce Théologien étoit de l'Ordre de S. Dominique, & mourut Evêque d'Albarazin en 1625. Quand il présenta sa requête, il étoit Provincial de la Province d'Arragon. Il déclare d'abord, qu'il fut saisi d'étonnement en voïant les ordres que donnoit le l'ape de ne point parler des matieres de la Grace. Il observe que l'on ajoûtoit chaque jour à la rigueur & à l'étendue de ces ordres, qui étoient plus modérés sous le Provincial son prédécesseur; mais qu'on les avoit portés à un excès, qui l'obligeoit de recourir à la piété du Roi. Il appuie ses plaintes sur plusieurs raisons, dont voici les principales:

«. La matiere des secours de la Grace se présente, dit Lanuza, toutes les fois qu'il faut parler de la justification des pécheurs, des mérites, du Libre Arbitre, de la Contrition, de l'Attrition, de la Pénitence, de la volonté de Dieu, de sa Providence, de la Prédestination qui est de toute éternité, de l'accomplissement des Commandemens, de l'observation de la Loi, des actes des vertus Théologales, la Foi, l'Espérance, & la Charité, & des vertus morales. Toutes ces matieres renferment la partie la plus étendue

& la plus importante de la Théologie. La désense que l'on nous fait rend donc visiblement au renversement de nos Ecoles, au préjudice de ceux qui viennent prendre nos leçons. 2°. L'ordre des instructions demande très-souvent que l'on parle des vérités de la Grace, pour porter les hommes qui ont des cœurs de pierre, à demander à Dieu la Grace qui peut les amollir, & pour les exciter à faire cette priere où l'Eglise nous fait dire à Dieu de rompre nos volontés rebelles: Et ad te nostras e iam rebelles compelle propitius voluntates. Cette raison se fait mieux sentir par des exemples. Qu'un Théologien enseigne ce que l'Eglise a appris dans l'École de l'Apôtre, que la cause de notre Prédestination n'est point en nous, ou bien que ce n'est point le bon usage de notre Libre Arbitre qui en est la cause, puisque ce bon usage dépend entiérement de la Grace de Dieu, qui est elle-même l'effer de la Prédestination; le Théologien, dis-je, qui enseignera cette doctrine, n'aura-t-il pas lieu de craindre d'être tombé dans le cas de la défense; puisque dans la proposition qui vient d'être énoncée, cette autre y est contenue, que le consentement de la volonté dépend de la Grace? Et n'est-ce pas ce que l'Eglise confesse universellement contre ces nouveaux Maîtres qui viennent de paroître? »

« On ne pourra jamais, continue la Requête, citer de texte de S. Paul, quoiqu'il y en ait un si grand nombre, sur l'efficacité des Secours divins, sans parler en même-temps de la foiblesse du Libre Arbitre. Un Prédicateur ne pourra plus exhorter les Fidéles à demander à Dien des sorces, à le prier que

toutes les fois qu'il leur envoie de saintes inspirations, il y joigne le secours de la . Grace efficace, de peur qu'il ne rejette ces inspirations. » Une autre raison de Lanuza, c'est que le silence imposé par le Pape, exposoit tout l'Ordre de S. Dominique aux accusations des Jésuites, qui épioient toutes les paroles des Dominicains, pour voir s'il ne leur en échapperoit point quelqu'une, soit dans les Chaires, soit dans le Confessionnal qui regardat les secours de la Grace. « Il y a plus de trois cens ans, dit ce grand Théologien, que nous enseignons la doctrine de S. Thomas, spécialement sur les secours de la Grace, sans que personne s'en soit plaint. Nous le faisons au contraire avec l'approbation de l'Eglise & l'applaudissement de toutes les Universités. Aujourd'hui s'élevent de nouveaux venus, qui se vantent d'enseigner une doctrine nouvelle, & qui osent entreprendre de nous fermer la bouche. » Après avoir montré par des témoignages sans réplique, combien cette doctrine est saine & véritable, il continue ainsi: « De quel droit nous défend-on de la prêcher, nous à qui la désense en a été spécialement consiée ? En effet, quoique ce soit un devoir commun à tous de la défendre, parce que c'est la doctrine des Saints Peres, notre Ordre a néanmoins une obligation particuliere de le faire jusqu'au dernier soupir. Pourquoi donc nous ordonne-t-on de garder le silence, lorsqu'elle est attaquée? Et quel temps choisit-on pour donner de pareils ordres? Le temps où nos adversaires (les Jésuites) sont le plus attentifs a tirer avantage de ce que l'on nous trouble dans notre posseshon; le temps où ils ont conspiré contre cette doctrine, où ils se donnent les mouvemens les plus grands & font de prodigieux efforts pour la renverser. » Lanuza remarque qu'il leur étoit ordonné par leurs Constitutions publiées par S. Ignace, de suivre la doctrine de S. Thomas, mais qu'ils faisoient directement le contraire, & s'y portoient avec une ardeur incroïable. C'est, dir il, ce que prouve évidemment les nouveautés qu'ils introduisent chaque jour, leurs railleries indécentes, & les Livres dans lesquels ils attaquent cette doctrine. Il leur reproche l'indigne stratagême que plusieurs emploïoient, en le donnant le titre d'Interprétes de S. Thomas, afin de combattre plus sûrement sa doctrine. Il remarque que Molina avoit fait usage de cette ruse : « Ce qui n'empêche pas, dit-il, que Molina ne regarde comme fausse la doctrine de ce saint Docteur; & même après avoir reconnu que c'est celle des Saints Peres, ce Jésuite a la hardiesse de soutenix qu'elle donne lieu de regarder Dieu comme cruel. Ainsi Molina prétend qu'on tire de la doctrine des Saints Docteurs par une conséquence nécessaire, des propositions blasphématoires. » Lanuza compare la méthode des Jésuites qui se donnoient pour interprétes de S. Thomas, lorsqu'ils attaquoient le plus ouvertement sa doctrine, à l'insolence des soldats, qui frappoient Jesus-Christ au visage, en même-temps qu'ils lui attribuoient le titre de Roi.

Adressant ensuite la parole à Philippe II: « Que votre Majesté, lui dit-il, ne pense pas, que la marche des Jésuites est lente & tranquille : car quoiqu'ils fassent semblant

de garder le silence sur les matieres de la Grace, il n'est pas vrai néanmoins qu'ils le gardent. Au contraire, ils répandent leur doctrine dans des cahiers qu'ils distribuent de tous côtés. Ils exhortent les Prosesseurs à l'enseigner, & les jeunes gens à s'y soumettre. Ils croïent avoir remporté une grande victoire, s'ils réussissent à leur rendre sulpecte la doctrine de S. Thomas, en leur persuadant, contre le jugement de l'Eglise, qu'elle n'est point assez Catholique. » Ensuite Lanuza aïant fait observer que l'Eglise est perpétuellement en garde contre les nou-velles doctrines, & qu'elle les tient pour suspectes par cela seul, qu'elles sont nouvelles; il fait voir comment on se conduit dans les villes bien policées, quand on craint les maladies contagieuses, & soutient qu'on doit tenir la même conduite dans l'Eglise, puisque les erreurs sont à son égard, ce que la peste est par rapport aux Républiques. On doit prendre toute sorte de précautions, & le défier de ceux qui sont légitimement suspects ou inconnus; mais on agit tout autrement avec les anciens habitans, dont on connoît parfaitement l'état. L'Eglise de même reçoit sans examen & sans dilcussion la doctrine ancienne, approuvée dans les Conciles, enseignée par les Saints Peres, & expliquée aux Fidéles par les Pasteurs. Telle est, continue Lanuza, la dostrine de S. Thomas sur les marieres de la Grace, qui a été jusqu'aujourd'hui universellement reçûe, & qui na trouvé d'autres adversaires que Pélage, Célestius, Julien, & les autres hérétiques de cette trempe. « Ainsi, conclud ce Théologien, il est évident qu'on ne peut

87

neus interdire la profession pub'ique d'une telle doctrine, ou nous imposer silence; mais que toutes les précautions doivent être emploïées contre ceux qui introduisent des nouveautés sur cette matiere. C'est à eux qu'il faut fermer la bouche; ce sont leurs Livres qu'il faut prohiber; ce sont eux qui doivent subir les examens. » Ici Lanuza rapporte un fait dont il avoit été témoin. Un partisan de Molina soutenoit dans une dispute publique sa nouvelle doctrine. Un Théologien lui représenta, que si cette doctrine étoit vraie, il s'ensuivroit que Saint Augustin & les autres Saints Docteurs se sont donné une peine fort inutile, pour instruire l'Eglise des Mysteres de la Grace. Le Jésuite qui présidoit à la dispute, répondit que l'on avoit beaucoup d'obligation à Molina, d'avoir trouvé par la pénétration de son esprit, & d'avoir découvert aux autres, ce que personne avant lui n'avoit ni trouvé ni enseigné. J'entendis de mes oreilles ces paroles, dit Lanuza, & je fus saisi d'étonnement en voyant la patience de l'Eglise qui souffre de pareils exces. Quod cum prasens ipse audirem, Ecclesia hujusmodi propudia suftinentis tolerantiam obstupui.

Lanuza se plaint ensuite de ce que l'on introduisoir une méthode dangereuse & contraire à celle que l'Eglise avoit toujours suivie. « Il s'est élevé, dit-il, plusieurs disputes entre les Théologiens des différentes Ecoles: cependant aucun des partis n'a jamais demandé cette imposition de silence. »Les Peres Jésuites sont les premiers qui l'ont sollicitée. L'Auteur s'étend sur les maux qu'il prévoioit devoir naître de cette conduite des Jésuites. Dien venille, dit-il, que quand on voudra g. 38

vemédier, il soit encore temps. Il rapporte l'article de leurs Constitutions, qui les soumet dans les questions de doctrine, à la décision de leur Société. Comme s'il n'y avoit sur la terre ni Pape ni Eglise; ou comme si la Société des Jésuites avoit reçu la promesse de l'Infaillibilité. Il parle de la pente qu'ils avoient à introduire de nouvelles maximes; & des indignes moïens qu'ils emploïoient pour décrier leurs adversaires. Si on les laisse continuer, dit-il, ils viendront à bout de bannir toute saine doctrine: Quidquid demum sana doctrina est, eliminabunt. Il décrit la paix qui régnoit en Espagne, lorsqu'on y enseignoir uniquement la doctrine de S. Augustin & de S. Thomas sur l'efficacité des Secours divins, & l'oppose au trouble & à la division que chacun remarquoit, depuis que Molina & ses Confreres avoient préféré les inventions de leut propre esprit, fanaticos propria vertizinis parius, aux sentimens des Saints Peres. « Je crois, dit encore Lanuza, que cette imposition de silence durera longtemps. La raison en est sensible; c'est que ses Jésuites font tous leurs efforts, pour empêcher que l'on en vienne à une décision, sachant bien que la doctrine des Thomistes, qui établit l'efficacité des Secours divins pour chaque bonne action, ne peut jamais être condamnée, puisque c'est la doctrine de S. Augustin fondée sur une multitude de Textes de l'Ecriture Ils sentent bien au contraire, que si l'on prononçoit un Jugement, ce seroit pour condamner la doctrine de Molina » (La suite a fait voir, que si la doctrine de S. Augustin tirée de l'Ecriture, n'a point été condamnée par l'Eglise, comme il est

impossible qu'elle le soit jamais, elle a pu éprouver des obscurcissemens & des attaques, ausquelles Lanuza ne se seroit point attendu. La hardiesse des Novateurs a augmenté avec le temps, & ils se sont vûs à la fin en état de faire des entreprises ausquelles ils ne pensoient peut-être point alors. Il étoit naturel que l'erreur, aïant d'abord demandé à être tolérée, voulût ensuite regner, & même regner seule. Ses partisans ont osé dans la suite donner le nom de Novateurs à ceux qui défendoient contre eux la doctrine perpétuelle de l'Eglise, & ils ont emploié plus d'un siècle à préparer assez le terrain, pour s'imaginer pouvoir essaier de demander une décision qui leur fût favorable: mais nous savons que jamais l'erreur ne prévaudra dans l'Eglise, & ne pourra se glorifier avec fondement d'avoir en sa faveur un véritable jugement de l'Eglise univerfelle.)

Le Roi Philippe II aïant reçu cette importante Requête, renvoïa les Parties au Pape; qui mit au commencement de l'année suivan-cemen te 1598, des modifications au silence qu'il Congr avoit imposé. Il établit en même-temps les tions de célébres Congregations, appellées de Auxiliis, que l'aprece que l'on y examina la nature des Secure que l' parce que l'on y examina la nature des Secours examina que Dieu donne à l'homme, pour lui faire dans 1 faire le bien. Elles ont duré environ neuf an- premie nées sous les Papes Clement VIII & Paul V. Le premier nomma des Examinateurs dès le mois de Novembre 1597; mais les Congregations ne commencerent a se tenir solemnellement que le deuxiéme de Janvier de l'an-

Com

o Art. II. Congrégations

née suivante. Le Cardinal Madruce Chef de la Congregation du saint Office y présida d'abord. Il étoit Evêque de Trente; & nous avons souvent parlé de lui dans l'histoire de ce saint Concile. Il mourut au mois d'Avril 1600. Il y eut dans les premieres Congregations dix Consulteurs, trois Evêques, & des Théologiens de différens Ordres. Parmi ces Théologiens, étoit Louis de Creil Docteur de Sorbonne, auquel on joignit bientôt Jacques le Bossu aussi Docteur de Sorbonne, & Religieux de l'Abbaie de S. Denis. On y examina si la Grace est efficace par elle-même ou non; c'est-à-dire, si lorsque l'homme consent au bien, c'est Dieu qui opére & produit le consentement dans l'homme; ou si Dieu se borne à donner des secours qui soient tels, que l'homme en usant bien ou mal, accorde ou refuse son consentement, sans que Dieu le détermine par sa grace à l'un pluter qu'à l'autre. On examina en mêmetemps si la Prédestination est gratuite ou non; c'est-à-dire, si Dieu a fixé le nombre de ceux qui sont sauvés, avant d'avoir égard à leurs mérites; s'il a préparé à chacun d'eux le Ciel & les secours qui les y seront infailli-blement arriver en leur faisant saire le bien julqu'à la fin; ou bien si Dieu a eû égard au bon usage qu'ils feroient de ces sécours, avant que de rien stamer sur leur sort. Outre ces deux grandes questions, on en examina beaucoup d'autres, qui y ont un rapport essentiel, & dont quelques-unes sont capitales. Telle est celle du péché originel, qui sur agitée par occasion en 1602 dans la Congregation du deuxiéme de Seprembre, où Molina & ses Partisans furent convaincus de détruire réellement le péché originel, & de n'en conserver que le nom. On reconnut dès les premieres assemblées, que Molina n'admettoit point de Grace esficace par elle-même. Les Jésuires s'expliquoient sur cet article sans équivoque. Mais ils n'étoient point aussi finceres sur la Prédestination. Ils déclaroient quelquefois qu'ils croioient qu'elle étoit gratuite,& ils avoient recours, pour en imposer, aux artifices de la science moienne & du congruisme. Mais on reconnut à diverses fois dans les examens, comme nous le verrons, que Molina & ses défenseurs détruisoient la prédestination gratuite, & qu'ils renouvelloient les erreurs des Pélagiens & des Semipélagiens.

Le premier examen du livre de Molina eccupa onze Congregations. On y réduisit toute sa doctrine à quatre principes, qui furent exam rejettés avec indignation. On condamna Livre son sentiment touchant les forces du libre Quel arbitre aidé du concours général de Dieu, le rés sur-tout en ce qu'il rejette la prémotion spéciale, & enseigne que l'homme peut faire des actes naturels de Foi, d'Esperance & d'Amour par ses seules forces, quoique ces actes ne puissent être surnaturels sans la grace. On jugea que cette doctrine approchoit fort de celle de Pélage On porta le même jugement sur le pouvoir que Molina attribue à l'homme, de surmonter les tentations sans la grace; & on décida que sur ces points sa doctrine étoit contraire à celle des saints Peres, & des Théologiens scolastiques, aux définitions des Conciles & aux décrets des Souverains Pontifes. On traita, dans la huitiéme Congregation, du second principe de Molina tou-

Pre

chant la persévérance, & on condamna es qu'il enseigne, qu'il ne dépend que de l'homme de perleverer jusqu'à la fin, & qu'il pousroit arriver qu'il ne persévérat pas aïant tout le secours avec lequel il persévére : cette proposition sut déclarée contraire à la Doctrine Catholique. On rejetta aussi comme contraire à une vérité Catholique enseignée par les Peres,& définie par le Concile d'Örange, cette autre proposition de Molina, qu'il arrive que de deux hommes appellés à la Foi, aïant les mêmes secours, l'un se convertit, & l'autre ne se convertit pas. On examina dans la neuviéme Congregation ce qu'enseigne Molina sur l'efficacité de la grace, & l'on conclut qu'il avoit grand tort de condamner, comme contraire à la liberté de l'homme, la prémotion physique par laquelle Dieu détermine & entraîne la volonté. On rejetta la science moyenne dans la dixiéme Congregation, & enfin dans la onziéme & dernière du premier examen, qui fut tenue le treiziéme de Mars (1598) on déclara que la doctrine de Molina touchant la prédestination, étoit non-seulement contraire à la doctrine de S. Thomas, de S. Augustin, & des autres Peres, mais encore à l'Ecriture Sainte & aux décrets des Conciles, & conforme à celle de Cassien & de Fauste. Ainsi l'avis des Consulteurs sut qu'il falloit condamner le livre de la Concorde de Molina & les commentaires du même Jésuite sur la premiere partie de S. Thomas, au moins jusqu'à ce qu'ils fussent bien corriges par des personnes éclairées, & purgés des nouveautés contraires a la doctrine des Peres.

Le Pape ne voulant rien précipiter dans une

VII.

Singulier

assaire de cette importance, ordonna aux Consulteurs de revoir encore tout ce qu'ils avoient arrêté, d'examiner les Mémoires & les Censures qui avoient été envoiés d'Espa- Pape regne, & de donner leur avis par écrit. Ils con-voient leur tinuerent donc de s'assembler tous les Ven-examen, & dredis jusqu'au 22 de Septembre, revirent & donnent confirmerent les Censures qu'ils avoient por-leurs, avis tées, donnerent leur jugement par écrit, par écrit. tant sur la doctrine de Molina, que sur les Les Jésuites fentimens des Universités & des Théologiens un accomd'Espagne. Cependant les Jésuites firent pro- modement. poser au Pape, qui étoit à Ferrare, un moien Censure d'accommodement, qui consistoit à permet-contre Motre à chacun des deux partis de soutenir son lina. sentiment comme probable. Le Pape aïant rejetté cet expédient, digne de ceux qui le proposoient, le Jésuite Padilla présenta un écrit contre la prémotion Physique, & peu de temps après, Christophe Cobos, Ferdinaud de Bastida, & Jean Salas, autres Jésuites Espagnols, arriverent à Rome le 29 de Novembre (1598) chargés de quantité d'é-crits. Mais huit jours auparavant les Consulteurs étoient convenus de la censure, qui fut ensuite dressée par Coronel Secrétaire de la Congregation, & enfin lue, approuvée & confirmée dans une Congregation tenue le 12 de Mars 1599.

Les Jésuites tâcherent aussi-tôt d'éluder ce premier jugement. Comme ils s'apperçurent stratagême que les Prélars & les Théologiens Consul-des Jésuites teurs avoient fait grand fonds sur les censu- pour don-res des Evêques & des Théologiens d'Espa- ner un ap-gne, ils crurent qu'il étoit de leur intérêt de rent à leur produire à leur tour quelques Universités en nouvelle leur faveur. Rien n'est plus singulier ni plus doctrine.

94 Art. II. Congrégations

curieux que le moien qu'ils emploierent en cette occasion. Ils dresserent l'exposé des sentimens des deux écoles sur la nature de la Grace efficace, en passant sous silence tous les autres points contestés, & sur lesquels Molina étoit accusé d'hérésie. Ils y représentérent les sentimens des Dominicains avec les couleurs les plus noires: & ils déguiserent leurs propres sentimens par les subtilités & les adoucissemens les plus étudiés, afin de les rendre plus tolerables. Ils les appuierent en même-temps des raisons les plus spécieuses. Dix Jésuites travaillerent à Rome avec tout l'artifice possible à cette pièce si importante. Ils lui donnerent pour titre: Confutatio cujusdam Sententia falsa de efficacitate divina Gratia, & la souscrivireut les premiers, en déclarant le premler sentiment erroné & le second orthodoxe. Ils n'avoient garde d'en juger autrement. Voici les propres termes de cet Acte: Nos infrà scripti Theologi Societatis Jesu Roma, existimamus 'ententiam initio hujus scripti positam, & in codem scripto confusatam, multipliciter repuinare doctrine sane, neque esse in Ecclesia tolerandam. Michael Vasquès, Petrus Arrubal, Benediclus Perrerius, Mutius Visellescus, Christophorus Cobos, Bernardinus Rosignolius, Bartholomaus Pérès, Joannes Azorius, Gregorius de Valentia, Benedictus Justinianus. Cet ecrit fut envoyé à l'Université de Pont-à-Mousson en Lorraine, & à sept autres d'Allemagne, sçavoir, celles de Grats, de Dilingen, de Maience, de Treves, de Wirsbourg, d'Ingolstad & de Vienne. On vouloit avoir leur approbation, pour l'opposer au jugement des Universités & des Théologiens, qui avoient été consultés par

95

ordre du Pape & du Grand-Inquisiteur d'Espagne. Cette approbation sut obtenue sans dissiculté: ces Universités souscrivirent au

jugement des dix Jésuites.

Les Partisans de Molina sirent beaucoup valoir cette approbation, & la produisirent d'un air trìomphant comme une décision fort autentique. Ils en releverent même l'autorité par cette raison, que les Théologiens d'Allemagne étant sans cesse aux prises avec les Luthériens & les Calvinistes, ils devoient être mieux instruics que les autres sur les matieres de la Grace & du Libre Arbitre. Ils crurent en imposer au public par le seul nom de huit Universités, & l'autorité de cinquante Docteurs. Mais la surprise se changea en indignation contre les Jésuites, quand on sçut que ces Universités dont ils prétendoient se faire un bouclier contre celles d'Espagne & contre les Consulteurs du Saint Siége, n'étoient que des Colléges de la Société; que ces cinquante Docteurs, excepté quelquesuns, étoient tous Jésuites; & que pour mieux cacher leur jeu, & couvrir cette insigne supercherie, ils avoient supprimé dans leur fignature ce qui auroit pu les faire connoître, aucun d'eux n'aiant pris la qualité de Jésuire. Au reste nous avons déja dir que l'exposé qui étoit fait dans cet écrit, de la doctrine des Thomistes, étoit fort infidele. C'est ce qu'assure positivement le Cardinal Madruce dans la censure qu'il fit de cette belle production des Jésuites, par ordre de Clement VIII.

La nature d'un Ouvrage comme celui-ci VIII. ne nous permet pas d'entrer dans un certain Les Jésuidétail de ce qui se passa dans les dissérens tes obtien96 Art. II. Congrégations

nent lans
celle de
nouveaux
examens
qui leur
font toujours délavantageux.

examens du Livre & de la Doctrine de Molina. Ainsi nous nous bornerons à rapporter la date & la dutée de chaque examen, & à faire connoître ce qui s'y passa de plus remarquable. Toute l'année 1598 fut emploiée au premier de ces examens, qui se termina, comme nous l'avons dir, à la censure souscrite le 12 de Mars 1599. Les Jésuites aiant vû échouer la manœuvre dont nous avons parlé, engagerent l'Impératrice & l'Archiduc d'Autriche, à demander une conference entre les Parties. Le Pape accorda à une si puissante sollicitation cette conference, qui passe pour le second examen, & qui dura jusqu'au 20 d'Avril 1600. On répandit plusieurs écrits de part & d'autre, & l'on tint huit Congregations, ausquelles le Cardinal Madruce présida. Les Cardinaux Berneri Dominicain & Bellarmin Jéluite y assistérent comme Arbitres. Le troisiéme examen dura depuis le 27 d'Avril 1600 jusqu'au 9 de Septembre. On s'assembloit deux fois chaque semaine. Le Pape sit faire le quatriéme examen par des Censeurs choisis, qui s'y appliquerent pen-dant toute l'année 1601. Le cinquiéme se sit en présence de Clément VIII & des Cardinaux du Saint Office. Il y eut soixante-huit Congrégations depuis le 20 de Mars 1602 jusqu'au 22 de Janvier 1605. Le sixiéme examen occupa dix-sept Congrégations tenues en présence du Pape Paul V, & des Cardinaux du Saint-Office, depuis le 14 de Septembre 1605 jusqu'au 1 de Mars 1606. Enfin le septiéme examen ne fut presque emploie qu'a recueillir les suffrages, & a dresser la Bulle qui condamne les erreurs de Molina. C'est a quoi on travailla depuis

de Auxiliis. XVII. siécle. le, d'Octobre 1606 jusqu'au 20 de Juillet 1607

Le Lecteur est sans doute surpris que l'on ait éxaminé tant de fois la même affaire. Mais les Jésuires ne cessoient de former des des Jésuidifficultés, & de faire des propositions pleis tes. Propones d'artifice & de mauvaile foi; & d'ailleurs ils savoient ménager adroitement leur Gaillard. crédit auprès des Princes, pour traverser les bonnes intentions du Pape, & en empêcher l'effer. Voici quelques exemples des ressorts que ces Peres firent jouer pour éloigner la condamnation dont ils étoient menacés. Dans le cours du troisième éxamen, lorsque les Consulteurs travailloient à une censure, les Jésuites engagerent leur Pere Achilles Gaillard à proposer un accommodement entr'eux & les Dominicains, comme s'il pouvoit y en avoir entre l'erreur & la vérité. Le P. Gaillard eut grand soin d'avertir que c'étoir en son propre & privé nom qu'il faisoit cette proposition. Il s'offroit à établir la l'rédestination gratuite par le moïen des subtilités de la science moienne. Lessius, Molina & d'autres Jésuites avoient eu les mêmes idées; mais le nouveau système aïant plus d'une face, Gaillard eut soin dans cette occasion de le montrer par celle qui étoit la plus favorable à la Prédestination gratuite. C'est précisément ce même projet que le Général Aquaviva éxécuta treize ans après dans un décret dont nous parlerons. Cette démarche des Jésuites, qui ne se sit point au hazard, montre combien ils se défioient de leur cause. Certe liberté que le P. Gaillard demandoit qu'on accordat, de soutenir les deux sentimens, prouve que les Jésuites n'aimoient Tome X.

IX. Artifices. fition de leur Pere

Art. II. Congrégations

gueres la vérité. Ces deux sentimens sont contradictoires, & ont pour objet une matiere très - importante. L'un renferme une vérité essentielle, & l'autre une opinion contradictoire très-dangereuse. Aussi les Dominicains furent-ils fort éloignés d'accepter un pareil accommodement. Dans la réponse qu'ils donnerent par écrit, ils demanderent que l'on décidat nettement l'efficacité du secours de Dieu, en sorte qu'il sut déclaré que par ce secours Dieu opére proprement dans I homme le consentement au bien. Ils firent sentir combien ils étoient scandalisés de la tolérance proposée. On laissa donc tomber le projet du Jésuite Gaillard, & le troisséme éxamen sut continué. Les Consulteurs présenterent au Pape la Censure de vingt propositions, ausquelles on avoit réduit la doctrine de Molina. On les trouve avec la Censure de chacune dans la troisiéme table, qui est à la tête de l'Histoire des Congrégations. Ils déclaroient que la doctrine contenue dans ces vingt propolitions, étoit conforme à celle des Pélagiens & des demi-Pélagiens. Le Pape reçut très-favorablement cette Cen-

sure, & parla avec une extréme force contre Clément VIIImontre Molina. Son discours dura plus de trois heuzéle contre de nouveau condamnéc.

res.Il reprocha à ce Jésuite la nouveauté de sa doctrine, son mépris pour les saints l'eres, & il réfuta cette même doctrine par des passages Elle est éxa- clairs & précis de l'Ecriture-Sainte, des Conciles, de S. Augustin & de S. Thomas Il vounouveau, & loit ensuite terminer l'affaire par une décision; mais il sut arrêté par les mouvemens que se donnerent les Jésuites. Ils remplirent la Cour

de Rome de plaintes & de clameurs. Ils présenterent requétes sur requêtes. Ils prétendirent n'avoir pas été suffisamment encendus. C'est ce qui détermina le Pape à ordonner le quatriéme éxamen, qui occupa toute l'année suivante 1601. Les Jésuites y parlerent autant qu'ils voulurent. Chaque proposition de Molina y fut de nouveau discutée, & les Consulteurs persisterent dans leur Censure. On continua de juger que la doctrine de Molina étoit au fond conforme à celle des Pélagiens & des Sémi-pélagiens. Cependant on apprit à Rome que Molina étoit mort à Madrid au mois d'Octobre de cette même année 1601, lorsque les Consulteurs venoient de terminer la Censure de sa doctrine.

Après la conclusion du quatriéme éxamen, les Jésuites firent jouer tous les ressorts de Divers arleur politique, pour empêcher le Pape d'en tifices ausvenir à une derniere décision. On peut voir quels les Jédans les derniers chapitres du second Livre luites ont de l'Histoire des Congrégations, tous les pour intistratagêmes ausquels ils eurent recours en mider le cette occasion. Ils répandirent par-tout avec Pape. affectation la nouvelle doctrine de Molina, afin d'intimider le Pape en lui faisant envisager la décisson qu'il vouloit publier, comme capable de produire un schisme dans l'Eglise. Ils engagerent un Evêque de Senlis nommé Antoine Rose, digne neveu & suc-cesseur de Guillaume Rose, l'un des plus surieux Ligueurs, & qui se trouvoit alors à Rome, à faire chez eux une retraite pendant un mois. On lui fit bien méditer pendant cette retraite la doctrine de Molina, & on lui apprit à déclamer en présence du Pape contre la prémotion physique, & à certisser que l'Université de Paris la condamnoit comme une hérésie. On lui sit même dire que

100 Art. II. Congrégations

ceux qui avoient fait leur Licence avec lui, avoient soutenu dans leurs Thèses la doctrine des Jésuites. Il déclaroit en même-temps à Clément VIII, que s'il la condamnoit, sa décision causeroit un schisme en France. Le Pape voulut s'informer de la vérité du fait. Il sit écrire à l'Université de Paris, & découvrit par la réponse de cet illustre Corps la supercherie des Jésuites, qui avoient fait saire à un Evêque un si indigne personnage Un autre artifice des Jésuites sur d'engager plusieurs Princes dont ils dirigeoient les consciences, à écrire au Pape en leur faveur, & a le solliciter fortement d'épargner à la Société l'humiliation dont elle étoit menacée. En mêmetemps ils publierent par leurs émissaires les révélations qu'avoient eu plusieurs de leurs devotes, qui soutenoient que Jesus-Christ leur avoit appris le Molinisme dans des extases divines. Ils eurent aussi l'imprudence de faire l'apologie de Fauste & de Cassien. Ils vanterent sur tout la sainteté de ce dernier, & distribuerent parmi le peuple ce qu'ils avoient pu recueillir de ses prétendues reliques. Dieu les laissoit tomber dans cet aveuglement, afin qu'on ne pût ignorer la conformité de leur doctrine avec celle de ces anciens ennemis de la vraie Grace de Jesus-Christ. Enfin voulant déconcerter le Pape qui avoir découverr toutes leurs manœuvres, & qui en avoit conçu une juste indignation, ils sou inrent en Espagne dans des Thèses publiques, qu'il n'est pas de foi qu'un tel Pape, par exemple Clement VIII, soit vraiment Pape & successeur de S. Pierre. Le Pape vouloit les punir avec la derniere rigueur; mais les Jéluites le tirerent encore de ce maude Auxiliis. XVII. siècle. 101 vais pas par leur crédit auprès du Roi d'Espagne & de l'Inquisition de ce Roïaume.

On remarque qu'outre tous les autres moiens qu'ils mettoient en ulage pour y répandre leurs erreurs, ils l'insinuoient aux Laïques & aux femmes mêmes dans le tribunal de la pénitence. Ainsi, comme le dit le savant Pegna dans une Lettre écrite en 1602, l'Espagne se trouvoit en grand danger d'avaler le poison du Pélagianisme: Magno profecto ebibendi Pelagianismi discrimine periclitatur Hispania. Il se plaint dans la même Lettre, de ce que les Evêques d'Espagne ne s'élevoient pas hautement contre cette lépre du Molinisme. C'étoit un Docteur Espagnol, célébre par ses Ecrits, par la confiance dont les Papes Clément VIII & Paul V l'honorerent, par son zéle contre la nouvelle doctrine des Jésuites, par sa modestie qui lui sit refuser un Evêché auquel le Roi d'Espagne l'avoit nommé. Il étoit fort odieux aux Jésuites, pour s'être opposé à la canonisation de S. Ignace en qualité d'Auditeur de Rote. Il déplut encore dans la suite à la Société, pour s'être élevé fortement contre la premiere proposition qui fut faite de son temps de béatifier Bellarmin. Cette opposition au reste lui fut commune avec tous les autres Consulteurs à l'exception d'un seul. Les Jésuites voiant combien le Pape étoit opposé à leurs profanes nouveautés, insinuerent d'abord, & bientôt après publierent hautement qu'un Concile général étoit nécessaire pour terminer la dispute. Bellarmin lui-même (qui vivoit encore alors) proposa sérieusement au Pape cet expédient dans une Lettre qui est rapportée dans le chapitre 27 de l'Histoire

E iij

Art. II. Congrégations

des Congrégations. Cette demande d'un Concile général de la part des Jésuites n'avoit pour but, comme on le voit, que d'empêcher la condamnation de leur doctrine, qui keur paroissoit alors inévitable. D'ailleurs le Concile n'étoit point nécessaire pour terminer cette dispute, puisqu'il ne s'agissoit pas de proscrire des erreurs nouvelles, mais un Pélagianisme renaissant, & que S. Augustin n'avoit pas crû que le Concile général fût nécessaire pour le condamner, lorsqu'il avoit paru la premiere fois.

XII. Le Pape cinquiéme Examen auquel il préfide. Son discours aux Jéfui-

Tous les artifices ausquels les Jésuites avoient recours, ne tendoient qu'à donner ordonne un des allarmes au l'ape & à l'empêcher de prononcer. Aussi la ctainte lui sit-elle prendre le parti de revoir de nouveau toute l'affaire. Il indiqua un nouvel Examen, auquel il assista lui-même, comme nous l'avons dit, & qui dura jusqu'à sa mort. Il se fit accompagner par des Cardinaux, dont il augmenta peu-à-peu le nombre. Les Généraux des Dominicains & des Jésuites, Jérôme Xavieres & Claude Aquaviva, qui avoient été appellés dès le second Examen, assisterent de même au cinquiéme dont nous parlons, & les Théologiens des deux Ordres y soutenoient chacun leur doctrine. Didacus Alvarès & Thomas de Lémos parlerent au nom des Dominicains, & Grégoire de Valentia, Pierre Arrubal, Ferdinand Bastida, Jean de Salas, au nom des Jésuites. La premiere Congrégation de ce cinquiéme Examen se tint le 20 de Mars 1602. Le Pape l'ouvrit par un discours, où il représenta avec une

de Auxiliis. XVII. siécle. 103 extrême force aux Jésuites le tort énorme qu'ils avoient de troubler l'Eglise, en renouvellant des erreurs que l'Eglise avoit condamnées douze siécles auparavant. Il leur reprocha ensuite d'avoir abandonné les Saints Peres pour suivre des Auteurs sans nom. Que prétendez-vous donc, leur demanda-t-il? Quoi! n'êtes-vous point effraiés d'introduire dans l'Eglise de Dieu la doctrine de Pélage plutôt que d'abandonner les intérêts de Molina? Considérez, je vous prie, à quel péril vous exposez le monde Chrétien par vos disputes. Ne préférez point vos intérêts particuliers au bien commun & au falut public ; cédez aux Peres, cédez à la vérité. Après avoir ainsi parlé, le Pape récita la priere, qu'il voulut que l'on fit à l'ouverture de chaque Congrégation. C'étoit une ancienne priere qui avoit été emploiée au Concile de Constance, & qui contient une prosession très-claire de l'efficacité de la Grace. Adefto nobis, sancte Spiritus, doce nos quid agamus, quid efficiamus operare, & junge nos tibi efficaciter solius tua gratia dono. Le Pape releva ensuite avec beaucoup de force l'autorité de S. Augustin, & dit que ce Pere avoit prévenu toutes les questions que l'on agitoit de nouveau, & avoit réfuté dans les Pélagiens toutes les erreurs que l'on vouloit établir au préjudice des droits de la Grace. Aïant ensuite proposé les articles qu'il vouloit que l'on éxaminat dans cette premiere Congrégation, le Jésuite Valentia prit la parole, & déclara qu'il n'entreprenoit pas de justifier Molina en tout, & qu'il défendroit sa doctrine, non comme étant la plus probable sur

Art. II. Congrerations

différente de celle des l'élagiens & des Sémi-

pélagiens.

XIII. **d'inti**délité en présence

mort.

On décida dans ces nouvelles Congréga-Le Jésuite tions comme dans les premiers Examens: que la doctrine de Molina dans un grand nombre d'articles étoit au fond celle des Pélagiens & des demi-Pélagiens. Dans la Condu Pape. Sa grégation du 30 de Septembre, il sut question d'éclaireir un fait important; savoir fi l'on trouve dans les Ouvrages de S. Augustin, qu'il y a une Loi infaillible établie entre Dieu le Pere & Jesus-Christ son Fils, que toutes les fois qu'un homme feroit par les seules forces de la Nature tout ce qui est en lui, Dieu ne manqueroit pas de lui donner la Grace. C'étoit une des erreurs de Molina, & le Jésuite Valentia entreprit de prouver que S. Augustin étoit dans ce sentiment. Il cita un passage tiré du dix - neuvième Livre de la Cité de Dieu. Ce passage, qui est assez long, ne prouve en aucune sorte ce que pré-tendoit Valentia; mais par le changement d'un seul mot, il devenoit très-favorable à la prétention de ce Jésuite. Le savant Lemos s'apperçut aussi-tôt de l'infidélité, s'inscrivie en faux contre la maniere dont Valentia lisoit le passage, & demanda que l'on vérissat le fait sur le champ. Le Pape out égard à sa demande. Valentia ne vouloit pas donner à Lemos l'éxemplaire de S. Augustin qu'il tenoit; mais il fallut obéir aux ordres du Pape. La fourberie du Jésuite sut manisestée en présence de sa Sainteté & devant toute l'Assemblée. Alors le saint Pere le regardant d'un œil d'indignation, lui reprocha avec beaucoup de force son mensonge & sa fourberie. Valentia se mettaut en devoir de ré-

de Auxiliis. XVII. siécle. 105 pondre, il lui prit tout-d'un-coup un étourdissement si violent, qu'il tomba par terre aïant perdu connoissance. Aquaviva, Général de la Société, avec quelques autres, le transporterent hors de l'Assemblée, & ainsi finit la séance. Valentia ne se releva point de ce coup. Il ne reparut plus dans les Congrégations. Il se retira même peu de temps après à Naples, où il ne fit plus que languir jusqu'au mois d'Avril de l'année suivante, que Dieu le retira du monde. Ainsi mourut le nouvel Ananie, après avoir menti en présence du Successeur de Pierre, dans une affaire qui intéressoit toute l'Eglise, & où il s'agissoit des droits du Saint-Esprit sur le cœur de l'homme. On demanda au Pape ce qu'il pensoit du salut de Valentia; il répondit: S'il n'a point eu d'autre grace que celle qu'il a désendue, il ne sera pas allé en Pa-

Le Cardinal du Perron assista à ce cinquiéme Examen, lorsqu'on étoit à la soixante - septième Congrégation, le 21 de empêche Janvier 1605. Il étoit chargé de la part Clément d'Henri IV, Roi de France, de solliciter le VIII de pu-Pape en faveur des Jésuites, & de le détour-blier la Bui-ner de publier une décision. Ces Peres avoient ditoit conobtenu en 1603 leur rétablissement dans le tre les er-Roïaume d'où ils avoient été chassés, comme reurs Molinous l'avons vû dans l'Histoire du seiziéme niennes. siécle. Ils eurent l'adresse dans la suite de faire d'Henri IV même leur intercesseur auprès du Pape, & auprès de la République de Venise, comme nous le dirons ailleurs. Clément VIII déclara au Cardinal Monopoli, en qui il avoit une confiance particuliere, que son dessein étoit de publics

XIV.

La mort

Art. II. Congrégations 106

une Bulle contre les erreurs Moliniennes; ajoûtant qu'il avoit choiss pour le faire, la veille de la Pentecôte & le temps des premieres Vêpres, auquel commence la solemnité de la Fête; & qu'il étoit aussi résolu à faire Lemos Cardinal. Mais la mort de ce Pape qui arriva le quatriéme de Mars, l'empêcha d'exécuter son dessein. Dieu étoit trop irrité contre les hommes, pour leur accorder une telle faveur. Il falloit que le prix des vérités de la Grace se fît sentir par les longs combats que les serviteurs de Dieu devoient soutenir pour les défendre.

٧.

XV. tinue les Congrégavcaux artifices au quels les recours.

Après la mort de Clément VIII, on élut Le Pape Léon XI qui mourut presqu'aussi tôt. On lui Paul V con donna pour successeur le Cardinal Borghèse qui prit le nom de Paul V. Aussi-tôt après son élection, les Jésuites redoublerent tous leurs efforts, pour l'empêcher de reprendre l'examen de l'affaire. Le Cardinal du Perron renouvella ses sollicitations au nom du Roi de Jésuires ont France. Il sit entendre à Paul V, qu'une affaire de cette importance ne pouvoit être décidée que dans un Concile général; qu'autrement il pourroit arriver que la décisson ne fût pas reçûe en France. Le Cardinal Bellarmin de son côté proposa de publier vingt articles, pour préserver les cidéles de toute erreur. Suivant ce projet la Prédestination gratuite auroit été établie assez formellement. Mais Lemos fir voir combien il étoit insussiant sur tout le reste; il ne le trouva pas même assez précis sur la Prédestination. La doctrine de Molina sur la Grace n'y auroit point été clairement condamnée. Il laisde Auxiliis. XVII. siécle.

soit aux Thomistes une pleine liberté d'enseigner la Grace efficace par elle-même. Mais Lemos & ses Confreres ne vouloient point se contenter d'un Jugement, qui auroit laissé la liberté d'enseigner la vérité, sans ôter celle d'enseigner l'erreur. Outre les manéges dont nous venons de parler, les Jésuites présenterent dans le mois d'Août au Pape une requête, dans laquelle ils se plaignoient des avis des Consulteurs, qui, selon ces Peres, avoient condamné des propositions qui avoient un sens Catholique dans Molina, & qui étoient soutenues par un grand nombre d'Auteurs, comme probables. Ils leur reprochoient d'avoir été trop favorables aux Dominicains, & de n'être point assez éclairés pour juger des questions si difficiles. En parlant de S. Augustin & de S. Thomas, ils disoient qu'il n'étoit question que d'un fait, savoir, quel avoit été le sentiment de ces saints Docteurs sur les matieres contestées. Et ce qui est fort remarquable, ils ajoûtoient, qu'il n'appartient point à la Foi, de savoir ce que tel ou tel Auteur, quoiqu'illustre par sa doctrine & par sa sainteté, a pensé ou enseigné; qu'il se peut faire que ce qu'ils ont soutenu, appartienne à la Foi; mais qu'on ne peut pas définir comme de Foi Catholique, qu'ils ont été de tel ou tel sentiment; & que si on ne peut le tirer évidemment ou probablement de leurs Ecrits, la chose demeurera toujours incertaine. Cet endroit mérite at- Congr. Liv. tention, en ce que les Jésuites y posent net- IV. Ch. 2. tement les principes de la distinction du fait & du droit, qu'ils ont combattue depuis avec tant de chaleur dans l'affaire de Jansénius. Ainsi la Providence a permis qu'ils se soient

Hist. des

Art. II. Congrégations

condamnés eux-mêmes par avance, & qu'ils aïent justifié leurs adversaires. Au reste, ils avoient grand tort d'appliquer ces principes à S. Augustin & à S. Thomas. Ils ne le fai-soient que par un esprit de chicane, puisque comme ils le reconnoissoient eux-mêmes, il y a des Ecrits dont on peut appercevoir évidemment le sens. Or les Ouvrages de S. Augustin & de S. Thomas sont de ce genre par rapport aux questions controversées alors, & sur lesquelles on appelloit ces saints Docteurs en témoignage.

VI.

XVI.
Excellent
Ecrit préfenté au Pape par l'Archevêque
d'Armach.

Cependant les Consulteurs qui avoient été emploïés par Clément VIII, n'étoient pas dans l'inaction. Ils pressoient Paul V de consommer l'œuvre que son Prédécesseur avoit commencée. Ce fut alors que Pierre Lombard, Archevêque d'Armach en Irlande, qui étoit à leur tête, présenta au Pape un Ecrit admirable, que l'on trouve dans le recueil des pièces qui sont à la fin de l'Histoire des Congrégations. Ce grand homme y fait sentir la nécessité pressante de prononcer une décision. Il représente d'abord au Pape, que son premier & son principal devoir est de veiller a la conservation du dépôt de la Foi. Il lui remet sous les yeux l'exemple de ses Prédécesseurs, qui avoient combattu toutes les erreurs qui s'étoient élevées de leur temps; mais qui l'avoient fait avec un soin tout particulier, lorsqu'il avoit été question d'erreurs qui donnoient atteinte à la Grace de Dieu, qui est le fruit du Sang de Jesus-Christ. Ét il lui fait remarquer, que les l'apes avoient eu pour coopérateurs dans leurs

travaux pour la défense de la Grace, les autres Evêques Catholiques. Il trace un tableau. historique des disputes qui s'étoient élevées dans les différens siécles de l'Eglise sur les matieres de la Grace. Il le commence par cette pensée des saints Peres; que les erreurs qui attaquent la Grace divine, ont un danger particulier & qui les distingue de toutes les autres hérésies, en ce que ceux qui sont le plus hautement profession de vertu, ont plusà craindre que les autres de tomber dans ces erreurs. Si venant à se mesurer avec Dieu, ils s'attribuent quelque partie de leur mérite, & des louanges qui sont dûes à la vertu, comme leur étant propre, alors plus ils se persuadent avoir fait de progrès dans la vertu, plus ils se précipitent eux-mêmes en entraînant beaucoup de personnes dans leur ruine.

Après avoir parlé des Pélagiens, des Sémipélagiens, du mal que pouvoient faire les Ecrits de ces derniers, que plusieurs par surprise avoient pris pour des Ecrits Catholiques; après avoir aussi rappellé les disputes du neuviéme siécle, il déclare qu'on ne doit pas s'étonner des scandales qu'il va rapporter ensuite, parce que l'Ecriture Sainte annonce que plus les temps approcheront de la fin du monde, plus ils seront séconds en erreurs. Cette réflexion lui sert de transition pour parler des Scolastiques. Il remarque qu'il s'en est trouvé parmi eux, qui ont avancé des opinions contraires à la doctrine que S. Augustin a défendue contre les Pélagiens & les Sémi-pélagions. Il observe en mêmetemps, que l'Eglise n'a pas approuvé ces mêmes opinions, & que les autres Scolastiques les ont rejettées. Il ajoûte que les héré-

tiques de ces derniers temps, qui avoient rompu avec le Saint-Siège, en avoient pris occasion d'accuser l'Eglise d'être tombée dans le l'élagianisme. Il représente ensuite en peu de mots, mais avec beaucoup de justesse & de précision, les excès des Luthériens & des Calvinistes par rapport à la doctrine de la Grace. Il ajoûte que plusieurs Ecrivains Catholiques, sous prétexte de les combattre plus esticacement, étoient tombés dans l'excès oppolé: que c'est ce qui avoit engagé d'autres Théologiens à relever ces écarts, & a accuser ces mauvais Controversistes, d'introduire des opinions qui tendoient à faire revivre sur la sin des siécles le Pélagianisme & le Sémipélagianisme tant de fois condamné. De-là, dit l'Archevêque d'Armach, se sont élevées les disputes qui ont été soufferres dans l'Eglise, de même que ces nouvelles opinions, Lans que la plûpart des hommes failent attention à la durée & à la continuation d'un tel désordre. Cependant ces nouveautés font du progrès avec le temps, & peu-a-peu on les propose avec plus de clarté & de hardiesse. C'est ainsi que ce savant Prélat parle des troubles excités en Flandre à l'occasion de Lessius, & en Espagne à l'occasion de Molina.

XVII.
Railons
que cet Aichevêque
propole,
pour engager le Pape
a donner
une promp
te décision.

Il parle ensuite de tout ce qu'avoit fait Clément VIII pour terminer ces disputes, &c dit que la mort l'avoit empêché d'exécuter ses bons desseins Il nous apprend une particularité remarquable; c'est que les Cardinaux, dans le Conclave qui se tint pour l'élection d'un nouveau l'ape, réglerent que celui qui seroit élu, travailleroit sérieusement à terminer l'assaire par une prompte décision. Ils comprenoient, dit cet Archevêque, que des questions de cette importance ne pouvoient pas demeurer indécises, sans que l'Eglise de Dieu en souffrît un grand préjudice. Pierre Lombard propose des raisons évidentes, pour montrer la nécessité de prononcer une décision. Il en allégue cinq, dont la premiere est tirée de la nature des dogmes qui font le sujet de la dispute. Ils appartiennent à la Foi Catholique, & cela de l'aveu des deux partis, qui en conviennent dans leurs Ecrits. Chaque parti de son côté pense, enseigne, écrit que le dogme auquel il s'attache, est certain, & que tout le monde doit s'y attacher. Un parti accuse l'autre de soutenir des erreurs condamnées dans les Pélagiens & les Sémi-pélagiens. L'autre à son tour accuse celui-ci de favoriser les sentimens des Calvinistes sur le Libre Arbitre. Il faut se rappeller que les Jésuites avoient eu recours à ce stratagême, pour donner le change, & devenir accusateurs. Ils n'étoient pourtant point encore alors assez hardis, pour soutenis ce personnage d'une maniere uniforme. Souvent ils disoient qu'il ne s'agissoit point de la Foi; & de temps en temps ils proposoient au Pape de permettre aux deux partis de soutenir leur sentiment avec toute liberté L'Archevêque d'Armach les poussa vivement dans ce retranchement. C'est, dit-il, une marque qu'ils se désient de la bonté de leur cause. C'étoit-là autresois la ressource des Pélagiens, qui prétendoient aussi, quand leur intérêt le demandoit, qu'il ne s'agissoit pas de la Foi dans les disputes qu'ils avoient avec ceux qui leur résistoient. Ce grand homme continuant ses réslexions,

ajoûte deux choses de la derniere importance. Entre toutes les questions agitées, il en choisit une, qui consiste à savoir quelle est la source & l'origine des mouvemens de la bonne volonté de l'homme. Il observe que cette question étoit, dans la dispute entre les Dominicains & les Jésuites, à la tête de toutes les autres, & qu'elle y avoit été de même dans la dispute que les désenseurs de la vérité avoient soutenue contre les Pélagiens & les Sémi-pélagiens. Il en conclud que si elle avoit appartenu à la Foi, elle y appartenoit encore. La seconde chose importante que Pierre Lombard remarque, c'est que les Jésuites avoient grand tort de dire que ces questions n'appartenoient point à la Foi. Rien n'étoit plus misérable qu'une telle ressource. Par-la, dit-il, on ajoûte une nouvelle erreur à la premiere, en niant que ce qui appartient à la Foi, y appartienne véritablement. En effet, dit-il, c'est une nouvelle question, qui n'est pas moins de la compétence du tribunal qui juge les questions de la Foi, que la premiere. Il y avoit donc deux questions très-distinctes, sur lesquelles les Fidéles avoient droit d'attendre un jugement. La premiere, si la doctrine de Molina & des Jésuites étoit vraie ou fausse. La seconde, si la question appartenoit à la Foi. L'Archevêque d'Armach sentoit l'étrange inconvénient qu'il y avoit à ne terminer ni l'une ni l'autre question, & à laisser les Fideles flottans par rapport à des choses si importantes. La seconde raison de Pierre Lombaid est tirée des autres dogmes qui sont liés avec ce qui fait l'objet de la dispute. Ces questions, dit-il, sont si dépendantes de toutes les parties de la Théologie, qu'il n'est

pas possible que toute la Religion n'y soit intéressée. En effet de-la dépend ce que l'on doit dire & penser de la science, de la volonté, de la puissance de Dieu, de la Providence, de la Prédestination, de la Grace, de la Persévérance, de la Foi, de l'Espérance, de la Charité & des autres vertus; du Libre Arbitre, du mérite & du démérite, spécialement du péché originel, de la Loi, des défenies, des préceptes, des récompenses, des châtimens, de la pénitence, & de tout l'ouvrage de la Justification. On ne pouvoit rien dire de plus fort & de plus lumineux, pour convaincre le Pape de la nécessité qu'il y avoit de prononcer un jugement définitif. L'Archevêque d'Armach la croïoit si pressante, qu'il soutenoit qu'on ne pouvoit pas même dissérer la décisson, pendant le temps qui auroit été nécessaire pour assembler un Concile général. C'est ce qui fait qu'il vouloit que le Pape parlat sans attendre un Concile œcuménique, & il s'appuioit en cela sur l'autorité & les principes de S. Augustin.

Sa troisième raison est prise du caractere des personnes qui dispuroient, les Dominicains & les Jésuites. Il étoit à craindre que ceux qui erroient, ne s'attachassent de plus en plus à l'erreur. La quatrième raison, c'est que ces disputes s'étoient répandues dans toute l'Eglise, & que les divisions qu'elles causoient, faisoient chaque jour de nouveaux progrès. Ensin une cinquième raison est tirée du scandale que ces contestations donnoient aux héretiques, qui en prenoient occasion de triompher. Jusques-là les Catholiques seur avoient reproché la division qui étoit entreux sur les points de doctrine les plus im-

portans. Mais alors ils faisoient aux Catholiques le même reproche. Ils disoient aussi que de telles longueurs pour former une décision, montroient l'impuissance où l'Eglise Romaine se vosoit à la fin des siècles de découvrir la vérité, comme s'il ne s'y trouvoit plus de Sage pour donner conseil. L'Archevêque d'Armach répond ensuite à quelques dissicultés, & combat ceux qui, en convenant que la décision étoit nécessaire, prétendoient qu'il falloit la renvoser à un Concile. L'erreur qu'il s'agit de condamner, dit-il, est si visible, qu'on peut répéter ce que S. Augustin disoit dans une cause qui étoit la même, c'est-à-dire dans l'assaire du Pélagianisme. Etoit-il nécessaire d'assembler un Concile, pour condamner une erreur aussi évi-

Lib. 4. ad demment pernicieuse? Aut verò congregatio-Bonif. Cap. nis Synodi opus erat, ut aperta pernicies dam-12. naretur? D'ailleurs dans l'affaire présente,

il ne s'agit pas proprement de définir, mais de renouveller & d'expliquer d'anciennes Définitions. Enfin ce grand homme termine son Mémoire, en donnant quelques regles qu'il juge nécessaires, pour dresser une Décisson utile à l'Eglise. Elles se réduisent, 1°. A suivre exactement la doctrine de S. Augustin, qui, comme l'avoit dit Clement VIII dans la premiere Congregation, est l'héritage que le Pape a reçu de ses Peres, & qu'il doit transmettre avec grand soin à ses successeurs dans toute son intégrité. 2°. A rejetter les mauvaises explications que de nouveaux Auteurs donnent à S. Augustin, par lesquelles ils lui imputent des sentimens qu'ils ont puisé ailleurs que dans ses Ouvrages; mais qu'ils voudroient autoriser d'un

de Auxiliis. XVII. siécle. 115 nom aussi respectable dans l'Eglise. 3°. Á comparer avec grand soin la doctrine des Pélagiens & des Semipélagiens avec celle qui fait l'objet des disputes, ne se laissant point éblouir par les différences qui ne viennent que des termes scolastiques. On voit que Pierre Lombard étoit persuadé que la cause dont il s'agissoit étoit la même au fond, que celle qui avoit été soutenue avec tant de zéle par S. Augustin, & qu'il sussission pour ren-dre la paix à l'Eglise, de renouveller les anciennes Décisions qui avoient été faites contre les Pélagiens & les Semi-pélagiens; pourvû qu'on réduisît à leur juste valeur les expressions emploiées par les Jésuires, & qu'on les dépouillat du langage des Scolastiques, pour les réduire à celui qu'on tenoit du temps de S. Augustin.

Quoique le Pape sensît la force des rai- XVIII. sons qu'alleguoit l'Archevêque d'Armach, Paul V orpour se porter à terminer les Congregations donne un de Auxilies pas un jugement définitif, il hémouvel Examen qui est ste Auxilies par un jugement definitir. il ne-fita néanmoins encoie quelque temps. Mais le sixiéme. il résolut enfin de suivre cette affaire, pressé s'ancienne par les vives sollicitations du Cardinal doctrine est Monopoli, qui lui parla avec une liberté, solidement que les souverains l'ontifes trouvent rare-établie ment dans ceux qui les approchent. Ce dins les Cardinal alla jusqu'a menacer le Pape des Congrégajugemens de Dieu, s'il ne travailloit à terminer au plutôt cette guerre intestine qui déchiroit le sein de l'Eglise, comme il s'y étoit engagé par serment. Paul V indiqua donc une Congregation au 14 de Septembre. Il y assista en personne, comme à toutes les autres,

& y appella les Prélats & les Consulteurs que Clement VIII avoit emploiés. Lemos & Alvarès parlerent pour les Dominicains; Bastida & Perès pour les Jésuites. Ce fut le sixiéme examen. Il dura six mois, pendant lesquels on tint dix sept Congregations, dont nous allons donner une idée. Après que Gregoire Coronel Secrétaire eut fait une récapitulation abiégée de tout ce qui s'étoit passé sous Clement VIII, on discura les matieres de la Grace efficace par elle-même & de la prémotion physique, plutôt pour établir ce qu'il en falloit penser, que pour examiner ce qu'en pensoit Molina, ce dernier point aiant été assez éclairci auparavant. On compara donc la doctrine de la Grace efficace & de la l'rédestination avec les témoignages de l'Ecriture, de S. Augustin, des autres Peres, de S. Thomas & des Scolastiques. On l'examina par rapport aux erreurs des Calvinistes, ausquelles les Jésuites soutenoient qu'elle étoit entiérement conforme. On discuta aussi les raisons Théologiques, qui pouvoient ou la favoriser ou la combattre. Les Consulteurs déclarerent que la doctrine de la Grace efficace par elle-même étoit aussi conforme à l'Ecriture, à la Tradition, à la saine Théologie qu'elle étoit différente des erreurs de Calvin; & que le terme de prémotion physique, que les Molinistes vouloient faire regarder comme une nouveauté, ne faisoit qu'exprimer avec précision une vérité reconnue de tout temps. Les Jésuites attaquerent en plusieurs manieres la doctrine des Thomistes; mais leurs objections ne contribuerent pas moins à l'établir & à la justisser, que les réponses solides que les Thomistes y opposerent. En

de Auxiliis. XVII. siecle. effet ils ne purent alleguer contre la doctrine de la Grace efficace par elle-même, que les mêmes passages de l'Écriture & les mêmes raisons, que les Pélagiens avoient autrefois opposés à la doctrine de S. Augustin, comme a eu soin de le remarquer le célébre Lemos. C'étoit une preuve bien forte que la doctrine des Thomistes étoit la même que celle de ce saint Docteur; & que celle des Jésuites étoit conforme à celle de ces anciens héretiques. Tous les Ouvrages que les Jésuites ont fait depuis ce temps - la pour soutenir leurs sentimens, portent le même caractere, & font tirer contre eux la même conclufion.

Il y eut dans ce qui se passa alors une circonstance qui mérite d'être remarquée. Clement VIII avoit composé un écrit qui conte- portant du noit quinze propositions, appuiées chacune Jésuite Basde plusieurs passages de S. Augustin. Ce Pape avoit voulu en composant cet écrit, dresser comme un précis de la doctrine de S. Augustin sur les points controversés. Il en fut question dans la premiere Congregation tenue sous Paul V le 20 de Septembre 1605. Le Jésuite Bastida dit qu'il l'avoit communiqué aux plus savans Théologiens de la Société répandus dans toute l'Europe; qu'ils reconnoissoient que c'étoit la doctrine de S. Augustin, qui étoit contenue dans quatorze de ces articles, mais qu'ils ne pouvoient porter le même jugement du cinquiéme article, qui porte que la Grace tire son efficace de la toute-pu: sance de Dieu & du souverain domaine qu'il exerce sur les voloniés des hommes, comme sur toutes es autres créatures. Ce refus que firent les Jésuites de toute l'Europe, de

XIX. Aveu im-

souscrire à cette proposition du Pape Clément VIII, prouve clairement que le sond de leur erreur consiste a disputer à Dieu son souve-rain domaine sur les cœurs des hommes en ce qui regarde le salut. Ils se débarassent par des subtilités, de toutes les autres expressions des Peres; mais pour celles qui expriment cette vérité en termes formels, ils sont obligés de les contredire ouvertement. Cependant les Consulteurs prononcerent que cette proposition, que les Jésuites ne voulurent point admettre, exprimoit une vérité incontestable.

#### VIII.

XX. Le sixiéme Examen aussi contraire au Molinisme que les précédens. Le Pape ordonne aux Confulteurs de dreiler une Centure. Mouvemens des Jéluites pour parer ce coup.

Le sixième Examen, qui se fit en présence de Paul V, fut donc aussi contraire au Molinisme que les précédens.Le Pape délibera avec douze Card. le 8 de Mars 1606, pour savoir s'il étoit de l'intérêt de l'Eglise qu'on portât sur cette affaire un jugement définitif. Des douze Cardinaux, dix jugerent qu'il étoit nécessaire de prononcer. Il n'y eut que le Cardinal Bellarmin Jésuite, & le Cardinal du Perron, qui furent d'un avis contraire : l'un par l'attachement qu'il avoit pour sa Société; l'autre pour obeir au Roi Henri IV, dont il étoit Ministre. D'ailleurs il craignoit les suites d'un jugement, contre lequel tous les Jésuites ne manqueroient pas de s'élever. Car pour son sentiment particulier, il a donné plusieurs preuves, qu'il ne goutoit pas la docttine de la Société. Les Jésuites de leur côté sisent tout ce qu'ile purent pour éloigner la décision. Ils adresserent au Pape une multitude d'écrits qu ils avoient déja produits sous Clément VIII, & mandierent de tous côtés des lettres de recommandation, pour engager le Pape à faire examiner publiquement ces écrits avant que de prononcer. Mais Paul V se contenta de donner ces écrits à Jacques le Bossu un des Consulteurs, qui les trouva pleins d'erreurs & de mauvaise foi. Le Pape ordonna aux Consulteurs de travailler chacun en particulier & dans un profond secret à des Mémoires, où ils marqueroient leurs sentimens sur les matieres discutées, & sur la maniere dont il falloit que le jugement du souverain Pontife sût conçu. Il leur dit de donner leurs écrits cachetés aux Secrétaires des Congregations, qui les lui remettroient sans les ouvrir. C'est a quoi l'on s'appliqua jusqu'à la fin du mois d'Août, & ce travail passe pour le septiéme Examen de cette astaire. Les avis des Consulteurs, quoique différens dans la maniere dont ils étoient conçus, se réunirent tous, excepté celui du Carme Bovio qui avoit toûjours favorisé Molina, à condamner les sentimens que les Jésuites avoient défendus dans le cours des Congregations. Le Pape ordonna ensuite aux Con-Íulteurs de s'assembler pour composer la Censure, & chargea les deux Sécrétaires de la Congregation, de dresser une Constitution conformément aux avis des Consulteurs. Il y eur encore quelques longueurs, qui vinrent de ce que l'Archevêque d'Armach se trouva, sur la maniere de dresser la Bulle, d'un avis différent des autres Consulteurs, à qui il étoit très-téuni pour le fond. Mais après que le projet de Bulle eut été retouché & changé, le Pape se détermina à la forme de la Bulle que l'on trouve a la fin de l'Histoire des Congregations de Auxilie.

Elle commence par un préambule, où il est

XXI. Pape Paul Molina.

parlé de l'importance de la doctrine de la Bulle du Grace. Après avoir dit quelque chose des anciens héreciques qui l'ont combattue, on pas-V contre les se aux Calvinittes, qui ont donné dans l'excès opposé, & ont même calomnié l'Eglise, en lui attribuant les erreurs i élagiennes de quelques Scolattiques qu'elle n'a jamais approuvés en ce point. Le l'ape vient enfin aux disputes qui ont donné lieu aux Congregations de Auxiliis. Il declare qu'il est persuadé comme l'étoit Clément VIII son prédecesseur dont il se propose de suivre l'exemple, qu'il est important que dans l'Eglise tous les fideles, & en particulier ceux qui sont par état l'ornement de la maison de Dieu, n'aient qu'un meine langage & un même sentiment, sur-tout dans une matiere si essentielle pour le salut. Il ajoute que c'est ce qui l'oblige a terminer l'ouvrage que son prédecesseur a commencé, en proposant ce qu'on doit croire sur les matieres controversées, & les erreurs qu'on doit éviter On tiouve après ce préambule les dogmes qu'on doir suivre, divisés en dix Chapitres Ils sont presque tous composés de textes de S. Augustin, & établissent ues nettement la Giace efficace par elle même, & la prédestination gratuite & indépendante de la prévision des mérites. Enfin on trouve a la fin de la Bulle quarante-deux propositions erronées, dont les Secrétaires des Congregations avoient dressé une liste. Paul V. la piéfera a celle que l'Archevéque d'Armach avoit d'abord présentée, & a celle même qu'il avoit revue ensuite. Au reste les propositions sont les mêmes pour le sond, & toute la différence consiste dans l'ordre où elles sont placées, dans de Auxiliis. XVII. siècle.

les expressions dont on s'est servi, & dans le nombre auquel on les a réduites. On voit àl a fin de la Bulle ces trois listes des propositions rangées sous trois colomnes. Elles sont le précis de la doctrine que les Jésuites avoient soutenue dans le cours des Congregations

Rien n'étoit plus propre à éclairer l'Eglise & à déraciner l'erreur, qu'une telle décision. Il suffir de la comparer avec les Bulles contre Baius, pour en sentir la différence. Celles ci n'étoient propres qu'a cinbrouiller les matieres & à produire des disputes interminables où la vérité ne pouvoit que perdre, au lieu que la décision que Paul V sit dresser, avoit tous les caracteres oppolés, au moins quant aux points les plus importans. Aussi les Bulles contre Baïus étoient le fruit d'une cabale secrete, & avoient été données sans aucun examen & contre toutes les regles; au lien que rien n'étoit plus régulier, que toutes les démarches qui avoient conduit l'affaire des Congregations jusqu'au point de faire dresser la décision dont nous venons de parler. Mais par un terrible jugement de Dieu sur son peuple, les Bulles contre Baïus avoient été rendues publiques, comme nous l'avons vû dans le Volume précedent, au lieu que la décision dressée par l'ordre de Paul V n'a jamais été publiée.

IX.

Voici ce qui empêcha le Pape de publier cette décision, malgré les raisons que la Re- Ce qui emligion & l'intérêt de l'Eglise sui fournissoient, peche Paul Nous n'en avons parlé que fort succinctement V de publier dans l'Arricle précédent C'est ce qui pous cette Bulle. dans l'Article précédent C'est ce qui nous son difféengage à en marquer ici les circonstances rend avec Tome X.

XXII.

la Républi- dont nous n'avons point parlé. Le Sénat de que de Ve- Venile avoit fait deux décrets, l'un en 1603 nisc. Les Jé & l'autre en 1605: par le premier il défensuites chast doit sous des peines très-rigoureuses de son-sés des Etats de la République que son : il ordonnoit par le second que per-le Pape a- sonne ne pût ni donner ni laisser par tes-voit mis en tament, ni vendre ni aliéner à perpétuité interdit. des immeubles en faveur des Ecclésiastiques

sans son consentement. Dans ce même temps le Sénat sit emprisonner Scipion Sarrazin, Chanoine de Vicenze, & Brandolin-Valdemarino, Abbé de Nerveze, accusés l'un & l'autre de crimes énormes. Paul V s'imaginant qu'en cela les Vénitiens donnoient at-teinte à ses droits, les menaça de mettre l'Etat en interdit, c'est-à-dire, de désendre qu'on y exerçât aucun acte public de Reli-gion, si l'on ne révoquoit les deux décrets, & si l'on n'élargissoit les prisonniers. Il y avoit long-temps que les Papes, plus attentifs à conserver leurs droits réels ou chimériques, qu'a ce qui regardoit l'avantage spirituel des peuples, s'étoient servis des interdits généraux pour esfraier & réduire ceux qui leur résistoient. Nous avons vû combien cet abus produisit de maux, toutes les fois que les Papes y eurent recours. Le Sénat de Venise répondit à la menace de Paul V, qu'il ne pouvoit relâcher les prisonniers accusés de crimes qui étoient de la compétence des Juges séculiers, ni révoquer des Loix qu'il avoit eu droit de faire, & qu'il crosoit nécessaires pour le bien de l'Etat. Le l'ape irrité de cerre réponse exécuta la menace qu'il avoit faite. Il exco rmunia le Doge & le Sénat, & mit tous les Etats de Venile en interdit. Le

### de Auxiliis. XVII. siécle.

Doge au nom de la République, protesta de nullité par un Mandement public adressé aux Ecclésiastiques, où il faisoit profession en même-temps de son attachement à la Foi Apostolique & à la Communion de l'Eglise Romaine. Le Sénat ordonna aux Prélats & aux Supérieurs des Communautés de faire continuer le Service divin à l'ordinaire. Les Jésuites furent d'abord les seuls qui refuserent d'obéir, prétendant que leur Institut les obligeoit d'une maniere particuliere d'observer l'interdit. Cette désobéissance sit qu'on les obligea de sorrir des Etats de Venise au mois de Mai 1606. Les Capucins & les Théatins qui suivirent leur exemple, eurent austi le même sort. Cet événement aïant excité des troubles, dont les intrigues des Jésuites étoient la vraie cause, le Sénat sit peu de temps après, un décret par lequel il déclara que les Jésuites ne pourroient plus être reçus à l'avenir dans les Etats, & que ce décret ne pourroit être révoqué, sans avoir auparavant lû tout le procès en présence de tout le Sénat, qui doit toujours être composé au moins de cent quatre-vingts Sénateurs, & à moins qu'il n'y eût cinq parts contre une pour la révocation.

Rien ne fur capable de faire changer le Sénat par rapport aux Jésuites, lors même que l'affaire entre le Pape & la République conduite de fut terminée par la médiation du Roi de Paul V en France Henri IV au mois d'Avril 1607. Ce cette occa-Prince qui, sans aimer les Jésuites, s'intéressoit beaucoup pour eux par des vûes politiques, ne put jamais obtenir de la République leur rétablissement; & le Pape, quoiqu'il desirât très-ardemment de leur faire recou-

vrer les avantages qu'ils n'avoient perdus que par une obéissance aveugle a ses ordres, fut obligé de céder en ce point, & de se réserver à les dédommager d'une autre maniere de ce qu'ils avoient sacrissé pour lui. Ce fut aux dépens de la cause des Dominicains, ou plutôt aux dépens de la cause de la toutepuissance de Dicu, que les Dominicains défendoient. Le Pape l'acrifia le droit réel que Dieu a sur les cœurs des hommes, aux droits chimériques que la Cour de Rome s'attribue sur le gouvernement temporel des Etats; & pour dédommager les Jesuites de ce qu'ils avoient souffert en soutenant ses prétentions injustes, il les laissa en paisible possession de disputer à Dieu la portion de son domaine dont il est le plus jaloux. Voici comment se termina cette affaire. Le Cardinal du Perron, suivant les intentions d'Henri IV dont le Pere Coton Jesuite étoit Confesseur, avoit toujours favorisé les Jesuites dans le cours des Congrégations, quoiqu'il n'aimât point leur doctrine. Il saisit l'occasion de l'interdit de Venise, qui rendoit les Jesuites précieux à Paul V, pour faire de nouvelles instances de la part de son Maître auprès de ce Pape, afin de l'obliger de suspendre la publication de la Bulle qui avoit été dressée contre leur doctrine. Il représenta qu'il seroit bien dur que la Société, dans le temps qu'elle s'exposoit à tout pour les intérêts de la Cour de Rome, reçût de sa part une flétrissure aussi éclatante, & fut couverte de confusion a la face de toute l'Eglise, attentive aux succès des Congrégations. Le l'ape se rendit a ces motifs. Il tint le jour de S. Augustin 1607 une Assemblée des Cardinaux, dont on ne sçait

de Auxiliis. XVII. siécle. pas le résultat; & trois jours après, aïant fait venir les Généraux des deux Ordres, il leur donna un Ecrit, par lequel il déclaroit que les Disputans & les Consulteurs sur les matieres de la Grace, pouvoient s'en retourner chez eux; qu'il publieroit la décision quand il le jugeroit à propos; que cependant il désendoit aux parties de se censurer mutuellement, enjoignant aux Dominicains & aux Jésuites de punir sévérement ceux qui contreviendroient à ces défenses. Ce décret fut aussi-tôt notifié aux Nonces Apostoliques, & aux Inquisiteurs généraux de toute la Chrétienté, afin qu'ils le fissent exécuter. Il y eut ensuite un décret de l'Inquisition du 1 Décembre 1611, qui désendit de laisser imprimer aucun Ecrit sur les matieres traitées dans les Congrégations de Auxiliis. Le Pape après avoir reconnu que les Jesuites ont innové sur des points de la derniere importance, termine cette affaire en leur laissant la liberté de continuer d'enseigner leurs sentimens, & n'accorde rien de plus à ceux qui ont soutenu contre eux la vérité. Toutes les fois qu'il y avoit eu des différends dans l'Eglise, on les avoit terminés en éclairant les Fidéles, en leur apprenant ce qu'ils devoient croire & ce qu'ils devoient rejetter, & non pas en leur fermant les yeux, & en les laissant dans l'incertitude sur des articles essentiels de la Religion.

Nous ferons ailleurs des réflexions sur ce XXIV. grand évenement. Nous nous contenterons de dire ici qu'après les Congrégations de ribles de la Auxil is, on vit dans l'Eglise ce qu'on n'y de Paul V. avoit jamais vû, l'erreur reconnue pour Certitude telle, mise de niveau avec la vérité; & des faits

Suites ter-

l'Histoire desCongrégations par **le** P. Serri.

M. de Mor. tp.

établis dans l'autorité du Pape emploïée pour la maintenir dans cet état. Quand l'ennemi est introduit & protégé dans le Roïaume de Jesus-Christ par ceux qui en sont les Ministres, à quelle séduction n'est-on point exposé? Si Paul V, dit un grand Evêque de notre temps, s'éroit rendu aux sages remontrances qui lui furent faites, pour publier la Bulle contre Molina, il auroit épargné à l'Eglise tous les maux qu'elle éprouva depuis; au Saint-Siège cette foule de décrets qu'a produits sa complaisance pour les Jesuites; aux Jesuites le malheur d'être devenus une pierre d'achopement dans Israel; aux Fideles celui d'être dirigés par des hommes qui ne connoissent de la Religion que l'extérieur, qui ont établi des maximes pour justifier les péchés, & qui voulant accorder les passions avec l'Evangile, ne réforment pas les passions, mais détruisent l'Evangile.

On a vû dans cet Article que les Jesuites ont été convaincus de renouveller le Pélagianisme, qu'il y a cû un Decret dressé pour proscrire leurs erreurs, & que Paul V n'a été arrêté que par des vûes humaines. On sent bien que les Jesuites n'ont garde de convenir de tous ces faits. Ils prononceroient eux-mêmes leur arrêt. Ils prennent donc le parti d'en contester quelques uns, & de tâcher d'obscurcir les autres. Ils ont publié des Ecrits dans ce dessein; mais la foiblesse de leurs saisons, & leurs contradictions sont une nouvelle preuve de la vérité des faits que nous avons rapportés. Le P. Serri savant Dominicain, Auteur de l'Histoire des Congrégations de Auxiliis, a discuté tout ce qu'ils ont opposé à la vérité de ces faits; & dans

de Auxiliis. XVII. siécle. 127 la feconde édition de cet Ouvrage, il a réfuté tout ce qu'ils avoient allegué contre son Histoire. Quand on lit cette seconde édition, qui est de 1709, on ne peut s'empêcher quelquefois de regretter le temps que cet habile Théologien emploïe à réfuter des argumens frivoles, & qui se détruisent d'eux-mêmes. Mais aussi on est forcé d'avouer qu'il ne laisse aucun prétexte de révoquer en doute la vérité des faits rapportés dans son Livre. Nous avons aussi deux Ouvrages François du même Auteur, où il examine toutes les chicanes des Jesuites; L'Histoire des Congrégations de Auxiliis, justifiée contre l'Auteur des Quefsions importantes, à Louvain en 1702; & le Correcteur corrigé, à Namur en 1704.

#### X.

Les Dominicains & les Jesuites reçurent avec des sentimens bien différens, la suspen- Sentimens sion du jugement, par laquelle Paul V ter- bien diffémina les Congrégations de Auxiliis. Les Je- rens avec suites témoignerent une joie extrême, & la lesqueis le firent éclater en Espagne par des réjouissan- les Domices publiques. Ils fermerent tous leurs Collé-nicains reges pendant trois jours, sirent des seux de coivent la joie, représenterent des Comédies, dresse-suspension rent des arcs de triomphe au haut desquels du jugeétoient gravés en lettres d'or ces deux mots, ment. Con-Molina victorieux, & se livrerent à des di-gu'il en faut Molina victorieux, & le livrerent a des di-qu'il en faut vertissemens tout profanes. Le Pape qui fut urer. informé de ces excès, témoigna sa surprise & son indignation, & leur sit écrire des Let- Congr. Liv. tres fortes à ce sujet. Elles servent à constater Il'. Ch. 20. ce fait, que la suspension de la publication de la Bulle fo pour les Jesuites le sujet d'une joie extraordinaire. Les Dominicains au con-

128 Art. II. Suites des Congrég.

traire furent très-affligés de la conduite du Pape, & le presserent de la maniere la plus vive, lui & ses successeurs, de publier le jugement qui avoit été dressé. C'est ce qui prouve invinciblement, que l'examen s'étoit terminé au désavantage des Jesuites, & que le résultat en avoit été de condamner leur dostrine, & d'autoriser celle des Dominicains. Ce qui faisoit l'objet de la joie des Jesuites, étoit de voir que le coup qu'ils avoient crû prêt à tomber sur eux, étoit suspendu. Ils se réjouissoient de ce qu'on laissoir a leur dostrine le temps de s'accréditer; & peut-être conçurent-ils dès-lors le dessein & l'espérance de faire retomber un jour contre leurs adversaires la condamnation qu'ils venoient d'éviter. On a vû ce qu'ils ont tenté, & jusqu'où ils ont entraîné de temps en temps la Cour de Rome Mais celui qui garde Îsraël ne dort pas. Tout ce que ces Peres ont obtenu ou arraché de favorable de cette Cour, a été le fruit des intrigues & des ressorts infinis qu'ils ont mis en œuvre. Mais aux yeux de la Foi, ç'a été l'exécution des terribles & toujours justes Jugemens de Dicu. Il est à propos de rapporter ici quelques

desDominicains rour la publication du jugement rendu contie la dos-

trine de

Molina.

XXVI.

Instances circonstances de l'évenement dont nous sommes occupés Le Duc de Lermes, Ministre de Philippe III Roi d'Espagne, s'entremit pour faire une espece de conciliation entre les Dominicains & les Jesuites, qui n'avoient plus ensemble aucune communication. Il assembla les principaux des deux Corps en 1612. On convint des égards numels de bienséance que les deux Ordres devoient conserver entreux à l'avenir. Les Jesuites firent semblant de céder aux instances qu'on leur

sit de se réunir aux Dominicains, pour demander de concert la publication du jugement définitif, & pour joindre leurs sollicitations à celles que le Roi d'Espagne avoit résolu de faire à ce sujer. Enfin on convint qu'en attendant, les Jesuites suivroient communément la dostrine de S. Thomas, ou du moins conserveroient un grand respect pour ce saint Docteur, lors même que leurs sentimens ne seroient pas conformes aux siens. Mais ces Peres, sans s'embarrasser de cet engagement qu'ils avoient pris, soutinrent à Valladolid dès le mois de Mai de la même année des Thèses contre la Prémotion physique, très-injurieuses à cette doctrine & aux Dominicains; ce qui sit dire au Duc de Lermes, qu'une paix appuiée sur la parole des Jesuites, étoit bien chancellante. Ils furent encore bien moins fidéles à la promesse qu'ils avoient faite de se réunir aux Dominicains, pour solliciter la publication de la décisson, & ils ne penserent qu'à y susciter toujours de plus grands obstacles. Les Dominicains au contraire firent les plus vives instances pour l'obtenir. Au mois de Juin de la même année, l'Ordre entier assemblé pour l'élection d'un Général, présenta une Requête au Pape pour lui demander la publication du jugement, & la révocation de la défense d'écrire sur ces matieres. Et en même-temps le Roi d'Espagne appuioit leurs sollicitations par les siennes. Les Dominicains présenterent en 1622 à Grégoire XV une autre Requête, où ils disent que cette affaire est de la derniere importance, puisqu'on y court grand risque d'autoriser le Pélagianisme, qui, selon saint Jerôme, renferme le venin de toutes les

130 Art. II. Suites des Congrég. hérésies. Ils insisterent encore auprès d'Ur-bain VIII, d'Innocent X, & long-temps depuis auprès d'Innocent XI.

#### XI.

XXVII. Excellent Mémorial de Lanuza augmenté par Lemos. Importance de cet Ecrit. cilion.

Les motifs qu'ils alléguoient pour engager le Pape à publier ce Decret si nécessaire, sont développés avec beaucoup de lumiere dans le Mémorial présenté a Paul V en 1612, pour appuïer la Requéte du Chapitre général des Dominicains. Ce Mémorial avoir été dressé quelques années auparavant par le célebre Raisons qui Lanuza par ordre de Xavieres, alors Général des Dominicains & depuis Cardinal. Il fut engager le retouché & augmenté par Lemos. Cet Ecrit Pape à pu- répond à la grandeur de la cause dont il s'ablier la dé-gissoit, & ne sauroit être trop lu ni trop médité. On le trouve à la suite de l'Histoire des Congrégations. Tout y est excellent, & y porte coup. On y entreprend de prouver qu'il est nécessaire de publier la décisson; que l'in-térêt de l'Eglise le demande, que le caractere des Novateurs l'exige, & que le devoir du souverain Pontise le lui preserit. On entre dans le détail de ces trois points l'un après l'autre. On fait voir que l'intérét de l'Eglise le demande, par plusieurs raisons dont chacune doit être pesée avec beaucoup de soin. 2°. Les Théologiens, dit ce grand homme, réduisent toute la Théologie au premier & au second Adam qui est Jesus-Christ; & toute la Religion ne confiste qu'a savoir ce que nous tirons du premier, & ce que nous recevons du second. Innocent I remarque que la nécessité & l'efficacité de la Grace est établie dans toutes les pages de l'Ecriture. Ce saint Pape veut par-la faire comprendre que l'on

me peut croire ni trop distinctement ni trop fermement ces vérités que le Saint-Esprit inculque si souvent dans les Livres sacrés. L'Eglise ne se contente pas que l'on confesse la nécessité & l'essicacité de la Grace en termes vagues & ambigus. C'est ce que faisoit autrefois Pélage: mais S. Augustin & l'Eglise même n'a eû garde de s'en contenter. Les nouveaux Docteurs tiennent à-peu-près la même conduite que Pélage, pour éblouir ceux qui n'y regardent pas de si près. On a prouvé dans les Congrégations, que ce n'étoit que de cette maniere insuffisante que les Jesuites admettent l'efficacité de la Grace. Les Juges choisis par le Pape l'ont reconnu; & le Cardinal Bellarmin l'a lui-même avoué ingénûment dans son Livre de la Grace & du Libre Arbitre. C'est pourquoi une décisson précise, claire & distincte, est absolument nécessaire. 2°. Ces questions, continue Lemos, servent de fondement à toute la Théologie. Ainsi en refusant de les décider, on ébranle toute la doctrine de la Prédestination, de la science de Dieu, de la Justification, de la Providence, du Mérite & de la Rédemption de Jesus-Christ, de la vertu des Sacremens, & de plusieurs autres points, qui ont des liaisons indissolubles avec les matieres de la Grace; de sorte que si l'Eglise souffre que l'on pose par rapport à ces matieres de nouveaux fondemens, on est menacé de voir corrompre tout le corps de la Théologie par toute sorte de nouveautes, Universam Theologiam novisatibus infici proclive erit. Cette conjecture de Lanuza & de Lemos n'a été que trop justifiée par l'évenement. On a vû depuis au milieu de l'Eglise deux corps de Doctrine sur les

132 Art. II. Suites des Congrég.

points les plus importans de la Religion. Celui que soutiennent les Jesuites s'est formé principalement depuis les Congrégations de Anxilii. C'est aussi depuis ce temps-la que s'est élevée cette nuée de mauvais Casuistes, qui se sont appliqués à obscurcir la lumiere de la Loi de Dieu, & qui ont trouvé le secret de justifier toute sorte de prévarications. Toutes ces erreurs sont liées avec celles que les Jesuites soutenoient dans les Congrégations de Auxiliis.

XXVIII.

ves qui de terminer le Pape à publier le ju gement.

Voici les autres raisons par lesquelles les Autres rai- Auteurs du Mémorial prouvoient qu'il étoit ons décisi- de l'intérêt de l'Eglise que la décision fût publiée. Si, disent-ils, on ne publie cette décision, les Fidéles ne sauront plus ce qu'ils doivent demander à Dieu dans leurs prieres, ni de quoi ils doivent lui rendre graces. H n'y a qu'une décisson précise qui puisse ôter aux pécheurs la vaine confiance qu'ils auront dans leurs propres forces, tant qu'ils croiront qu'il ne tient qu'à leur libre arbitre de se convertir. D'ailleurs rien n'est plus propre à conserver & fortifier l'Eglise, que l'unité de la Foi & de la Doctrine. L'Eglise Catholique, selon la remarque de S Augustin, se soutient par l'unisormité de la Doctrine; & rien n'est plus capable de la souiller & de l'ébranler que la tolérance des doctrines contradictoires. On ne peut soutenir avec sondement, que les contestations dont il s'agir ne soient que des opinions de l'Ecole. L'on a démontré dans le cours des disputes, combien la Religion y est intéressée; & les regîtres des Congrégations sont voir ce que les Juges en ont pensé. Enfin, si l'on différoit plus long-temps à rendre publique la dé-

cision, le mal seroit de tels progrès, qu'il n'y auroit plus de reméde. Le procès, qu'il seroit maintenant si aisé de terminer, ne pourroit plus l'être. On s'apprivoise avec les monstres en vivant avec eux; & les erreurs s'accréditent par la multitude des sectateurs. On seme tous les jours des nouveautés. On ne cesse de forger des opinions auparavant inconnues, avec une hardiesse qui n'eut jamais d'exemple. Les fondemens ruineux sont déja posés, & chacun bâtit selon son caprice. On voit s'élever de nouvelles tours de Babel, tant est grande la diversité qui se trouve soit dans les sentimens, soit dans le langage. Il est donc de l'intérêt de la Foi Catholique, que le Pape publie le jugement qui a été rendu. Il faut poser des fondemens solides, semblables à ceux qu'ont établi les Apôtres & les Peres, & désendre à qui que ce soit de s'en écarter en parlant des matieres de la Grace. (Ce que dit Lemos de la difficulté qu'il y auroit de remédier au mal, si on laissoit l'erreur s'enraciner, montre combien il résléchissoit sur ces matieres & sur le caractere des Novateurs. Il semble qu'il ait vû par avance ce qui s'est passé plus d'un siécle après lui. )

Lemos prouve ensuite que le caractere des nouveaux docteurs éxige qu'on publie auplutôt la décision. Ces nouveaux docteurs, res preuves dit-il, sont des hommes hardis & artisicienz. emploïées Avant eux, il n'y avoit qu'un langage dans dans cet ad-les Ecoles Catholiques sur les matieres de la mirable E-Grace & de la Prédestination. En fort peu de temps ils ont infecté presque tout l'Univers de leurs nouveautés. Ils mettent tout en œuyre pour les autoriser. Et comme ces hom-

crit des Dominicains,

134 Art. II. Suites des Congrég.

mes, qui ne font que paroître, paucorum die-rum homines, cherchent à plaire à tout le monde, ils prennent des voies directement contraires les unes aux autres, pour gagner ceux qui out des principes & des inclinations opposées. Les uns aiment la nouveauté: c'est pour leur plaire, qu'ils se vantent que leur doctrine est nouvelle, & qu'elle a été inconnue à ceux qui ont combattu autrefois le Pélagianisme. D'autres ont du respect pour l'antiquité, & sont disposés à ne faire cas d'aucune doctrine, à moins qu'elle ne vienne des Peres: c'est pour s'accommoder au goût de ces derniers, que les Jesuites disent que leur doctine est ancienne, & qu'elle prend sa source dans la Tradition la plus reculée. L'opposition qu'ils ont à voir finir cette asfaire par un jugement définitif, prouve ellemême la nécessité de ce jugement. Car ils ne cherchent à le suspendre, que pour avoir le temps d'autoriser de plus en plus leur doctrine, & pour faire même croire qu'ils ont remporté la victoire dans ces célebres Congrégations, comme ils ont eû l'impudence de le sépandre parmi le menu peuple & les person-nes peu instruites. Enfin on fait voir au Pape dans cet admirable Ecrit, qu'il est de son intérêt de publier la décision. Pour l'en eonvaincre, on lui rappelle les instances que plusieurs Saints ont faites autrefois aux Papes, pour les porter à remédier aux pro-grès des erreurs par une prompte décision. On cite en particulier ce que les Evéques d'Afrique écrivirent à Innocent I dans une cause qui au fond étoit la même que celleci. On fait ressouvenir le Pape, qu'il s'est engagé en sinissant les Congrégations, à de Auxiliis. XVII. siécle. 135 publier le jugement dans un temps favorable.

#### XII.

En même-temps que les Dominicains faisoient les plus grands efforts pour engager le Nouveaux Pape à publier la décision, les Jesuites ré-efforts des pandoient furtivement des Ecrits anonymes, Jesuites pour en détourner le Pape. Lemos y répon- pour empê-dit, & présenta à Paul V sa réponse au mois cher la pu-de Juillet. Les raisons qu'on opposoit à la blication publication, étoient que les désenseurs de ment. Le-Molina s'étoient si fort multipliés, qu'il se- mos résute zoit difficile de faire recevoir une décisson leurs Ecrison qui leur seroit contraire : qu'ils étoient chargés presque par toute la terre, de l'éducation de la Jeunesse; & que d'ailleurs il ne parois-soit pas prudent de publier une décisson dans un temps où l'Eglise étoit déchirée par tant d'hérésies dissérentes. Lemos répliqua que, bien loin que des erreurs reconnues pour telles, dussent être épargnées à cause du crédit de ceux qui les désendoient, c'étoit au contraire ce qui devoit faire sentir la nécessité de les condamner : que, sans asséguer d'autres exemples, on savoit assez que l'Arianisme avoit été plus répandu & plus accrédité que le Molinisme ne l'étoit alors; ce qui n'en avoit pourtant pas empêché la condamnation : qu'il falloit penser la même chose de la raison tirée de l'éducation de la Jeunesse. Si, dit-il, il n'y a point de milieu, il vaut mieux que la Jeunesse demeure dans l'ignorance, que d'être élevée dans l'héréfie: Potius est juventutem ignaram habere quans bereticam. A l'égard de la multitude des héséhes, continue Lemos, rien n'est plus pros

136 Art. II. Suites des Congrég.

pre à faire voir la nécessité de condamner le Molinisme; parce que Dieu ne permet l'accroissement de toutes les hérésies, que parce qu'en ne condamne pas celle-ci, qui détruit les mérites de la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ, en anéantissant la Grace efficace qui en est le fruit : car l'opinion de Molina attribue sans détour au Libre Arbitre ce qui est le propre effet de la Grace de Jesus-Christ. Ces paroles de Lemos ne peuvent être assez remarquées.

XXXI. prend le Pape. Ses suites funci-

Il semble qu'après de telles représenta-Parti sa- tions, Paul V devoit ou publier la décission, ou condamner Lemos, & l'obliger à se retracter comme aïant outré les choses. Le Pape néanmoins n'a fait ni l'un ni l'autre; & par-là il ne permet pas de douter que quelqu'autre considération ne l'air emporté dans son esprit, sur les raisons les plus fortes, que la Religion lui pouvoit fournir, & dont il n'osoit disconvenir, quoiqu'elles condam-nassent la conduite qu'il avoit résolu de garder. Pour empêcher néanmoins qu'on ne sit cette réflexion, le Pape avoit eû soin de défendre par un décret de l'Inquisition, qu'on n'imprimat aucun écrit sur ces matieres, sans la permission de l'Inquisition. Ces dernieres paroles étoient une espèce de restriction deszinée à rendre le décret moins odieux; mais la défense avoit au fond le même effet, puisqu'on ne voit point que l'Inquisition ait accordé de permission sur ce point. Cette désense paroissoit n'être que provisionnelle, & faite seulement pour empêcher que les esprits me s'aigrissent en attendant la décisson : mais comme la décision n'est point venue, cette défense est devenue comme un Lai, qui a

de Auxiliis. XVII. siècle. été confirmée depuis, & étendue par plusieurs l'apes. Les Jesuites n'étoient pas fort scrupuleux à violer cette défense. Quand on pouvoit les en convaincre, leur crédit les tiroit ailément d'affaire. A l'égard des défenseurs de la Grace efficace, ils n'ont été que trop obéissans dans les commencemens. Plusieurs ont tenu la vérité caprive, ne comprenant pas assez, que le respect qu'ils devoient à l'autorité des Papes, ne les obligeoit pas à déserer à l'abus visible qu'ils faisoient de leur autorité dans cette occasion. Ceux qui furent assez courageux pour s'élever au-dessus de ces injustes défenses, eurent à essuyer bien des traverses C'étoit ordinairement par l'acculation de les avoir violées, qu'on commençoit à leur susciter des affaires.

#### XIII.

L'Université de Louvain renouvella en 1613 les Censures contre les Jesuites Lessius & Hamelius; & cette démarche, aussi bien Général des que les instances des Dominicains & sur-tout Jésuites, du Roi d'Espagne auprès du l'ape pour l'en-donne un gager à publier la décisson, obligerent Aquaviva Général de la Société de donner à la fin Molinisme de la même année un décret, qu'il envoia par le Conà toutes les Provinces de la Compagnie, gruisme. Il y fut aussi déterminé par le Cardinal Bellarmin. Ce décret prescrivoit aux Jesuites d'enseigner la gratuité de la Prédestination, en leur permettant en même-temps de conserver touchant l'essicacité de la Grace, les sentimens qu'ils avoient soutenus dans les Congregations. Il leur marque toutes les subtilités du congruisme comme le vrai moyen d'allier ces deux choses. Le congruisme est un

XXXII: Aquaviva, decret où il 138 Art. II. Suites des Congrég.

système inventé par les Pélagiens modernes, pour expliquer comment Dieu peut engager l'homme à vouloir le bien, & même à y per-Séverer jusqu'à la mort, sans néaumoins l', déterminer directement & par sa toute-puissance. C'est de la part de Dieu une grande habileté à ménager la volonté de l'homme, à peu près comme un Ministre sin, adroit & prévoiant, ménageroit celle de son Prince pour lui faire vouloir ce qu'il lui plairoit. Dieu prévoïant toutes les circonstances ou l'homme se trouvera, prévoit en mêmetemps, que s'il lui donne une certaine grase, il plaira à l'homme d'y consentir. Dieu se détermine à lui donner cette grace; voilà la grace congrue. Aquaviva sentoit combien le pur Molinisme étoit odicux; c'est pour cela qu'il prenoit le parti de le temperer par les rafinemens du congruisme. C'est là le dernier retranchement des Molinistes, quand ils sont poussés à bout. Aquaviva en sit usage fort à propos; & peut-être même y fut-il obligé par Paul V, qui en tolerant le Moli-nisme, se voïoit engagé a le rendre le moins choquant qu'il étoit possible. Au reste les Jésuites ne restent pas long-temps dans ce retranchement. Ils se meitent au large, dès qu'ils ne se voient plus pressés. Malgré le décret d'Aquaviva, renouvellé depuis par Piccolomini, ils n'ont guéres cessé de faire envisager la Religion, comme si le pur Molimisme, ou plutôt le Pélagianisme, étoit le seul système véritable. Ils n'ont pas plus épargné la Prédestination gratuite que la Grace essicace, & ils ont également tenté de rendre l'une & l'autre odieuses par les fausses conséquences qu'ils en tiroient.

Le décret d'Aquaviva n'a pas empêché les XXXIII. Dominicains de renouveller dans la suite la La tolérandemande de la publication de la décision, ce des Pa-& de faire valoir pour l'obtenir les mêmes pes rend les raisons qui sont exposées dans le mémorial. Dominide Lanuza & de Lemos. Mais suffisoit-il de re- timides & présenter au Pape son devoir? Ne devoient-ils les Jésuites pas faire les derniers efforts, pour faire ren-plus auda-dre à la cause de Dieu la justice qui lui étois cieux. dûe? N'étoient-ils pas du moins obligés à réclamer sans cesse & sans avoir égard aux désenses de l'Inquisition, contre la captivité dans laquelle on tenoit la vérité & contre les égards que l'on avoit pour l'erreur à Nous n'entreprendrons pas de satisfaire à ces questions. Nous nous contenterons de dire que l'on avoit alors peu de lumieres sus les justes bornes de l'autorité des Papes. Les Dominicains, comme les autres Religieux, qui tenoient des souverains Pontises tous leurs priviléges, s'étoient accoûtumés à en être infiniment dépendans. D'ailleurs le préjugé de l'infaillibilité étoit alors très-répandu, & peut-être en étoient-ils imbus? Ils n'avoient donc garde d'appeller au Concile général, quoique ce fut peut-être le seul remede proportionné au mal que produisoit la tolcrance de Paul V. On vit même arriver précisément ce que l'Archevêque d'Armach & Lemos avoient prévû. On le familiarisa peu à peu avec les erreurs des Jesuites, qui avoient d'abord révolté. On ne put se persuader que des opinions souffertes dans l'Eglise, fussent des erreurs dangereuses. Comme on étoit accoûtumé à applaudir à tout ce que faisoit la Cour de Rome, on aima mieux croire qu'un sentiment qu'elle n'avoit pas

140 Att. II. Suites des Congrèg.

condamné, pouvoit du moins être considéré comme indifférent, que de céder aux raisons qui portoient à le croire pernicieux; mais qui en même-temps auroient obligé de conclure, que la Cour de Rome qui ne l'avoit pas condamné, étoit tombée dans une grande prévarication. Les intérêts humains se joignoient à ce préjugé de Religion mal entendue. D'un côté on risquoit tout en parlant d'une maniere conforme à la vérité; d'un autre côté le crédit des Jésuites augmentoit tous les jours à Rome & dans différens Etats de la Chrétienté. Ceux qui cherchoient les avantages temporels, ne pouvoient mieux faire que de s'attacher à eux pour y parvenir; & le moyen le plus sûr pour avoir leur protection étoit d'embrasser, ou du moins de favoriser leur doctrine On peut juger combien de telles dispositions rendirent les Jésuites hardis à répandre leurs nouveautés, à les soutenir plus à découvert, & a en tirer toutes les conséquences.

### XIV.

XXXIV.

Progrès fentible de l'affoible de l'affoible fement de la plupart des Dominicains. Ils admetrent le mot de Grace suffifante.

A l'égard des Dominicains, ils conserverent le fond de leur doctrine; mais la plûpart d'entr'eux le firent avec des ménagemens qui donnerent aux lesuites de grands avantages, & qui contribuerent beaucoup à obscurcir les vérités de la Grace. 1°. l'lusieurs cesserent d'en sentir le prix & la nécessité, ou du moins de la faire sentir aux autres. Ils n'oserent parler de l'importance de ces vérités, comme avoit fait Lemos & ses Confreres dans le temps des Congregations. Ils ne les désendirent plus, au moins ordi-

de Auxiliis. XVII. siécle. mairement & ouvertement, comme des vérités qui appartenoient à la Foi, qui étoient l'aine de la Religion, qu'on ne pouvoit combattre sans tomber dans ce qui faisoit le fonds du Pélagianisme. C'auroit été condamner tacitement les Papes qui avoient suspendu la condamnation du Molinisme. C'auroit été d'ailleurs choquer de front les Jesuites, dont la puissance devenoit de jour en jour plus formidable. Ils se contenterent souvent de désendre leur sentiment comme une opinion d'école, plus autorisée & plus conforme à l'Ecriture & aux Peres, mais sans condamner l'opinion contraire. On sent combien il étoit aisé de conclure d'une telle conduite, qu'on pouvoit donc en toute sureté de conscience suivre le sentiment des Jesuites, qui étoit si conforme à l'orgueil de l'homme, & procuroit ordinairement à ceux qui le suivoient tous les avantages humains que la cupidité desire. 2° Les Thomistes, pour la plûpart, obscurcirent leur doctrine par des expressions favorables aux Molinistes. Ce fut principalement en admettant le terme de Grace suffisance, qui depuis a fait tant de bruit. Ce changement de langage suivit de près la fin des Congregations de Auxiliis. Le mot de Grace suffisante est trèspropre à exprimer la Grace qui donne a la volonté tout ce qu'il lui faut pour agir, ensorte que la volonté décide du succès, & que de deux hommes qui auront une égale cupidité, l'un agira avec cette Grace & l'autre n'agira pas. Autant que le terme de Grace suffisante, pris dans ce sens populaire, est conforme aux idées des Molinistes, autant cst-il contraire aux sentimens des Thomistes, 142 Art. II. Suites des Congrég.

qui croient que nous ne pouvons faire le bien, à moins que Dieu n'y détermine notre volonté. Ainsi avant que Dieu l'y ait déterminée, elle n'a point de Grace pleinement suffisante, puisqu'elle a besoin d'un autre secours pour faire le bien C'est pourquoi les Docteurs de Louvain disoient dans la justifieation de leurs censures contre Lessius, que la Grace suffisante de conversion, c'est celle qui convertit. Celle qui ne convertit point, ne suffit point. Il paroissoit donc bien difficile que ses Thomistes pussent admettre une Grace suffisante, sans cesser d'ètre Thomistes; cependant ils en ont trouvé le secret. Ils ont appellé Grace suffisante de certains mouvemens foibles que Dieu donne pour le bien, qui y excitent, mais ausquels la volonté réfiste, & qu'on appelle Graces excitantes. Elles nous portent au bien, mais non pas de toute la plénitude du cœur: & ainsi elles n'ont d'autre effet que ce desir même qu'elles ont inspiré & qui n'a pas été suivi de son effer. Les Thomistes ont donc appellé ces excitations au bien, des Graces suffisantes; mais en soutenant que pour faire effectivement le bien, il falloit outre cela une Grace efficace; c'est-a-dire, que cette Grace qu'ils appelloient suffisante, ne suffisoit pas, puisqu'il en falloit une autre. En s'exprimant ains, ils parvenoient à pouvoir dire comme les Jesuites, que celui même qui ne fait pas le bien, a la Grace suffisante pour pouvoit le faire. D'ou il est aisé de passer jusqu'à dire qu'il a la Grace sussissante pour le faire, & que quoiqu'on ait la Grace sussissante, il ne s'ensuit pas qu'on fasse le bien : ce qui porte dans l'esprit des idées toutes Moliniennes, quoi-

de Auxiliis. XVII. siécle. que les Thomistes y attachent une autre idée

conforme à leurs principes.

Le terme de pouvoir prochain est encore une de ces expressions que les Thomistes ont ad- Les mêmes miles, quoiqu'elles soient propres à favori- Thomistes ser les erreurs de Molina. On entend bien admettent ce que veut dire un Moliniste, quand il sou- le mot de tient, que l'homme qui ne fait pas le bien, a un pouvoir prochain & complet de le faire; convé. ient parce qu'alors même selon le système Moli- qui en rénien on a un pouvoir, qui ne laisse plus rien sulte. à attendre du côté de Dieu. Mais est-il de l'intérêt d'un Thomiste, de dire qu'un homme qui ne fait pas le bien, a le pouvoir prochain & complet de le faire, tandis que œ même Thomiste soutient hautement, qu'afin qu'il fasse le bien en esset, il a besoin que Dien lui donne un autre secours, sans lequelil ne le fera jamais? C'est néanmoins ce qu'ont fait les Thomistes dont nous parlons. Ce langage est une suite de celui qu'ils ont admis touchant la Grace suffisante. Car c'est cette Grace suffisante qui ne suffit pas:, qui fait qu'on a un pouvoir complet avec lequel on a besoin d'un autre secours. On voit par-là que les Thomistes ont fait avec l'esreur une espéce de composition. Ne voulant pas recevoir l'erreur même, ils en ont reçu le langage. C'est ce que M. Pascal a exprimé très-nettement dans la seconde Provinciale, où il fait ainsi parler un de ces nouveaux Thomistes. .. Les Jésuites, dit-il, avoient en peu de temps répandu par tout leur doctrine, avec un tel progrès, qu'on les vit bien-tôt maîtres de la créance des peuples, & nous en état d'être décriés comme des Calvinistes, & traités comme les Jansenistes le sont aujour-

XXXV. pouvoir prochan. In-

144 Art. II. Suites des Congrég. d'hui, si nous ne temperions la vérité de la Grace efficace par elle-même, par l'aveu aumoins apparent d'une suffisante. Dans cette extrémité, que pouvions-nous faire de mieux pour sauver la vérité sans perdre notre crédit, finon d'admettre le nom de Grace suffisante, en niant néanmoins qu'elle soit telle en effet. Voila comment la chose est arrivée.» Cette méthode si peu digne de la sincerité Chrétienne, fut très - nuisible à la vérité. C'est ce que fait voir M. Pascal par les paroles suivantes, qu'il met dans la bouche d'une personne qu'il introduit dans la même lettre, & qui répond ainsi au Dominicain. » Ne vous flatrez point d'avoir sauvé la vérité; si elle n'avoit pas cu d'autres protecteurs, elle seroit périe en des mains si foibles. Vous avez reçu dans l'Eglise le nom de son ennemi; c'est y avoir reçu l'ennemi même. Les noms sont inséparables des choses. Si le mot de Grace suffisante est une fois affermi, vous aurez beau dire que vous entendez par là une Grace qui est insussifiante, vous n'y serez pas reçus. Votre explication seroit odieuse dans le monde. On y parle plus sincésement des choses les moins importantes. Les Jesuites triomphesont. Ce sera leur Grace suffisante en effet, & non pas la votre, qui ne l'est que de nom, qui passera pour établie, & on fera un article de foi du contraire de votre croiance. » Dans le temps que M. Pascal écrivoit sa seconde Provinciale en 1656), on commençoit a appercevoir l'usage que faisoient les Jésuites, de la tausse condescendance des Dominicains; mais la suite a fait connoître de plus en plus combien elle a fait de tort à la vérité.

# de Auxiliis. XVII. siécle. 145

#### XV.

Les Thomistes dont nous parlons, ne se XXXVI. contenterent pas d'obscurcir les vérités de la Subtilités Grace par des expressions Moliniennes; ils du système les altèrerent même par des subtilités em- de l'état de pruntées du Molinisme. Les Jésuires fai-pure natu-Loient un grand usage du système de l'état do bien ce sys-pure nature. Il consiste à établir une dernie-tême est ze fin purement naturelle, & un ordre com- dangereux. plet de devoirs naturels qui ont rapport à cette fin. Les Jésuites souriennent que cet état est possible, & que Dieu auroit pû créer l'homme pour une fin purement naturelle, & nou pas pour jouir éternellement de lui. Dans cette supposition l'homme n'auroit été obligé que d'avoir des vertus naturelles. Ils traitent presque d'hérétiques ceux qui nient la possibilité de cet état. Ils font encore plus. Ils prétendent que nous sommes tout à la fois dans les deux ordres. Nous avons rapport, disent-ils, à l'ordre naturel, parce qu'en esset l'état naturel de l'homme est d'être dans cet ordre. Nous sommes aussi dans l'ordre furnaturel, parce qu'il a plu à Dieu d'y élever Adam en le créant, & à Jelus-Christ de nous y rétablir malgré le péché d'Adam. Ainsi nous avons deux sins ausquelles nous devons tendre, & deux sortes de devoirs à remplir. Les Jesuites font de ce dernier point un usage d'une prodigieuse étendue dans la Morale: c'est la clef de rout leur système. Nous pouvons austi pécher en deux manieres, & Dieu nous aide par deux sortes de secours: secours naturels qui nous aident à remplir naturellement nos devoirs; secours furnaurels ausquels on donne spécialement Tome X.

146 Art. H. Suites des Congrég.

de nom de Grace, qui nous aident à accomplir surnaturellement les devoits surnaturels. Par le moïen de cette malheureuse distinction dont Pélage se seroit bien accommodé se elle eût été inventée de son temps, on soustrait à l'influence de Jesus-Christ une multitude d'actions, qui n'aïant pas la Grace pour principe, ne laissent pas, dit-on, d'être bonnes dans leur ordre & exemptes de tout péché. Par-là on apprend à éluder tous les sextes de l'Ecriture, qui établissent que sans la Grace de J. C. on ne peut faire aucune action qui soit vraiment bonne. Jesus Christ dit: Sans mei vous ne pouvez rien faire. Je distingue, répond un Moliniste. Vous ne pouvez rien faire dans l'ordre surnaturel; je l'accorde. Dans l'ordre naturel; je le nic. Mais il est ailé de mettre en poudre cette subtilité, en démontrant que les vertus du prétendu ordre naturel, qui ne découlent pas de l'influence de Jesus-Christ, sont des actions & des vertus qui ne sont pas sans tache aux yeux de Dieu. On sent bien que ce système bizarte n'entre point aisément dans l'esprit des Fidéles. S'il étoit véritable, on devroit les en instruire. Mais comme il est faux & pernicieux, on fait très-bien de le leur laisser ignorer. Il ne seroit propre qu'à jetter dans leur esprit des erreurs incompatibles avec la Religion. On leur apprend que Dieu les a créés pour aimer & servir Dieu sur la terre, & par ce moien obtenir la vie éternelle, qui consiste à voir & posséder Dieu. On ne leur parle point d'une autre fin derniere, parce qu'il n'y en a point d'autre; ni de devoirs d'un genre différent, parce qu'il n'y a d'au-tres devoirs que ceux qui conduitent l'hom-

de Auxiliis. XVII. siécle. me à cette jouissance de Dieu, qui fait la félicité des Saints dans le Ciel.

Le système dont nous parlons ne pouvoit XXXVII. manquer d'être très-cher aux Jesuites, tant à Usage que cause de leur Morale que de leur doctrine sur font les Jela Grace. Rien ne leur est plus commode pour suites de ce mettre des bornes au précepte de l'amour de plûpart des Dieu; puisqu'ils soutiennent qu'il y a une Thomistes infinité d'occasions, où l'homme n'est pas qui admetablicé de se proposer d'eurs se suite se suit obligé de se proposer d'autre sin, que la sin tent ce mêde l'ordre naturel. Ils font entrer dans cette me système fin naturelle tout ce qui leur plaît, jusqu'au n'en font plaisir des sens. Alors l'homme suit sa desti- pas le mênation naturelle: il suffit qu'en certains mo- me usage. mens il s'éleve à la fin surnaturelle. C'est nestes de par-là qu'ils trouvent le moien de rendre in- leur affoinocent ce qu'il y a de plus corrompu dans blissement l'homme. Leurs Casuistes prenuent la désense sur ce point. des mouvemens même de la concupiscence, en disant qu'ils sont de l'ordre naturel. Par le même système ils éludent les textes les plus formels de l'Ecriture & de la Tradition. Dicu ne doit pas la Grace, & peut ne pas la donner. Mais alors il n'exige point de l'homme des devoirs de l'ordre surnaturel. Il est donc aisé de voir pourquoi ce système est si fort de leur goût, pourquoi tous leurs Théologiens l'embrassent. Il ne tient pas à eux que l'on ne croie qu'il a été décidé par l'Eglise. Ils voudroient faire valoir sur ce point les Bulles contre Baïus, dont nous avons parlé dans le Volume précédent. Il étoit nécessaire de donner quesque idée d'un système qui entraîne après soi des suites si funestes. Ce n'est pas qu'on ne puisse en admettre le nom, sans en faire l'usage qu'en ont fait les Jesuites. Depuis les Congrégations de Auxiliis, la plû-

148 Art. II. Suites des Congrég.

part des Thomistes, qui ont admis les termes de Grace suffisante & de pouvoir prochain, ont aussi reconnu la possibilité de l'état de pure nature. Ils y ont été conduits par les principes des nouveaux Scolastiques, par des vûes politiques, & par un respect excessif pour les Bulles contre Baïus, données par le Pape Pie V, qui étoit de leur Ordre. Les Jesuites étoient charmés de voir leurs adversaires admettre du moins en apparence un système qui leur étoit si précieux. Quoique les Thomistes aïent été très-éloignés de faire de cette opinion l'usage qu'en faisoient les Jesuites, il est certain qu'ils n'ont pas toujours assez connu l'obligation de rapporter toutes ses actions à Dieu, & qu'ils n'ont point eu des idées assez justes de la nécessité & de l'étendue du précepte de l'amour de Dieu. Quand on s'imagine qu'il peut y avoir un état dans lequel on n'est point obligé de tendre à une fin surnaturelle, il est bien aise de s'imaginer aussi qu'il y a des actions dans la vie de l'homme qui appartenant à cet état, peuvent sans péché n'être pas rapportées à Dieu. L'état de nature pure a conduit les Thomistes dont nous parlons, à reconnoître que la Grace suffisante est donnée a tous. Il est vrai que c'est dans un sens opposé à celui des Molinistes. Mais néanmoins rien n'est plus contraire à la saine Théologie, aux principes de S. Augustin & même à l'expérience, que de prétendre que tous les hommes ont une Grace excitante. Scimus, die S. Augustin, gratiam non omnibus hominibus dari. Ces Thomistes ne savent à quoi réduire cette Grace qu'ils disent être commune à cous. Mais les Jesuites ne laissent pas de

de Auxiliis. XVII. siècle. 149 regarder comme un avantage de ce qu'ils se réunissent avec eux sur le langage, quelque diversité qu'il y ait entr'eux dans les sentimens.

#### XVI.

En parlant des affoiblissemens de certains XXXVIII. Thomistes, nous avons dit qu'ils traitoient Défauts de les vérités de la Grace d'une maniere trop plusieurs séche & trop spéculative. Plusieurs en effet Thomistes n'appercevoient pas les liaisons qu'elles ont niere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere d'anniere de la Religion, on ne pouvoit plus la Grace. former en eux qu'une piété superficielle, & D'autres cé. à-peu-près semblable à celle que les Péla-lebres Thogiens auroient pû inspirer. La plûpart des mistes évi-Thomistes donnerent encore dans un autre sent avec défaut. Ils sirent peu d'attention que la Grace sauts. Belreçue est un mouvement du cœur, & non un les paroles simple consentement qui ne résideroit que que M Pasdans la superficie de la volonté. Ils ne l'envi- cal adresse sagerent pas à l'exemple de S. Augustin, aux precomme une sainte délectation, un saint miers. amour, qui fait que l'ame se plaît dans le bien, plus ou moins vivement, selon que la Grace est plus ou moins forte. Au reste nous n'avons garde de dire que tous les Dominicains soient tombés dans tous les défauts que nous avons remarqués Dicu s'en est toujours rélervé parmi eux qui ont connu la Vérité dans son étendue, & qui l'ont défendue avec beaucoup de zéle & de dignité. Plusieurs de leurs Théologiens les plus célebres n'admettent point l'état de pure nature, ou n'en font aucun usage; ne se servent du terme de Grace suffisante, qu'en s'expliquant

G iij

150 Art. II. Suites des Congrég.

toujours d'une maniere qui ôte aux Jesuites l'avantage qu'ils en pourroient prendre; ne reconnoissent point qu'elle soit donnée à tous; expliquent les matieres de la Grace d'une maniere toute conforme à celle dont S. Augustin les a expliquées, & avouent · qu'il est très-important d'en faire usage pour la piété. Il faut néanmoins convenir que les défauts que nous avons relevés, n'ont été que trop répandus parmi la plûpart des Dominicains. Dans toutes les attaques que les Vérités de la Grace ont essurées, on a remarqué dans plusieurs d'entr'eux un certain esprit de politique & de ménagement, qui les a portés À déguiser & à altérer les vérités dont ils étoient dépositaires, à mesure qu'elles ont été plus vivement attaquées. Ils se sont ainsi affoiblis, sous le spécieux prétexte de les gazentir des condamnations dont elles étoient menacées de la part des Jesuites, dont le crédit devenoit de jour en jour plus effraïant. M. Pascal dans sa seconde Provinciale fait bien sentir le tort de ceux des Dominicains, qui connoissoient si peu le prix du trésor dont ils étoient en possession, & à la désense duquel ils auroient dû tout sacrifier. « Allez, mon l'ere, dit-il, votre Ordre a reçu un honneur qu'il ménage mal. Il abandonne cette Grace qui lui avoit été confiée, & qui n'a jamais été abandonnée depuis la création du monde : cette Grace victorieuse qui a été attendue par les Patriarches, prédite par les Prophetes, apportée par Jesus-Christ, prêchée par S. Paul, expliquée par S. Augustin le plus grand des Peres, confirmée par S. Bernard le dernier des Peres, soutenue par S. Thomas l'Ange de l'Ecole, transmise de de Auxiliis. XVII. siécle. 151

lui à votre Ordre, maintenue par tant de vos Peres, & si glorieusement défendue par vos Religieux sous les Papes Clément & Paul. Cette Grace essicace qui avoit été mise comme en dépôt entre vos mains, pour avoir dans un saint Ordre à jamais durable, des Prédicateurs qui la publiassent au monde jusqu'à la fin des temps, se trouve comme délaissée pour des intérêts si Indignes. Il est temps que d'autres mains s'arment pour sa querelle. Il est temps que Dieu suscite des disciples intrépides au Docteur de la Grace, qui ignorant les engagemens du siècle, servent Dieu pour Dieu. La Grace peut bien n'avoir plus les Dominicains pour désenseurs; mais elle ne manquera jamais de défenfeurs, car elle les forme elle même par sa force toute-puissante. Elle demande des cœurspurs & dégagés, & elle-même les purifie & les dégage des intérêts du siécle, incompatibles avec les vérités de l'Evangile. Pensez-y bien, mon Pere, & prenez garde que Dieu ne change ce flambeau de sa place, & qu'il ne vous laisse dans les ténébres & sans couronne, pour punir la froideur que vous avez pour une caule si importante à son Eglise. »

Dieu s'est en effet suscité de nouveaux Défenseurs, & cet ouvrage étoit déja bien Nouveaux avancé, lor que M. Pascal parloit ainsi. Il y désenseurs avoit dès-lo d'autres personnes que les Do- que Dieu minicains, q i désendoient ces vérités d'une salcite à sa maniere digne d'elles, & qui en conséquence cause. étoient exposées à toute sorte de calomnies & de violences, tandis que la plûpart des Dominicains n'étoient attentifs qu'à tâcher de séparer leur cause de celle de ces illustres persécutés. Nous parlons des célebres Théo-

152 Art. II. Suites des Congrég.

logiens connus sous le nom de MM. de Port-Roial, & de tous ceux qui dans les différens lieux, les différens Ordres, & les différences conditions ont désendu la cause de la Vérité avec le même zéle, la même plénitude, & la même sinceriré; par exemple, plusieurs savans Dominicains, Bénédictins, & autres membres de divers Ordres; des Docteurs de Louvain & d'autres Facultés très-attachées à la saine Doctrine. Ces hommes admirables sentirent toute l'importance des Vérités qu'ils avoient le bonheur de connoître; & rien ne sur capable d'en diminuer le prix à leurs yeux. Nous tâcherons de donner une idée juite de ces généreux Défenseurs de la Vérité, de tous les services qu'ils ont rendus à l'Eglise, & de tous les combats qu'ils ont eus à sousenir pour conserver le précieux dépot de la saine Doctrine. Il y a d'autres grands évenemens antérieurs, que nous allons rapporter dans les Articles suivans. Avant que de terminer celui ci, nous croions devoir faire connoître en peu de mots Alvarès & Lemos, qui parurent avec tant d'éclat dans les Congrégations de Auxiliis.

## XVII.

XL.
Thomas
de Lemos.
Ses principales actions.

Thomas de Lemos de l'illustre Famille des Lemos en Espagne, nâquit l'an 1545 à Ribadavia, ville de Galice. Aïant perdu son pere & sa mere dans son bas âge, il sur élevé par les soins de son frere aîné, qui lui sit saire ses études dans sa maison Il entra dans l'Ordre des Dominicains malgré sa famille, & se se consacra tout entier a l'étude de la Théologie. Il étoit à Valladolid, lorsque les Dominicains attaquerent les erreurs des Jesuites

de Auxiliis. XVII. siécle. 153 Tur la Grace en 1594. Il défendit dès-lors avec zele la doctrine de S. Thomas, & combattit celle de Molina. Il fut envoïé en 1600 au Chapitre général de l'Ordre, qui se tenoit à Naples. Il y sit soutenir une Thèse sur la Grace, dédiée au Cardinal d'Avila. Cette action d'éclat aïant manisesté sa science profonde & ses rares talens, il fut chargé par le Chapitre d'aller à Rome soutenir avec Alvarès l'ancienne doctrine, & combattre les nouveattés des Jesuites. Il y arriva dans le temps que les Consulteurs affant achevé l'examen des propositions de Molina, travailloient par ordre du Pape à revoir leurs censures. Les Jeluites propolòient alors un accommodement, & se servoient du P. Arriba Cordelier, pour en faire goûter au Pape un projet, où l'on promettoit de concilier les deux Ecoles. Lemos fit voir dans un Ecrit qu'il présenta à Clément VIII, combien cet accommodement étoit illusoire. Ce premier Ouvrage de ce savant Dominicain parut en 1600 à la fin du mois d'Août. Peu de temps après, il réfuta l'Ecrit que les Jesuites adresserent aux Universités d'Italie pour accuser de Luthéranisme & de Calvinisme la doctrine des Dominicains. Il soutint dans les Congrégations tout le poids de la dispute, tant dans celles qui se tinrent en 1601, où les seuls Consulteurs se trouverent, que dans celles ausquelles assisterent les Papes Clément VIII & Paul V avec les Cardinaux. Ces Papes prenoient un plaisir singulier à entendre parler ce grand homme. Il composa en même-temps plusieurs Ecrits contre ceux que les Jesuites publicient. Lemos avoit soixante ans, lorsque cette célebre dispute sut terminée sous 154 Att. II. Suites des Congrég.

Paul V. Il s'y étoit acquis tant de réputation, que le Pape & le Roi d'Espagne lui offrirent des Prélatures, qu'il refusa. Il fut choisi pour Consulteur général en 1607; & le Roi Ca-tholique lui donna une pension qu'il accepta, pour n'être point à charge au Couvent de la Minerve, où il continua de travailler sur les matieres de la Grace. Il y mourut âgé de quatre-vingts-quatre ans le 23 d'Août 1629. Il avoit perdu la vûe rrois ans auparavant.

XLI. gcs.

Lemos a lui même fait un Journal des Ac-Ses Ouvra- tes des Congrégations, dans lequel il rapporce avec exactitude les questions proposées, les objections & les réponses faites de part & d'autre. Comme il écrivoit chaque jour tout ce qui se passoit, il ne lui est presque rien échappé de tout ce qui s'est dit. On y voit un caractere inimitable de candeur & d'ingénuité. Cet important Ouvrage fut imprimé à Rheims sous le nom de l'ouvain en 1702. L'autre grand Ouvrage de Lemos a été imprimé à Beziers sous le nom de Liège en 1676. C'est un Recueil de plusseurs Traités sur la Prédestination & sur la Grace, intitulé: Panoplie de la Grace, divisé en quatre Tomes, qui composent deux gros in-folio. La premiere partie du premier Volume renferme six Traites historiques. On y trouve l'histoire de Pélage, de Celestius & de Julien ennemis de la Grace, celle des Manichéens, des Luthériens & des Calvinistes ennemis de la liberté. On y voit tout ce que Saint Augustin a fait pour combattre le Pélagianisme, & les condamnations de cette hérésie par les Conciles, par les l'apes & par les Ordonnances des En pereurs. Le savant Théologien prouve que l'élage reconnoissoit

de Auxiliis. XVII. siécle. des Graces intérieures & surnaturelles; mais qu'il n'avoit jamais voulu confesser la Grace efficace, qui est la vraie Grace de Jesus-Christ. Le plus long de tous les Traités historiques est sur Cassien & Fauste Sémi-pélagiens, dont il expose & combat toutes les erreurs, & démêle tous les artifices. Il met au nombre des Sémi-pélagiens Gennade & Vincent, dont les objections sont réfutées par S. Prosper. Il distingue ce Vincent du célèbre Vincent de Lerins. Il rapporte la condamnation des erreurs de tous ces hérétiques par le Pape Célestin, par les Conciles d'Orange & de Valence, & nomme les Papes & les Auteurs qui les ont réprouvées. Enfin le sixiéme Traité historique contient les nouveautés de Molina sur le péché originel, la volonté de Dieu, sa science, la Prédestination & la Grace. Il rapporte ce qui s'est passé à Louvain, en Espagne & à Rome à l'occasion de cette nouvelle doctrine. La seconde partie du premier Tome renferme six autres Traités qui sont dogmatiques. Dans les autres Tomes il traite à fond les matieres de la Grace & de la Prédestination. Lemos a fait un très-grand nombre d'autres Ecrits sur ces mêmes matieres, non-seulement pendant le cours des Congrégations de Auxiliis, mais encore depuis; & il n'a cessé jusqu'à la mort de combattre les nouveaux défenseurs des anciennes erreurs sur la Grace, & de les poursuivre dans tous leurs retranchemens. Dans un de ces Ecrits il prouve la Prémotion physique. Dans un autre il attaque un Ouvrage de Bellarmin sur la Grace. Il en avoit présenté un au Pape Paul V, où il montre que le dogme de la Grace efficace appartient à la Foi. Ce prosond Théologies écrivoit avec beaucoup de facilité, de netteté & de méthode. Il possédoit parfaitement S. Augustin & S. Thomas, dont il savoit très bien concilier tous les principes. Il étoit aussi très habile dans la Scolastique; on admiroit combien il avoit de supériorité dans la dispute; il ne s'écartoit jamais de la question, se servoit de preuves solides, & donnoit des réponses claires & précites aux distincultés.

#### XVIIL

XLII. Didace Alvarès Archevêque de Trani.

Didace Alvarès, Dominicain Espagnol, après avoir professé la Théologie en Espagne & à Rome pendant trente ans, fut élevé à la dignité d'Archevéque de Trani dans le Roïaume de Naples en 1604. Il vivoit encore en 1640. Il attaqua, lorsqu'il étoit en Espagne, les erreurs de Molina, & fut envoié à Rome en 1 (96 pour en solliciter la condamnation. Il fut choisi pour combattre les Jesuires dans les Congrégations de Auxilist. Il y assista toujours, mais y parla rarement, afin de laisser paroître son confrere Lemos dont il admiroit les talens. Il a composé des Ouvrages de Théologie, dont voici les titres. Un Commentaire sur Isaie en deux Volumes imprimés a Rouen en .549 & en 1601. Quatre-vinges Disputes sur l'Incarnation, imprimées à Lyon en 1614, & d'autres Disputes sur la premiere partie de la seconde de S. Thomas, imprimées à Trani en 1617. Mais l'Ouvrage le plus considérable qu'il ait composé, est son Traité des Secours de la Grace & des forces du Libre Arbitre, imprimé à Lyon en 1611 & 2 Cologne en 1621; &

de Auxiliis. XVII. siécle. une Réponse aux Objections touchant l'accord du Libre Arbitre avec la Prédestination, & touchant l'origine de l'hérésie de Pélage, imprimé à Lyon en 1622. Le but qu'Alvarès s'est proposé dans cer Ouvrage, a été d'y recucillir en douze Livres toutes les matteres que S. Thomas & les autres Théologiens ont traitées, & qui ont rapport aux vérités de la Grace & de la Prédestination.

# ARTICLE III.

Eglise de France. Regnes d'Henri IV. & de Louis XIII.

I.

A U mois d'Avril de la premiere année du dix-septième siècle, il s'éleva entre l'Archevêque d'Aix & le Parlement de Pro- d'Henri IV. vence un différend qui sit beaucoup de bruit.

Un Prêtre qui avoit commis un crime abochevêque minable, fur poursuivi au Parlement. L'Of- d'Aix & le sicial de l'Archevêque prétendit que l'assaire Parlement devoit être instruite à son tribunal. Mais le de Proven-Parlement ordonna qu'il en seroit informé ce. par le Juge roïal. Le Prêtre fut condamné par Arrêt au supplice que son crime méritoit. Avant de l'exécuter, le Parlement somma l'Archevêque de le dégrader. Mais comme en Provence les Ecclésiastiques prétendoient jouir des mêmes privileges qu'en Italie, l'Archevêque se plaignit qu'on cût blessé les Libertés de l'Eglise; & sur ce présexte, il excommunia tous les Membres du

Regne

Art. III. Eglise

Parlement qui avoient jugé le criminel, défendir par tout le Diocèle de les admettre à la participation des Sacremens, & envoïa leurs noms dans toutes les églises. Le scandala fut d'autant plus grand, qu'il éclata vers la Quinzaine de Paques. Le Parlement décréta l'Archevêque d'ajournement personnel, & déclara son excommunication nulle & abusive, ordonna qu'il la leveroit, & qu'il en mettroit un acte au Greffe de la Cour dans trois jours, sous peine de quatre mille écus d'amende. Comme l'Archevêque ne vouloit point obéir, le Parlement sit sai-sir son temporel, & aussi-tôt le Prélat leva l'excommunication.

férend entre l'Archevêque & le. **Parlement** de Bordeaux.

Au mois de Mars de l'année suivante Autre dif- (1602) il y eut aussi à Bordeaux une affaire qui fit beaucoup d'éclat. Le Cardinal de Sourdis qui en étoit Archevêque, avoit démoli un aurel dans l'Eglise Cathédrale sans en avoir conféré avec le Chapitre. Les Chanoines s'étant mis en devoir de le rebâtir, furent maltraités par les gens de l'Archevêque. Le Parlement prit connoissance de l'assaire; & sur la plainte du Chapitre, sit emprisonner le maçon qui avoit abbatu l'autel. Le Cardinal força la prison, & l'en tira. Quelques jours après, le Parlement fit rebâtir l'autel. Le Cardinal en fut si indigné, que le Dimanche suivant il alla dans une église où il savoit qu'étoient le premier Président, Mallouin de Sessac, & le Président de Verdun. Il y porta le saint Sacrement, & excommunia Tolemnellement ces deux Magistrats. Le Parlement irrité de l'injure faite à son Chef, donna un Arrêt qui lui enjoignoit de révoquer ses censures, & d'en faire publier la réde France. XVII. siécle. 159
Vocation dans la même église, à peine de quatre mille écus d'amende, désendant à tous Evêques d'emploier les censures à l'avenir contre les Juges saisans la sonction de leurs Charges, sous peine de dix mille écus d'amende. Mais le Roi évoqua a lui la connoissance de cette affaire. l'ar ce moien le délit de l'Archevêque demeura impuni, & il se crut en droit de se rendre indépendant de toute Justice séculiere, comme il sit de nouvéau en 1606.

Le Parlement de Bordeaux avoit déclaré abusive une Ordonnance de ce Prélat. L'Arrêt lui aïant été signissé, il sir par écrit une réponse très-impérieuse au Parlement. Deux Députés qui lui furent envoïés par cette Compagnie, apprirent de lui-même qu'elle étoit son ouvrage, & qu'il étoit disposé à la signer de son sang. Il fit plus : il donna à tous les Confesseurs de la ville une liste des Juges qui avoient rendu l'Arrêt, & leur défendit de les absoudre, réservant leur absolution à lui & à son Pénitencier. Le Parlement ne laissa pas cet attentat impuni. Par Arrêt du 30 Décembre, il déclara abusives les défenses faites aux Confesseurs & la réserve de l'absolution; leumordonna de n'y avoir aucun égard, d'écouter la confession de ceux qui étoient compris dans la liste, & de leur impartir le bénéfice de l'absolution, sous peine d'être punis comme perturbateurs du repos public. Il flétrit la réponse du Cardinal, le condamna à une amende considérable, & lui défendit & à tous autres d'emploier de pareils moiens contre les Officiers du Roi exerçans leurs Offices.

### IL

III. Entreprises du Clergé fur l'autorité Roïale.

La vigilance des Parlemens faisoit tomber peu-à-peu les faux principes qui avoient enfanté la Ligue. Mais le Clergé souffroit impatiemment que ces augustes Tribunaux mis-Cent des bornes à ce qu'il appelloit ses privileges. Lorsque les Parlemens vouloient réprimer ses injustes entreprises, il se plaignoit qu'ils mettoient la faulx dans la moisson des Écclésiastiques. Dans le temps même dont nous venons de parler, c'est-à-dire en 1606, il y avoit encore des Eglises & des Monasteres où l'on refusoit de priet pour le Roi. Le Parlement de Toulouse fut obligé de rendre un Arrêt le 7 Juin pour contraindre les Prêtres de son ressort à prier pour le Roi au Canon de la Messe, & leur désendre de se servir de certains Missels imprimés depuis quelques années, à Paris, à Bordeaux, & à Lyon, dans lesquels la priere pour le Roi avoit été supprimée. On avoit ôté dans le Missel de Rouen ce verset des Litanies : Ut Regem nosrum sustedire digner s, & la Collecte: Quesumus ut famulus tuus Rex noster, &c. Dans une Oraison du Vendredi Saint, on avoit substitué ces mots, Respice ad Romanum, benignus, imperium, à ceux-ci : Respice ad Christianum, benignus, imperium. On avoit ôté à S. Louis le titre de Roi, pour ne lui laisser que celui de Confesseur. En un mot on avoit changé tout ce qui pouvoit faire entendre que le Roi étoit le Souverain des Clercs comme des Laïcs. Le Ministère public réprima ces excès. En 1631 un Archidiacre fut décrété d'ajournement personnel, & dé-

Henri IV

clara publiquement n'avoir eû aucune part à ces Missels, dont la réformation suc ordonnée. Par ces actes d'autorité, les Parlemens se sont attiré la haine des Ecclésiastiques, qui ne pouvoient souffrir qu'on s'opposat au lystême d'indépendance qu'ils vouloient établir, & auquel ils n'ont jamais renoncé.

L'aprel comme d'abus est, comme on le scait, le moien que les Parlemens ont le plus Henri IV. souvent opposé aux entreprises du Clergé. demande C'est aussi contre ce moien qu'il a dirigé ses du Clergé, plus grands efforts. En 1606 il demanda à de faire un Henri IV un Reglement sur cette matiere. Ce Reglement Prince qui connoissoit la nécessité des Appels contre les comme d'abus, pour maintenir l'exécution appels comdes saints Decrets des Conciles & des Consti- me d'abus.
tutions Canoniques, l'autorité Roïale, sa Le ParleTutissicion, les Loix du Roïaume, les ment répriDroits, les Libertés & les Privileges de l'Eque d'Anglise Gallicane, les Ordonnances & Arrêts gers. des Parlemens, dit aux Députés du Clergé, qu'il n'étoit pas possible de rien statuer de nouveau sur une matiere de cette importance.

Miron Evêque d'Angers osa prêcher publiquement, que ceux qui favorisent les appels comme d'abus, nuisent plus à l'Eglise que les héretiques. En 1623 il excommunia l'Archidiacre de la Cathédrale, parce qu'il avoit appellé comme d'abus des procédures faires contre lui par cet Evêque. Le Parlement par Arrêt du 30 Juin 1623 « déclata qu'il y avoit abus, d'avoir procédé par excommunication contre ledit Archidiacre, pour sêtre pourvû en la Cour par appel comme d'abus, des jugemens & ordonnanses dudit Evêque, lequel a condamné & condamne à revoquer & retracter ladite excom? munication ... & faire raïer de ses registres lesdits jugemens & ordonnances, en sorte que rien n'en puisse être lû; & jusqu'à ce qu'il ait satisfait au présent Arrêt, ordonne que le temporel dudit Evêque & autres bénénces dont il est pourvu, sera saisi & mis en la main du Roi: lui a fait inhibitions & défenses de procéder à l'avenir par telles voies au préjudice des loix sondamentales de ce Royaume, de la souveraineté du Roi & obéissance qui lui est dûe par tous ses sujets tant Ecclésiastiques que Laïcs, de quelque qualité & condition qu'ils soient, sous peine en cas de contravention d'être procédé contre lui par la rigueur des Ordonnances. » L'Evêque fort mécontent de cet Arrêt, s'adressa à la Cour de Rome. Il en obtint un bref, qui fait un cas réservé au saint Siège, du recours aux Juges Seculiers par les Ecclésiastiques, comme du crime le plus énorme. Le Présidial d'Angers agit avec vigueut contre ce bref, & empêcha l'Evêque d'en tiret aucun avantage. On vit en cette occasion comme en bien d'autres, que les Juges royaux inférieurs, lorsqu'on leur laisse la liberté d'agir, ne sont pas moins attentis que les Juges supérieurs, au maintien de nos libertés & à l'exacte observation des saints Canons & des bonnes regles.

III.

retour en France.

Henri IV n'ignoroit pas que son autorité Les Jesui-seroit toujours mal affermie, tant qu'il auroit pour ennemis les Jesuites, dont il connoissoit le crédit & les intrigues. Depuis que ce Prince avoit été absous à Rome, ces Peres n'avoient cessé d'emploier l'intercession du Pape, leurs soins & leur adresse, pour ob- Mezerai, tenir leur rétablissement. Ils prétendoient que Tom. VII. c'étoit une des conditions secrétes, sans les-p. 445. quelles on ne l'auroit point absous. Mais leur conduite en Angleterre, à Venise, & dans quelques-uns des Cantons Suisses, aïant fait porter à Rome de vives plaintes contr'eux, le Pape Clément VIII ne fit pas de fortes instances pour leur retour en France. Ils profiterent d'un voïage que le Roi fit en Lorraine en 1603, pour le solliciter eux-mêmes auprès de ce Prince, dont ils connoissoient la clémence. Lorsqu'il passa par Verdun, le Recteur à la tête de tous les Jesuites du Collége, encouragés par un Courtisan qu'ils avoient sçu mettre dans leurs intérêts, se présenta devant le Roi, pour le supplier que l'Arrêt du Parlement de Paris, qui défendoit à tous François d'envoïer leurs enfans étudier dans leurs Colléges, n'eût point lieu à l'égard du Collége de Verdun. Henri IV, qui craignoit les suites de leur inimitié, les reçut & leur parla avec une bonté, qui leur fit juger qu'ils devoient aller en avant. Leur Provincial & trois ou quatre des principaux se rendirent à Metz. Ils crurent que le temps de la Passion étoit propre à exciter des sentimens de miséricorde dans un cœur Chrétien. Ils sçurent donc trouver le moïen de se faire conduire dans le cabinet du Roi l'aprèsmidi du Jeudi saint. Ils se prosternerent humblement à ses pieds, & le Roi les releva & leur donna une audience favorable. Le Pro-Vincial qui portoit la parole, s'infinua dans son esprir en comblant d'éloges ses victoi- Ibid. p. 446. res & sa clémence; il tâcha ensuite de justiser sa Société des reproches les plus ordinai-

res qu'on lui faisoit. Il finit en conjurant la clémence roïale par le prétieux sang de Jesus-Christ, d'user envers eux de misericorde, & de faire ensorte que la Société ne tînt cette grace que de sa bonté, & qu'elle n'en eût obligation qu'à lui seul. Comme il avoit écrit son discours, le Roi le prit comme pour le lire avec encore plus d'attention qu'il ne l'avoit écouté. M. de Thou & d'autres Historiens dignes de foi assurent que le Roi leur dit, que ce que le Parlement avoit fait contr'eux, n'étoit pas sans y avoir bien pen-Se. Le Lundi de Pâques ce Prince les sit venir dans son cabinet, leur promit de les rappeller, & dit au Provincial de le venir trouver à Paris avec le P. Cotton. En même-temps il l'embrassa lui & ses compagnons, pour montrer qu'il leur pardonnoit absolument tout le passé.

nent un E blc.

Les Jesui-suites ne cesserent de solliciter leur rappel. tes obtien Ils entretenoient de grandes intrigues à la Cour où ils avoient de très-puissans amis, dit qui leur qui étoient trompés jusqu'au point de les croire seuls capables de bien instruire la jeunesse & de convertir les Huguenots. Le P. Cotton, qui n'avoit point négligé de se rendre à Paris, alla à la Cour, & il ne la quittoit point. Il y prêchoit, & sommoit chaque jour le Roi de tenir la promesse. Le Nonce l'en pressoit de la part du Pape; MM. de Villeroi & de Silleri faisoient usage de leur crédit en faveur de la Société. Mais le plus puissant solliciteur des Jesuites étoir Guillaume Fouquer de la Varenne, Contrôleur Général des Postes, qui, dir Mezerai, des plus bas Offices de la maison du Roi, s'étoit éle-

Depuis ce voïage du Roi à Metz, les Je-

de France. XVII. siécle. we jusques dans le cabinet par ses complaisances, & par des ministères de volupté, qui sont les plus agréables auprès des Grands. Ce favori étoit Lieutenant-Général de la Province d'Anjou, Gouverneur de la Flêche, Abbé d'Ainai à Lyon, de S. Benoît sur Loire, de S. Nicolas d'Angers, de S. Loup de Troies, Prieur de Levieres près d'Angers. Il fut ensuite Evêque de cette Ville, & mourut en 1621, n'étant âgé que de trente-cinq ans. Les Jestites s'étoient attachés ce fameux courtilan, & ils se promettoient tout de son amitié. La Varenne vouloit illustrer la ville de la Flêche lieu de sa naissance. Il y avoit déja mis un Présidial & une Election, & il voulut y établir un Collége des Jesuites. Il obtint pour cela du Roi son Palais, & de grosses sommes d'argent pour y faire d'autres bâtimens & les entretenir. L'adresse avec laquelle il servoit les passions du Roi, le mit en état d'obtenir encore plus pour les Jesuites ses intimes amis. Il l'engagea à donner un Edit pour leur rétablissement, qui les confir- Mezerai; moit dans celles de leurs maisons d'où ils Tom.VII. p. n'avoient point été chassés, les rétablissoit 468. dans celles de Paris, Lyon & Dijon, & les remettoit dans tous leurs biens. On mit néanmoins plusieurs conditions très nécessai res, mais que le temps ou la faveur ont facilement abolies.

Comme cet Edit ne fut porté au Parlement VII.

que quelques jours avant les vacations, la Le Parlecompagnie remit l'affaire à la Saint Martin, ment de Papour en déliberer plus à loisir. Alors les
chambres assemblées ordonnerent de trèshumbles remontrances au Roi, pour lui faites. Remontrances de

Sujet.

cette Com-têt, par lequel ils avoient banni du Royan-pagnie au me la Société des Jesuites. Tandis qu'on tra-Roi a ce vailloit à les dresser, le Roi sit dire au Parlement de se hâter d'y mettre la derniere main, & de se contenter de les faire de vive voix & non par écrit. C'est que les Jesuites ne vouloient pas qu'on fit passer à la posterité un monument li capable de les déshonorer. La veille de Noël, les Députés du Parlement furent introduits dans le cabinet du Roi, & le premier Président Achilles de Harlai porta la parole. Voici quelques extraits de ces Remontrances, qui sont d'une grande simplicité, sans autre ornement que celui de la vérité dans les faits, & de la solidité dans les réflexions. » L'établissement de ceux de cet Ordre, soi-disans Jesuites, en ce Royaume, fut jugé si pernicieux à cet Etat, que tous les Ordres Ecclésiastiques s'opposerent à leur reception, & le décret de la Sorbonne sur, que cette Société étoit introduite pour destruction, & non pour édification. Et depuis en l'Assemblée du Clergé en Septembre 1561, où étoient les Archevêques & Evéques, elle sut approuvée, mais avec rant de clauses & restrictions, que s'ils eussent été pressés de les observer, il est vraisemblable qu'ils eussent bientôt changé de demeure. Ils n'ont été reçus que par provision, & par Arret de l'an 1564 défenses leur furent faites de prendre le nom de Jesuites ni de Société de Jelus. Nonobstant ce, ils n'one pas laissé de prendre ce nom illicite, & s'exempter de toutes Puissances tant Séculieres qu'Ecclésiastiques. Ce jugement sut d'autant plus digne de votre Cour de Parlement, que vos Gens & tous les Ordres estimerent néces saire les retenir avec des cautions, pour empêcher la licence dès-lors trop grande en leurs actions, & dont ils prévoioient l'accroissement fort dommageable au public... Ils ne reconnoissent pour Supérieur que N. S. P. le Pape auquel ils font serment de fidélité & d'obéissance en toutes choses, & tiennent pour maxime indubitable, qu'il a puissance d'excommunier les Rois, & qu'un Roi excommunié n'est qu'un Tyran : Que tout peuple se peut élever contre lui; que tous demeurans en leur Royaume aïans quelque ordre, pour petit qu'il soit, en l'Eglise, quelque crime qu'il commette, ne peut être jugé crime de Leze-Majesté, parce qu'ils ne sons leurs sujets ni justiciables: tellement que tous Ecclésiastiques sont exempts de la Puissance séculiere. C'est ce qu'ils écrivent; & impugnent l'opinion de ceux qui tiennent les propositions contraires.

Deux Docteurs en Droit, Fspagnols, aïant écrit que les Clercs étoient sujets à la puissance des Rois & des Princes: l'un des premiers de la société a écrit contre eux, disant entre autres raisons, que comme les Levites au vieil Testament étoient exempts de toute Puissance séculiere; aussi les Clercs par le nouveau Testament étoient exempts de la même Puissance, & que les Rois & les Monarques n'ont aucune jurisdiction sur eux. Votre Majesté n'approuvera pas ces maximes. Elles sont trop fausses & trop erronnées. Lors de l'établissement [des Jesuites] ils n'avoient point de plus grands adversaires que la Sor-bonne. A présent elle seur est favorable, parce qu'un monde de jeunes Théologiens ont fait leurs études en leurs Collèges. Les autres

163 écoliers feront le semblable, s'avanceront & pourront être admis aux premieres Charges dedans vos Parlemens, tenant la même docsrine, se soustrairont de votre obéissance, laissans perdre tous les droits de votre Couzonne & libertés de l'Eglise de France, & ne jugeront aucun crime de Lèze-Majesté punissable, commis par un Ecclésiastique. Nous avonsété fi malbeureux en nos jours d'avoir vu les dérestables esters de leurs instructions en votre personne sacrée. Barriere sje tremble, Sire, prononçant ce mot ] avoit été instruit par Varade [Jesuite,] & confessa avoir reçu la Communion sur le serment fait entre les mains de vous assassiner. Guignard avoit fait les livres écrits de sa main, soutenant le parricide du feu Roi justement commis, & confirmant la proposition | de Jean Petit ] condamnée au Concile de Constance. Que n'avons-nous point à craindre, nous souvenans de ces mechans & desloïaux actes, qui se peuvent facilement renouveller ? S'il nous faut passer nos jours sous une crainte perpétuelle, de voir votre vie en hazard, quel repos trouverons-nous aux vôtres? Seroit - ce pas impiété, prévoir le danger & le mal, & l'approcher si près de vous? Séroitce pas le plonger en une profonde milere, que desirer survivre la ruine de cet Etat, lequel, comme nous vous avons autrefois dit, n'en est éloignée que de la longueur de votre vie? Louange à Dieu, Sire, de la mutuelle bienveillance entre vous & notre Saint Pere. Si l'âge ou l'indisposition retranchoit ses jours, & si son successeur mal animé déplosoit son glaive spirituel sur vous, comme ses Préde-

cesseurs sur les autres Rois de France & de Navarre, Navarre, quel regret à vos sujets de voir parmi nous tant d'ennemis de cet Etat & de conjurateurs contre Votre Majesté, comme contre celle du seu Roi d'heureuse mémoire, aïant été [les Jesuites] les auteurs & principaux ministres de la rebellion, & non innocens de son parricide. Ceux de leur Société sont demeurés fort unis & resserrés en leurs rebellions; & non-seulement aucun ne vous a suivi, mais eux seuls se sont rendus les plus partiaux pour les anciens ennemis de votre Couronne qui sussent en ce Roïaume, comme tels, Odo l'un de leur Société, sur choisi par les seize Conjurés pour leur ches.

Et s'il nous est loisible entrejetter quelque chose des affaires étrangeres dans les nôtres, nous vous en dirons une pitoïable, qui se voit en l'histoire de Portugal, quand se Roi d'Espagne entreprit l'usurpation de ce Roïaume:tous les Ordres de Religieux furent fermes en la fidelité dûe à leur Roi : eux seuls [les Jesuites ] en furent déserteurs pour avancer la domination d'Espagne, & furent cause de la mort de 2000 tant Religieux qu'autres Ecclésiastiques, dont il y a en bulle d'absolution. Leur doctrine & déportemens passés surent cause que, lorsque Châtel s'éleva contre vous, ensuivit l'Arrêt tant contre lui, que contre tous ceux de leur Société condamnés par votre bouche: Arrêt que nous avons conlacré à la mémoire du plus heureux miracle qui soit avenu de notre temps, jugeans dèssors que continuant d'instruire la jeunesse en cette méchante doctrine & damnable instruction, il n'y auroit point sûreté pour votre vie. Nous n'avons haine, envie, ni malveillance contr'eux, générale ni particulie-Tome X.

Art. III. Eglise ce... Nous vous supplions très - humble-ment que, comme vous avez eu agréable l'Arrêt justement donné, & lors nécessaire pour détourner tant de traîtres de conspirer contre vous, aussi il vous plaise conserver la souvenance du danger auquel nous fumes lors, de voir perdre la vie à notre pere commun. La mémoire du passé nous doit servir de précaution, pour donner ordre que ne demeurions faute de prévoiance ensevelis dans l'abysme d'un second naufrage. Nous ne pouvons omettre quelque supplication particu-liere, d'avoir compassion de l'Université... Elle autrefois si florissante sera ruinée par l'établissement des Colléges de ceux dont la Société sera toujours suspecte à l'instruction de la jeunesse & très-dangereuse. Nous vous supplions de recevoir en bonne parenos très-humbles Remontrances, & nous faire cette grace, quand vous nous commanderez quelque chose, qui nous semble en nos consciences ne devoir s'exécuter, ne juger désobéissance le devoir que nous faisons en nos états, d'autant que nous estimons que ne la voulez, sinon d'autant qu'elle est juste & raison-nable; & qu'aiant entendu les raisons qui la peuvent déclarer telle, ne serez offense de n'avoir point été obéi: au contraire, qu'étant requis d'accomplir quelque promesse, (les Jesuites ne cessoient de rappeller au Roi la promesse qu'il leur avoit faite à Metz le Jeudi Saint) vous aurez plaisir de faire la réponse de ce Monarque, qui pressé d'accomplir la sienne, faite en parole de Roi, dit la youloir maintenir, si elle étoit de instice. Et que sa parole ne l'obligacio poi le la parole ne l'obligacio poi la parole ne l'obligacio poi le la parole ne l'obligacio poi le la parole ne l'obligacio poi la parole ne l'obligacio poi le la parole ne l'obligacio poi la parole ne l'obligacio poi le la parole ne la parole justice, & que sa parole ne l'obligeoit point Flus avant..... Nous estimons, Sire, vous

pouvoir supplier nous permettre vous remontrer en toute humilité, que vos Prédécesseurs ont fait toujours cet honneur aux Parlemens, comme les Empereurs au Sénat, de regler les affaires de la Justice par leur conseil; & combien qu'ils pussent user de puissance absolue, toutessois ils l'ont toujours dépouillée pour ce regard, & réduit leurs volontés à la civilité des Loix. Conservez, Sire, l'autorité que les Rois vos prédécesseurs ont donnée à votre Cour de Parlement..... Quand elle l'aura perdue, pardonnez-nous, Sire, disans, que la perte ne tombera pas sur elle, mais sur vous. »

Le grand poids de ces raisons, soutenu Morifs qui par la dignité d'un si grave Magistrat & par portent le la force de son éloquence, étoit capable de Roi à rappersuader le Roi, s'il n'eût été entiérement peller les confirmé dans sa résolution. Les Remontran-malgré les ces du Parlement furent donc sans effet contre Remonle rappel de la Société. Une raison l'emporta trances du dans l'esprit de ce Prince sur les motifs allé-Parlement. gués dans les Remontrances, & sur les inconvéniens en grand nombre de ce rappel, que lui allégua M. de Sulli. « Par nécessité, Sulli, Tom. dit le Roi à ce Ministre, il me faut à présent II. Ch. 30. faire de deux choses l'une, à savoir de les admettre.... à l'épreuve de leurs tant beaux sermens.... ou de les rejetter plus absolument que jamais... auquel cas il n'y a point de doute que ce ne soit les jetter dans des desseins d'attenter à ma vie..... & me mettre toujours dans les défiances d'être empoisonné ou bieu assassiné. Car ces gens ont des intelligences & correspondances par-tout. » Il remercia donc son Parlement de son zéle pour le bien public & pour le salur de sa personne; mais

VIII.

172 Art. III. Eglise

il ajoûta qu'il avoit bien prévu tous les inconvéniens qu'on lui représentoit, & qu'il falloit lui laisser le soin d'y pourvoir. Ainsi il les rétablit malgré tout ce que put faire le Parlement. Ce bon Prince s'imaginoit qu'en comblant de biens les Jesuites, il leur ôteroit la pensée de se défaire de lui. Outre dix ou douze Colléges qu'ils avoient auparavant, ils en eurent bientôt neuf ou dix autres dans les meilleures villes du Roïaume, y étant appellés par plusieurs, & reçus dans

Tom. VII. quelques-unes à force de justions & d'amis. P. 470, 471. « Ils se virent installés, dit Mezerai, dans une Maison Roïale, (la Flêche) dont ils ont fait le plus beau de leurs Colléges. Et cette condition de l'Edit qui les obligeoit de senir à la suite du Roi un des leurs, qui sut François, & suffisamment autorisé parmi eux, pour répondre des actions de la Compagnie, au lieu de les noter, comme se l'imaginoient ceux qui l'y avoient fait apposer, leur a produit le plus grand honneur qu'ils pouvoient desirer; car elle les a mis en possession de donner des Confesseurs au Roi. Le Perc Cotton sut le premier des leurs qui occupa cette place...... Je dirai tout de suite, que le crédit de ces Peres fut si grand à la Cour, que l'année suivante ils obtinrent encore du Roi la démolition de cette pyramide, sur une des faces de laquelle étoit gravé l'Arrêt de la condamnation de Châtel & de le ir bannissement; & sur les trois autres des inscriptions en prose & en vers, qui leur étoient fort injurieuses. Pour ôter cette flétrissure de dessus le front de la Société, il fallut abbattre le monument qui faisoit détester le parricide. On eût bien desiré que cela se fût fait par un Arrêt du Parlement; mais quand on eut reconnu que les sentimens de cette grande Compagnie y étoient contraires, on passa outre sans lui en parler davantage, non pourtant sans donner sujet à tout le monde d'en parler fort diversement. On mit en la place de cette pyramide le reservoir d'une fontaine, dont toutes les eaux ne sauroient jamais essacer la mémoire d'un crime si horrible »

Le rappel de la Société s'étoit fait sous plusieurs conditions, comme nous l'avons dit. Une entre les autres, étoit « qu'en entrant dans la Société, on prêteroit un serment entre les mains des Officiers des lieux, de ne rien faire ni entreprendre contre le service du Roi, contre la paix publique & le repos du Roïaume; que les actes & procèsverbaux de ce serment seroient envoiés par les Officiers du Roi à M. le Chancelier, & qu'ou aucuns seroient refusans, ils seroient contraints de sortir du Rosaume. » Les conditions, comme on voit, regardent la soumission dûe aux Loix du Roïaume; d'où s'ensuit la défense de rien entreprendre au préjudice des Eveques, des Curés, des Universités, comme aussi l'obligation de se conformer en tout au Droit commun. La suite de l'Histoire nous apprendra comment les Jesuites ont été fideles à remplir ces engagemens.

M. de Sulli parlant de leur rappel, dit que jamais il n'auroit eu lieu, si le Roi ne l'eût ordonné de sa pleine puissance, tant le Parlement, l'Université, la Sorbonne, plusieurs Evêques & villes de France y étoient opposés. « Ce que rapporte M. de Sulli est consigné dans les regîtres publics les moins altérables, & consirmé par les Historiens les

174 Art. III. Eglise

mieux instruits. Quand ce Ministre vouloit empêcher ce rappel, le Roi lui répondoit: Assurez-moi de ma vie. Les Jesuites néanmoins ont voulu faire croire dans le monde qu'Henri IV étoit plein d'estime pour eux, & que dans sa réponse aux Remontrances du Parlement, il sit de viss reproches au premier Président, & donna de grandes louanges à la Société. Ils fabriquerent & répandirent par-tout une longue harangue de ce Prince. Afin de lui donner plus de cours, ils l'ont insérée depuis dans une Compilation imprimée furtivement sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur, sous le titre emprunté de quatriéme volume des Mémoires de Villeroi. Le Pere Daniel la rapporte avec complaisance dans son Histoire. Le célebre M. de Thou, qui avoit été présent aux Remontrances du Farlement, s'est attaché à prouver la fausseté de cette prétendue réponse du Roi aux Remontrances de son Parlement. Il démontre que cette piéce dans sa composition primitive & originale étoit en Italien; qu'elle ne pasut qu'un an après les Remontrances, & que d'abord on n'osa la publier que dans le Vivarais. Ce fidele Historien fait voir que cette piéce se détruit par elle-même, en ce qu'on y fait sortir le Roi de son caractere, en lui faisant faire au Parlement, des reproches qui ne sortirent jamais de sa bouche. Ce Prince connoissoit trop le zéle & l'attachement qu'avoit pour sa personne cette auguste Compagnie. Comment donc le P. Daniel peut il pour un monument qui marque qu'Henri IV avoit autant de force & de présence d'esprit, que de prudence & de valeur.

de France. XVII. siécle.

Au sieu de chercher dans une fable, des preuves de son discernement, nous en trouvons dans des piéces autentiques, qui constatent ses vrais sentimens par rapport à la Société. Ce sont des Lettres de ce Prince écrivant à ses Ambassadeurs, & leur donnant des instructions. Elles sont dans un livre intitulé: Histoire du Cardinal Duc de Jeyeuse, à la fin de laquelle sont plusieurs Mémoires ¿Lettres, Instructions, Ambassades, Relations non imprimées. Par le Sieur Aubri, Avocat en Parlement & aux Conseils du Roi en 1654 avec Privilege. On peut consulter les pages 299 & suiv. On y voit combien ce Prince connoissoit les Jesnites, & quelle idée il avoit de leur Société.

1 V.

L'Assemblée du Clergé de 1605 sit au Roi des plaintes & des demandes qui ne plurent Le Clerge point à ce Prince. Jerôme de Villars, Arche-demande la vêque de Vienne, lui présenta le cahier, & réception porta la parole pour tout le Clergé. Il sit un de Trente. Le Roi n'a souffroit de tous côtés, sur l'insâme commerce point égard des bénésices, les considences simoniaques, les à cette Repensions qu'on paioit aux Laïques, les fréquens quêto. appels comme d'abus. Il dit que la cause de tous ces désordres étoit le refus qu'on avoit fait jusques-là de publier le Concile de Trente; que c'étoit une chose étrange que les Roiaumes de la terre, qui ne sont que comme les élémens du bas monde, se voulussent soustraire à la douce influence de l'Eglise, qui est le monde céleste; & que pour ainsi dire on assi jettst Dieu aux hommes. Le Ros dit que la réception du Concile de Trente ne

pouvoit s'accommoder avec les raisons d'Etat, & avec les Libertés de l'Eglise Gallicane. Il ajoûta qu'il souhaitoit cette réception aussi-bien qu'eux, & qu'il étoit fâche qu'il s'y rencontrât de si grandes dissicultés; qu'il n'épargneroit ni sa vie ni sa Couronne pour l'honneur & la gloire de l'Eglise. Et à l'égard des simonies & des confidences, il dit qu'il falloit s'en prendre aux vrais auteurs & non pas à lui; qu'il ne faisoit pas trafic des Evêchés, comme avoient fait les favoris de ses prédécesseurs, mais les donnoit gratuitement & à des gens de mérite.

Χ. gne d'Henri IV.

Nous marquerons ici en peu de mots les Suite duRe- principales actions d'Henri IV. Il fit la paix avec le Duc de Savoie. En échange du Marquisat de Saluces, il joignit à ses Etats la Bresse, le Bugei, les païs de Valromei, & de

F۲.

Gex. Un Genrilhomme de Saintonge commença en 1604 l'établissement d'une Colonie dans le Canada, aujourd'hui la nouvelle Abr. chr. France dans l'Amérique septentrionale. Le de l'Hist. .: Roi vers ce même temps mit un nouvel ordre dans les finances & dans tous les différens corps de l'Etat, se servant pour cela du Marquis de Rosni, qu'il fit ensuite Duc de Sulli. Il établit des Manufactures de soie, de tapisseries, de faïance, de verrerie; sit construire de nouveaux bâtimens, des viviers, des jardins. En 1607, il reconcilia les Venitiens avec le Pape, à l'occasion de l'interdit dont nous avons parlé ailleurs. Il réunit la même année la Navarre & ses autres Etats particuliers à la Couronne. Il engagea dans le même temps les Espagnols à reconnoitre la

de France. XVII. siécle. souveraineré de la République de Hollande. Il sit en 1610 de grands préparatifs de guerre pour quelque dessein extraordinaire qu'on n'a jamais bien pénétré, & qui a donné lieu à bien des conjectures. Avant que de se mettre en campagne, il sit couronner la Reine à S. Denis le 13 Mai par le Cardinal de Joïeuse. Elle devoit faire son entrée dans Paris le 15: on faisoit dresser des portiques, des arcs de triomphe, des inscriptions & des échaffauts dans les rues par où elle devoit passer; & on préparoit un superbe festin dans le

Palais; ce qui avoit obligé le Parlement

à s'assembler aux Augustins.

Le 14, qui étoit un Vendredi, un monstre exécrable nommé François Ravaillac né à Angoulême, âgé d'environ trente-deux ans, assassiné. exécuta le dessein qu'il avoit conçu d'assassi. Circonstan-ner le Roi. « Dès sa premiere jeunesse, dit un ces de ce Historien, les chaleurs de la ligue, les libelles & les sermons de ses Prédicateurs lui avoient imprimé dans l'esprit une très-gran- T. VII. pag de aversion pour le Roi avec cette croïance; 616 & suiv qu'on peut tuer ceux qui mettent la Religion Catholique en danger, ou qui font la guerre au Pape.... Ceux qui avoient prémédité de se défaire du Roi, trouvant cet instrument propre pour exécuter leur dessein, surent bien le confirmer dans ces sentimens.... Ils lui faisoient fournir quelque argent de fois à autre..... Ils le firent venir d'Angoulême à Paris deux ou trois fois. Enfin ils le conduisirent si bien à leur gré, qu'ils accomplirent par sa main sacrilége la détestable résolution de leur cœur. » Le Roi alla un peu avant quatre heures du soir à l'Arsenal sans ses gardes, pour conférer avec le Duc de Sulli.

Le Roi est

Mézerai.

Pendant qu'il lisoit une lettre, un embarras de quelques charettes arrêta son carosse au milieu de la rue de la Feronnerie qui étoit alors fort étroite, & ses valets de pied passezent sous les charniers des Innocens. Alors Ravaillac monta sur une des roues de derriere, & avançant le corps dans le carosse, il donna deux coups de couteau dans la poitrine du Roi: le premier glissa entre les deux premieres côtes, & n'entra point dans le corps; mais le second lui coupa l'arrere veneuse au-dessus de l'oreille gauche du cœur. Le sang en sortant avec impétuosité l'étoussa en un moment, sans qu'il pût prononcer aucune parole. Il y avoit dans le carosse du Roi six Seigneurs, les Ducs d'Epernon & d'e Montbason, les Maréchaux de Lavardin & de Roquelaure, les Marquis de la Force & de Mirebeau. Ils en descendirent; & aïant couvert son visage & tiré les rideaux, ils firent retourner le carosse vers le Louvre. On y mit le corps tout sanglant sur un lit où il sut exposé pendant quelques heures. « On remarqua deux choses, dont le Lesteur tirera telle conséquence qu'il lui plaira; l'une, que lorsqu'on eut pris Ravaillac, on vit venir sept ou huit hommes l'épée à la main qui disoient sout haut qu'il le falloit tuer; mais ils se cacherent auffi-tôt dans la foule : l'autre, qu'on ne le mit pas d'abord en prison, mais entre les mains de Montigni, & qu'on le garda deux jours dans l'hôtel de Retz avec si peu de soin, que toute sorte de gens lui parsoient. Entr'autres un Religieux (le P. Cotton Jesuite) qui avoit de grandes obligations au Roi, l'aiant abordé, & l'appellant mon ami, hi dit qu'il se donnât bien de garde d'accue

Wid

de France. XVII. siècle. 179

ser les gens de bien. » Henri IV mourut dans la cinquante-septième année de son âge, & la vingt - unième de son Regne. Il laissa trois sils & trois silles de Marie de Médicis son épouse. L'aîné lui a succédé sous le nom de Louis XIII. Le second mourut à l'âge de quatre ans, & porta le titre de Due d'Orléans. Le troisième l'a porté aussi, & le nom de Jean-Baptiste Gaston. L'aînée des trois silles sut mariée avec Philippe IV, Roi d'Espagne; la seconde avec Victor Amédée, Prince de Piémont, puis Duc de Savoie; la dernière avec Charles I, Roi de la Grande-Bretagne. Il eut un plus grand nombre d'ensant naturels.

Le cri public désigne assez, dit M. de Sulli, ceux qui ont armé le bras du monstre exécrable qui a assassiné ce bon Roi, de maniere à fixer tous les doutes sur ce détestable complot. Ravaillac déposa qu'il avoit eu communication avec le P. d'Aubigni; & soutint à ce Jesuite lui avoir dit en confession, qu'il avoit envie de faire un grand coup, & qu'il lui avoit montré un couteau aiant un cœur dessus. « Le premier Président interrogea le P. d'Aubigni sur le secret de la Confession: mais il n'en put tirer autre chose, sinon que Dieu qui avoit donné aux uns le don des Langues, aux autres le don de Prophétie, &c. Iui avoit donné le don d'oubliance des Consessions. Au surplus, ajoûta-t-il, nous sommes Religieux, qui ne savons que c'est que le monde, qui ne nous mêlons & n'entendons rien aux affaires d'icelui. Je trouve au contraire, dit le premier Président, que vous en savez assez, & ne vous en mêlez que 102. » M. de Loménie reprocha en plein.

Conseil au P. Cotton, que c'étoit sui & sa Société qui avoient tué le Roi. Le P. Lagona Jesuite de Naples avoit annoncé d'avance la mort de ce Prince. Le P. Hardi autre Jesuite prêchant le dernier Carême à S. Severin, & faisant allusion aux grands projets d'Henri IV dont on ignoroit le but, disoit que les Rois aniassoient de grandes richesses pour se rendre redoutables, mais qu'il ne falloit qu'un pion pour mater un Roi. D'autres Jesuites avoient aussi prononcé des discours séditieux qu'écoutoit assidûment Ravaillac. Ce malheureux savoit toutes les distinctions de la doctrine meurtriere qui apprend qu'on peut se désaire d'un tyran. A Bruxelles & à Prague on parloit de la mort du Roi quinze jours avant qu'elle arrivât. Le Parlement fut esfraïé de voir le nombre & la qualité de ceux qui avoient trempé dans un si grand crime. On se contenta de condamner le parricide aux plus affreux supplices; & l'on évita de trop approfondir les causes secretes du crime détestable auquel ce monstre avoit prêté sa main impie & sacrilége.

Henri IV, dit M. de Sulli, possédoit tous Caractere les avantages naturels, qui sont rarement d'Henrily. réunis; il avoit le corps, la taille, & tous les membres formés avec cette proportion, qui constitue non-seulement ce qu'on appelle un homme bien fait, mais encore l'homme fort, adroit, vigoureux & sain. Son teint étoit animé, & tous les traits du visage vifs & agréables. Sa phisionomie étoit douce & heureuse, assorie à des ma-· nieres si familieres & si engageantes, que ce qu'il y méloit quelquesois de majesté, n'en otoit jamais totalement cet air d'énjouement

& de bonté, qui faisoit proprement son caractere. Il étoit naturellement sensible & compatissant, droit, vrai, intelligent, genéreux, pénétrant. Il aimoit tous ses Sujets comme un Pere, & tout l'Etat comme un Chef de famille. Cette disposition le ramenoit toujours, & du sein même des plaisirs, au projet de rendre son peuple heureux, & son Rosaume florissant. De la cette sécondité à imaginer, & cette attention à perfectionner une infinité de Reglemens utiles. Ses réflexions se portoient sur tous les états & toutes les professions; & il vouloit que les changemens avantageux qu'il projettoit d'y faire, pussent même subsister après sa mort. Il desiroit ardemment que la gloire disposat de ses dernieres années, & les rendît en même temps utiles aux hommes & agréables à Dieu. Les idées des grandes, rares & belles choses se trouvoient placées comme d'elles-mêmes dans son esprit. Il avoit conçu le dessein de joindre les deux Mers, & les grands fleuves par des canaux. Le temps lui a man-qué pour ces grandes entreprises, qui depuis ont été exécutées sous le glorieux regne de Louis X I V. Tant de qualités estimables d'Henri IV ont été obscurcies par des désauts considérables. Son attachement au jeu lui faisoit perdre beaucoup de temps, & son penchant pour tous les plaisirs l'engageoit dans de folles dépenses. Sa douceur qui dégénéroit souvent en foiblesse, le rendoit quelquefois méprisable. Mais son incontinence est la plus grande tache de sa vie. Cette passion honteuse l'a tyrannisé jusqu'à sa mort, & a été pour lui-même la source d'une infinité de chagrins, & pour tous ses Sujets un scandale

Art. III. Eglise 182

dont on sent aisément les malheureuses suites. Sans vouloir diminuer la turpitude d'un tel esclavage, si capable d'avilir & de deshonorer un Prince, on doit dire à la louange d'Henri IV, que les femmes ausquelles il avoit le malheur de s'attacher au préjudice de la fidélité conjugale, n'ont jamais décidé ni du choix de ses Ministres, ni du sort de ses serviteurs, ni des délibérations de son . Conscil.

## V I.

XIII. Marie de fait déclarer Régenmarquable du Parlement.

La Reine desiroit ardemment de se faire Regne de déclarer Régente pendant la minorité de son fils. Par son ordre le Chancelier Brûlart de Silleri sit avertir le premier Président de Médicis se Harlai d'assembler toutes les Chambres du Parlement, qui tenoit ses séances aux Augustins, & le Duc d'Epernon s'y rendit pour exposer les intentions de la Reine. Il le fit en termes si menaçans, qu'on jugea bien qu'il n'y avoit d'autre parti à prendre que celui d'obéir. Les troupes qu'on avoit rangées autour du Couvent, loin d'assurer la liberté des suffrages, ne servirent qu'à précipiter un Arrêt, qu'on avoit résolu d'extorquer à quelque prix que ce fût. Cet Arrêt rendu le même jour 14 de Mai déclara Marie de Médicis, Régente, sans la participation des Princes du Sang, des Pairs, & des Officiers de la Couronne. C'étoit une Princesse Italienne, aussi peu expérimentée dans les affaires, qu'impérieuse & pleine d'ambition, livrée d'ailleurs à la Galigni & à Concini son mari, sous deux Italiens, & vendus au Conseil d'Espagne. On n'attendoit rien de bon d'une Régence qui devoit être dirigée par de tels Conseillers.

Ravaillac tint ferme à ne pas accuser les Cont. de gens de bien, comme l'y avoit exhorté le P. Méz. pag. Cotton Jesuite, qui eut la liberté de lui par-91. ler dans sa prison. Mais ce que sit le Parlement le jour même de son supplice, marque assez d'où partoit le coup qui ôta successivevement la vie à deux Rois. Il ordonna par un Arrêt que la Faculté de Théologie s'assembleroit au premier jour, pour renouveller la censure d'une proposition déja condamnée par le Concile de Constance, mais que les Jesuites s'efforçoient d'accréditer de nouveau par leurs Ecrits. Cette proposition étoit qu'un vassal ou un sujet peut & doit même en conscience tuer un Tyran, quel qu'il soit, & l'attaquer par toute sorte de voies; & que cette action n'est point contraire au serment de fidélité que les vassaux & les sujets font à leur Souverain. Les Ligueurs avoient souvent prêché cette doctrine. Elle s'imprima si prosondément dans l'esprit de Ravaillac, qu'il crut rendre service à Dieu en la mettant en pratique. C'est ce qui portoit le Parlement à travailler à la faire condamner, & à en inspirer une juste horreur.

# VII.

Le jeune Roi Louis XIII, qui étoit dans sa dixième année, fut sacré à Rheims le 17 d'Octobre. Dès l'année suivante 1611, on ne Louis XIII. vit à la Cour que brouilleries & contesta- Plaidoier tions entre les Seigneurs. Cette même année teliere pour est remarquable par l'Arrêt que le Parlement l'Université rendit en faveur de l'Université contre les contre les Jesuites, qui vouloient obtenir le droit d'ins- Jesuites. pruire la Jeunesse. La Marteliere, célebre Avecat, prononça contr'eux un plaideïer

Sacre de

qui sit beaucoup de bruit, & qui sut universellement applaudi. Nous en donnerons ici un assez long extrait, dont un Lecteur attentif ne manquera pas de sentir l'importance. Il dir qu'après la mort d'Henri IV, ces Peres ne songerent qu'à profiter du malheur commun de la France, pour établir leur autorité, & cette domination qui a toujours été l'objet de leurs desirs. Il fait sentir que c'étoit pour parvenir à ce but, qu'ils avoient tant à cœur que l'éducation de la Jeunesse leur fût consiée. Il admire la facilité ou plutôt l'imprudence des François, qui aïant tant de moïens pour bien connoître les Jesuites, prennent si peu de précautions contre eux. Jamais, dit-il, il n'y aura de repos parmi nous, tant que nous servironnés de ces ennemis d'un nouveau genre. Ni nous-mêmes, ni nos enfans, ni nos Rois ne serons en sûreté. Des leur naissance, on sit en ce même lieu où je parle les plus tristes prédictions sur le dessein qu'ils avoient de vouloir renverser les Loiz divines & humaines. C'étoient les plus grands personnages, & dont la mémoire nous sera à jamais vénerable, qui nous annonçoient tous ces malheurs. Ces prédictions n'ont été que trop exactement justifiées par les évenemens. l'endant trente ans les Jeluites n'ont cessé de porter dans toute la France le flambeau de la discorde, & d'y allumer un feu qui sembloit ne devoir jamais s'éteindre. Ce sont eux qui ont fait perdre à tant de François la fidelité qu'ils devoient à leur Roi.

Maintenant ils ne songent qu'à augmenter le nombre de leurs citadelles. Ils élevent à grand frais ce vaste édifice de leur Noviciar

au Faubourg S. Germain, dans le temps même que l'Université ne s'occupe qu'à pleurer la perte de son Roi, & qu'à prier pour lui. Ils osent recevoir des écoliers dans leur Collège de Clermont, quoique les Lettres qu'ils ont obtenues par artifice & par mille intrigues, n'aïent point été vérifiées en Parlement. Leur plan seroit de renverser l'Université, qui a toujours montré tant de zéle pour les libertés de l'Eglise Gallicane, & qui s'est toujours opposée aux entreprises injustes sur la puissance du Roi. Si les Jesuites venoient à bout de détruire la Sorbonne, ce rempart de l'Eglise de France, ils ne craindroient plus la condamnation de leurs livres & de leur doctrine. Ils voudroient nous réduire à l'état auquel ils ont réduit l'Allemagne, où ils se sont emparés de toutes les Ecoles Déja en France ils ont causé d'étranges ravages dans plusieurs Universités. En Moldavie & en Va-Îachie ils ont chassé tous les Religieux, & se sont enrichis de leurs dépouilles. Quoiqu'il n'y ait que six ans qu'ils soient rétablis en France, ils y possédent des richesses immenses. Ils ont trouvé le secret de faire réunir a leurs Colléges des Prieurés & des Abbaïes. C'est sur-tout la nouveauté de leur doctrine, qui les a rendus si odieux à nos peres. Le célebre decret de 1554 contient une prophétie des maux dont nous sommes témoins. (Ce decret a été rapporté dans le Volume précédent.) Ils n'ont jamais pu, continue l'Orateur, faite condamner ce decret de Sorbonne par les Papes, qui sans leur quatriéme vœu n'auroient jamais approuvé un Corps austi contraire à toutes les anciennes Constitutions canoniques. C'est ce quatriéme vœu qui leur a fait

186 Art. III. Eglise

obtenir de Rome tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont pour eux des Bulles qui les soumettent en tout à leur Général; qui désendent même aux Cardinaux d'entrer dans les secrets de la Société, de les vouloir approfondir. (L'Avocat cite ici la Bulle de Grégoire XIII de l'an 1584.) Ces mêmes Bulles permettent à leur Général, d'expliquer leurs Regles comme bon lui semblera.

La Marteliere explique ensuite avec beaucoup de netteté & d'exactitude les vrais principes sur la Hierarchie, sur les bornes des deux puissances & sur les caracteres essentiels de l'une & de l'autre. Il montre que sur tous ces points les Jesuites établissent les mêmes maximes que les Ultramontains, & qu'ils tâchent d'accréditer en France cette fausse & pernicieuse doctrine. Il cite Bellarmin, Salmeron, Molina, Valentia, tous Jesuites, qui donnent au Pape une autorité absolue dans l'Eglise, qui le mettent au-dessus des Conciles généraux, qui lui attribuent un pouvoir sans bornes même sur le temporel des Rois. Il s'étend sur la fameuse Bulle in Cana Domini. Il dit que les Jesuites sont cause qu'il n'y a point d'Evêques Catholiques en Angleterre. Il insiste sur l'affreuse doctrine des Jesuites, qui permet de tuer les Rois. Ils ont loué, dit-il, l'abominable parzicide d'Henri III & d'Henri IV. La France a perdu cet avantage qu'on lui attribuoit auirefois, de ne pas nourrir de monstres. Du temps d'Henri IV, ils protesterent qu'ils ne formeroient plus de factions, & qu'ils honoreroient le Roi comme ses sujets. Mais leur prudence en pareille occasion consiste à gagner du temps. Leurs desseins ne meurent

de France. XVII. siécle.

jamais, & ils attendent que la semence qu'ils ont jettée, produise du fruit dans son temps. Le Roi aïant été blessé par Jean Châtel leur écolier & nourri dans seur doctrine, ce monstre ne dit-il pas devant vous, Messieurs, que le Roi bien que Catholique, étoit encore hors de l'Eglise, puisque l'excommunication duroit encore, & qu'ainsi il le falloit tuer? Barrière en avoit dit autant. Le Jesuite Guignard l'écrivit; & après mille horreurs contre Henri III son Souverain, il ajoutoit: Si on ne le peut déposer sans guerre, qu'on lui sasse la guerre; se

on ne la peut faire, qu'on le tue.

Nous rapporterons ce qui suit dans les propres termes de l'Orateur. » Vrais ennemis du repos, dit-il en adressant la parole aux Jesuites, bien contraires aux Disciples de Jesus-Christ, qui n'ont prêché que charité, que concorde: vos entreprises contre nos Rois & leurs Couronnes, par votre propre confession, méritoient plus que la condamnation intervenue par les Arrêts. Quelle sera Ia langue qui pourra jamais assez hautement louer les efforts de la justice de ce grand Parlement, lequel au milieu des plus sortes tempêres, a toujours mesuré ses actions au compas du bien & de l'honneur de cet Etat? Malgré toutes oppositions, votre gloire sera immortelle. Qui retarde la conversion d'infinis séparés de l'Eglise, satisfaits de tous les autres points de notre foi Catholique, que cette puissance & autorité absolue, laquelle ils ne peuvent goûter? C'est le moien par lequel les Jesuites ont perdu la Hongrie, brouillé la Transsilvanie, la Pologne & la Suede, sans qu'aucune partie du monde se soit pû préserver de ce trouble. Ce sont-fà

les utiles services que font les Jesuites à l'E-glise, lesquels pour l'établissement de cette puissance, pour leur ambition particuliere, sont aussi peu de conscience de nuire aux meilleurs Catholiques, qu'à ceux qu'ils tiennent séparés de l'Eglise, pour vérisser une partie du décret de notre Sorbonne, Multas in populo querelas, multas lites, amulationes, dissidia, contentiones, variaque Schismata inducir. Sans reprendre l'exemple de nos troubles derniers, où ils vouloient faire un retranchement de ceux qui étoient serviteurs du Roi Henri III Prince très-Catholique, jusqu'à leur dénier la sainte Communion; l'Ecole de Paris en a ressenti la calomnie, le Cardinal Bellarmin aïant écrit que sa doctrine étoit erronée & approchoit de l'hérésse. Mais les Jesuites ne sont pas ce tort à l'Ecole de Paris seule; il n'y a ordre d'Ecclésiastiques, ni Religion, qu'ils n'aïent voulu décrier. Qui ne sçait ce que leur ambition a coûté à l'Eglise catholique d'Angleterre? Ils ont composé un grand discours de trente ou quarante articles, qu'ils ont publié & supposé avoir été fait l'an 1603 par le Roi répondant aux graves remontrances de son Parlement, duquel comme véritable, ils imposent aux Nations étrangéres, l'aiant fait imprimer en Latin , Italien & Allemand. Possevin l'a emploié dans sa Bibliotheque, afin que l'imposture passar a la postérité. » C'est le fait dont nous avons déja parlé. Il

C'est le fait dont nous avons déja parlé. Il y en a bien d'autres de cette espèce dans ce beau plaidoïer. Le célébre Avocat s'éleve en-suite contre un autre principe des Jesuites, qui prétendent que le Clergé est absolument exempt de l'autorité temporelle. Il rapporte

des passages de Bellarmin & d'autres Jesuites qui poussent cette exemption aux derniers excès. Il montre que si cette exemption du Clergé avoit lieu, les Ecclésiastiques sergient autant de garnisons étrangeres en un Etat. Il rapporte les maux que les Jesuites avoient fait tout récemment dans la Republique de Venise & en Angleterre; la séduction à laquelle avoit eu recours un Confesseur Jesuite, pour engager sa pénitente à donner aux RR. PP. un Palais qu'elle avoit près de la ville de Brente; les moiens qu'ils avoient mis en œuvre, pour soustraire à l'Inquisition d'Espagne un Fere Menas de leur Société, coupable d'inceste; les blasphêmes, que renferment plusieurs Sermons sur la béatification de leur Pere Ignace. Enfin il prouve que la Sorbonne avoit raison de dire dans son célébre décret de 1554, que cette Société paroissoit dangereuse en matiere de foi : Periculosa in negotio fidei. Il cite plusieurs erreurs ausquelles la Société est attachée; il insiste sur l'art des équivoques qu'elle a inventé pour dire aux Magistrats tout ce qu'ils veulent, & faire toutes les déclarations que l'on voudra, sans qu'elles aient pour eux la moindre conséquence. Il conclud en demandant qu'on les réduise aux conditions de leur rétablissement ; qu'on les assujettisse aux Magistrats; qu'on réprime leurs entreprises sur les Evêques & les Curés; qu'on ne leur permette jumais d'instruire la jeunesse; & sur-tout qu'on les oblige de s'attacher à la doctrine de l'Eglise de France, & non à leur nouvelle Théologie dressee & composee pour l'intérêt de leur grandeur & autorité particuliere. L'Atrêt qui intervint donna gain de cause à l'Uni-

Art. III. Eglise verlité, & caula aux Jesuites une extrême humiliztion.

## VIII.

Diverses actions de Assemblée des Etats.

Oh ne voioit alors à la Cour, comme nous l'avons dit, que contestations entre les actions de Seigneurs. Elles éclaterent quelque temps Louis XIII. après, & aboutirent à une rupture ouverte. Le nombre des mécontens augmentoit, & les factions se multiplioient tous les jours. La plus redoutable sut celle qui avoit se Prince de Condé pour Chef. Les Protestans ne manquerent pas de proficer de la foiblesse du Gouvernement, pour parer les coups qu'on vouloit leur porter. En 1613 on publia un Edit contre le Luxe. Il y étoit désendu de porter de l'or & de l'argent sur les habits Le Roi & les Princes surent les premiers à l'observer, & chacun suivit bien-tôt leur exemple. Louis XIII étant entré dans sa quatorziéme année le 27 de Septembre 1614, voulut signaler par un Acte de religion & de justice le commencement de sa majorité. Il confirma tous les Edits du seu Roi contre le Duel & le Blasphême II tint pour cela son lit de justice au Parlement le 2 d'Octobre. Dix jours après, les Etats généraux s'assemblerent aux Augustins. Ils étoient composés de trois chambres; de celle du Clergé, de celle de la Noblesse & de celle du Tiers-État. La premiere étoit de cent cinquante personmes, parmi lesquelles il y avoit cinq Cardinaux, sept Archevéques, & quarante sept Evêques. Le Cardinal de Joseuse en sut élu Président. Cent trente deux Gentils-hommes formoient la chambre de la Noblesse, qui eut pour Président le Baron de Senecei; &

de France. XVII. siècle. 191 Lans la derniere, qui étoit celle du Tiers-Etat, où présidoit Miron Prévôt des Marchands, on comptoit cent quatre-vingtsdeux Députés, tous Officiers de Justice ou de Finance. On convint qu'après trois jours d'un jeûne public, pour implorer le secours Divin, il y auroit le Dimanche 26 d'Octobre une Procession solemnelle de l'Eglise des Augustins a celle de Norre-Dame, & que l'ou-verture de l'assemblée se feroit le lendemain au Louvre. Le Roi, la Reine & toute la Cour assisterent à la Procession. Henri de Gondi Evêque de l'aris officia pontificalement, & François de Sourdis Archevêque de Bordeaux, prêcha.

Quand on fut assemblé, le Roi dit que son but principal dans la convocation des Etats-Généraux, étoit d'écouter les plaintes de ses sujets & d'apporter aux maux les remedes convenables. Le Chancelier [ de Silleri ] die ensuite à tous les Députés, que Sa Majesté leur permettoit de dresser les cahiers de leurs demandes & de leurs plaintes, & qu'elle promettoit d'y répondre favorablement. « Des trois Chambres qui composent les Etats-Gé-Méz. pag péraux, dit le continuateur de Mezerai, la 186. Chambre du Tiers-Etat est toujours celle contre laquelle la Cour est le plus en garde. Comme elle est ordinairement formée des Députés des Provinces, qui ne briguent ni la faveur, ni les graces de la Cour, elle prend plus vivement les intérêts du peuple dont elle connoît mieux les griefs & les sujets de plaintes. Le Clergé & la Noblesse au contraire, ne portant que la moindre partie des charges publiques, sont aussi moins sensibles aux abus qu'il s'agit de réformer; outre que

Cont. de

Tom. 3.

les gratifications de la Cour tiennent les principaux de ces deux Ordres dans une entlere dépendance. Ainsi la Reine & les Ministres ne l'ongeoient qu'à rompre les mesures du Tiers-Etat par rapport à la reformation du Gouvernement. Comme il auroit été dangereux de rejetter hautement ses demandes, on jugea qu'il n'y avoit pas de meilleur expédient que de mettre la division entre les trois Chambres, & de rendre l'Assemblée la plus tumultueuse qu'il se pourroit. Pour cet effet on engagea le Clergé & la Noblesse à proposer des articles de réformation ausque ls le Tiers-Etat autoit peine à consentir. Comme on ne doutoit pas que le Tiers-Etat n'en proposat aussi de son côté, qui n'accommoderoient ni le Clergé ni la Noblesse, on espéra que ces contestations porteroient l'As-Îcmblée à se séparer, ou qu'il seroit aisé de la congédier, en amusant le peuple par des promesses vagues. La chose arriva en effet, comme la Cour l'avoit projetté. »

Les Etats étant près de finir, l'Evêque de XVI. Le Clergé Beauvais alla prier le Tiers-Etat de la part demande de du Clergé, de se joindre à lui, pour demannouveau la der au Roi la publication du Concile de publication Trente dans le Roïaume. Miron, Président du Concile de la Chambre du Tiers-Etat, dit entr'autres de Trente. choses: « La bigarrure du temps auquel nous Son zele vivons, apporte à vous & à nous la nécessité contre la de rejetter la publication de ce Concile pludoctrine tôt que de l'einbrasser. Néanmoins MM. du qui met en surcié la Clergé se peuvent mettre d'eux-mêmes dans personne ce Concile, en pratiquer les résolutions, en lacrée des rettanchant la pluralité des bénéfices, & au-Rois. Merc. Fr. tres abus ausquels il a remedié. » Les Députés des Provinces furent consultés, & tous rejet-

terent

terent la proposition du Clergé, disant même qu'ils avoient une nouvelle raison de ne pas consentir à la publication de ce Concile. C'étoit sans doute l'opposition que le Clergé venoit de former par la bouche du Cardinal du Perron au premier article du cahier du Tiers-Etat. Cet article déclaroit « que le Roi ne reconnoît point de supérieur au temporel, sinon Dieu seul; qu'aucune puissance n'a droit ni pouvoir de dispenser ses sujets du serment de sidélité, ni de le priver de son Roïaume, ni d'attenter sur les personnes sacrées des Rois. » Le Tiers-Etat vouloit qu'on reconnût ces maximes pour Loix fondamentales du Roïaume. Elles l'avoient toujours été; mais ce qui engageoit à les renouveller, c'est que dans le cours de vingt années, la France venoit de perdre deux de ses Rois par d'horribles attentats, & que depuis quatre ans elle s'étoit vû enlever le Prince le plus cher à ses peuples. On vouloit par cet article déraciner de tous les cœurs, s'il étoit possible, la doctrine meurtriere, qui avoit produit ces détestables parricides. Le Clergé y fit une opposition scandaleuse; nos Evéques oserent soutenir que ce sont des questions purement problématiques, de savoir si le Pape n'est pas en droit de disposer des Couronnes, & s'il n'est aucun cas où il soit permis de tuer son Roi. Le Cardinal du Perron menaça même d'excommunication quiconque voudroit faire regarder cette doctrine comme un dogme révélé. Ce n'est pas, qu'il fût personnellement séditieux; mais il s'imaginoit qu'en failant envilager ces maximes comme de simples opinions sur lesquelles il est permis à chacun d'abonder en son sens Tome X.

Art. III. Eglife

il se mettoit au large avec les Protestans, qui reprochoient à l'Eglise de tolérer deux docgrines contradictoires. Cette raison qui paroissoit considérable à un homme fort occupé de la controverse avec les hérétiques, n'ézoit gueres propre à lever le scandale, puisque les Protestans pouvoient prouver clairerement que la doctrine qui met en sûreté la Couronne & la vie des Souverains appartient à la révélation, & que la doctrine contraire est certainement fausse & erronée.

XVII. excès du Clergé. Zéle du Parlement & du Châtelet pour les in-Roi.

Le soulevement général qu'excita l'oppose-Nouveaux tion du Clergé au premier article du cahier du Tiers-Etat, engagea le Parlement à renouveller par un Arrêt du 31 Décembre [ 1614 ] celui du 2 Décembre 15.61, & tous ceux qui avoient été rendus sur la même matiere. Les Prélats moins jaloux de leur gloire que de leurs prétentions, s'emporterent contre le Parlement, & tinrent au Roi, à la Reine, & aux Princes qui les accompagnoient, les discours les plus indécens & les plus séditieux, pour faire annuller l'Arrêt du 31 de Décembre, qui n'avoit été rendp que pour la sûteté du Roi lui-même. Leurs Majestés, quoique vivement blessées, redoutant l'incendie que le Clergé étoit prêt à allumer, firent expédier un Arrêt du Conseil & des Lettres-patentes portant évocation des différends survenus en l'Assemblée des trois Ordres des Etats sur l'article proposé en la Chambre du Tiers-Etat. Les gens du Roi, en présentant ces Lettres parentes par l'exprès commandement de sa Majesté, requirent que sidele regître sut sait de tout ce qui s'étoit passé en cette affaire, « à ce que la Postérité reconnoisse, que la Cour & cux ont fait ce de France. XVII. siècle.

qui étoit dû pour la conservation des maximes de tout temps gardées en France, pour l'autorité & souveraineté temporelle dudit Seigneur, sûreté de sa vie & repos public. » La délibération sur ces Lettres-patentes dura deux jours. Et le 10 de Janvier [1615] la Cour arrêta « de ne rien ordonner sur icelles, se réservant aux occasions qui se présentement à faire très-humbles Remontrances au Roi. »

Le zele du Clergé pout élever les prétentions de la Cour de Rome au préjudice des droits & de la sûreté du Roi, leur mérita un Bref de remercîment du Pape, auquel les Prélats répondirent par des promesses solemnelles, qu'ils continueroient de s'opposer courageusement aux entreprises des ennesuis de la Foi, pour les faire tourner à la gloire de l'Eglise. La foiblesse du Gouvernement étoit la vraie cause de cette hardiesse du Clergé. Le Roi & la Reine Régente témoignerent au Tiers-Etat leur satisfaction sur ce qu'il avoit fait pour le maintien de l'autorité Roïale: mais leurs excessifs ménagemens pour les Evêques, faisoient gémir tous les cœurs vraiment François. Le Roi voulut que l'Article ne fût point inséré dans le Cahier du Tiers-Etat, & donna un Arrêt du Conseil, pour faire surseoir toutes délibérations à cet égard. On adressa pareillement des Lettres-patentes au Parlement, pour empêcher la publication de son Arrêt de Reglement. Le Roi vit, sans les punir, les Evêques de son Roïaume se déclarer ouvertement pour les droits chimériques de la Cour de Rome, & qualifier d'ennemis de la Foi ceux qui prenoient la défense des droits récls de la

Art. III. Eglise 196

Roïauté. Cette timidité de la Cour sit croise à nos Prélats qu'ils pouvoient tout entreprendre. La fermeté du Tiers-Etat aïant empêché la publication du Concile de Treute, les Evêques prirent le parti de faire eux-mêmes sans la permission du Roi, une acceptation solemnelle de ce Concile, & l'acte en fut inséré dans la Remontrance qu'ils présenterent au Roi. Cette démarche attira l'attention des Juges séculiers. Le Châtelet rendit une Sentence pour supprimer cette Remontrance du Clergé, & défendre à tous Eccléssastiques du ressort de tenir ledit Concile pour reçu, & de rien innover en l'ordre & police Ecclésiastique sans l'autorité du Roi, sous peine de saisse du temporel, & d'être déclarés criminels de Léze-Majesté. Les Evêques reconnurent alors leur faute, & déclarerent en 1616, que « ce qui avoit été fait l'année précédente touchant le Concile de Trente, sans l'autorité du Roi, seroit réparé, & les choses mises en l'état où elles étoient auparavant. » C'est qu'une emreprise si formelle contre les Loix fondamentales de l'Etat avoit soulevé tous les esprits, & déterminé enfin le Roi même à laisser agir Tom. VIII. ses Cours pour réprimer le Clergé. Nous

pag. 693 & avons marqué ailleurs les raisons pour lesquelles la Puissance séculiere a toujours em-โมเบ. pêché la publication du Concile de Trente en France.

# IX.

XVIII. Nous croïons devoir rapporter ici en peu Principaux de mots les événemens les plus remarquables évenemens du Regne de Louis XIII, afin de ne point du Regnede interrompre ce que nous dirons ensuite des Louis XIII. de France. XVII. siècle. 197 affaires purement Ecclésiastiques arrivées

sous le même Regne.

Les Etats généraux dont nous venons de Abr. Chr. parler, & qui se séparerent sans avoir pro- de l'Hist. de duit aucun des bons essets que l'on en atten- Fr. de M. le doit, sont les derniers que l'on ait tenus. Prés. Hén. L'année suivante 1615, le Prince de Condé, premier Prince du Sang, toujours mécontent de n'avoir pas le principal crédit, se retira de la Cour, & publia un manisceste sanglant contre le Gouvernement. Le Roi le déclara lui & les adhérans criminels de Léze-Majesté. On avoit publié quelque temps auparavant une double alliance entre la France & l'Espagne, en faisant épouser au Roi l'Infante d'Espagne Anne d'Autriche, & à Elizabeth sœur du Roi le Prince d'Espagne, qui fut depuis Philippe IV. Le Roi alla à Bordeaux en 1615 pour la célébration de ces deux mariages, malgré les inquiétudes que les mécontens pouvoient lui donner dans sa marche. Il avoit sur-tout à se désendre contre les insultes des Huguenots, ausquels le Prince de Condé s'étoit lié, malgré la haine qu'il ieur portoit, & qu'il leur porta toute sa vie. Il força la Régente de faire un Traité dont il se promettoit de grands avantages. Mais cette Princesse le sit bientôt arrêter & conduire à Vincennes. Plusieurs Scigneurs irrités de cet emprisonnement se retirerent de la Cour, pour se préparer à faire la guerre. La Reine se mit en état de défense. Toutes les faveurs étoient pour l'Italien Concini devenu Maréchal d'Ancre. Celui-ci fit Secrétaire d'Etat Armand-Duplessis de Richelieu, Evêque de Luçon, qui dans la suite sçut concentror en lui seul toute la puissance Roïale. La guerre

se fit avec succès contre les mécontens, & finit tout-à coup par la mort du Maréchai d'Ancre, qui fut tué sur le Pont du Louvre par ordre de Luines, favori du Roi. La fem-me du Maréchal d'Ancre eut la tête tranchée par Arrêt du Parlement. Telle fut la fin des deux Italiens qui avoient gouverné pendant sept ans sous le nom de la Reine : cet événement sit cesser la guerre civile. Marie de Médicis fut reléguée à Blois, où l'Evêque de Luçon la suivit. Ce Prélat ambitieux étant devenu suspect au Duc de Luines, eut ordre de se retirer dans un Prieure qu'il avoit en Anjou, ensuite à Luçon & enfin à Avignon. Deux ans après, la Reine-Mere se sauva de Blois, & se retira à Angoulême par le secours du Duc d'Epernon qui avoit quitté la Cour. Le Duc de Luines sit aussi-tôt revenir d'Avignon l'Evêque de Luçon, qui persuada à la Reine de s'accommoder avec le Roi. La réconciliation se fit en Touraine, & Marie de Médicis se retira à Angers après cet accommodement, quoique le Roi voulût l'engager à aller à Paris. Le Duc de Luines se hâta en même-temps de faire sortir de prison le Prince de Condé, qui sur toujours depuis srès-attaché au Roi. L'année suivante 1620, la Reine excitée par l'Evêque de Luçon qui vouloit se rendre nécessaire à la Cour, & y faire acheter sa médiation, ralluma la guerre, espérant que les principaux Seigneurs prendroient son parti. Cette guerre dura peu. On donna ordre dans toutes les Provinces de veiller sur les entreprises des rebelles, & la Reine fut obligée de se soumettre. L'Evêque de Luçon servit de médiateur, comme il l'avoit projetté, & se sit prode France. XVII. siècle. 199
mettre par le Duc de Luines le chapeau de Cardinal. On publia alors un Edit du Roi pour la réunion du Béarn à la Couronne, pour l'érection du Conseil de cette Province en Parlement, & pour la restitution des biens Ecclésiastiques, que les Huguenots possédoient depuis près de soixante ans. Ils prenoient des mesures pour s'opposer à cette restitution; mais la présence du Roi, qui se rendit lui-même en Bearn, consomma l'exécution de l'Edit dans toutes ses parties. C'est l'époque des troubles que les Huguenots ex-

siterent sous le regne de Louis XIII.

Leur premiere guerre commença l'année XIX. suivante, dura deux ans, recommença jus-Guerres des qu'à trois sois, & ne finit qu'en 1629 quelque Protestans. qu'à trois tois, & ne unit qu'en 1029 queique Elévation semps après la prise de la Rochelle. Le projet du Cardi-des Huguenots étoit de faire de la France nal de Riune République. Ils la diviserent même alors chelieu. en buit Cercles, dont ils donnerent le gouvernement à des Seigneurs de leur parti. Le Roi victorieux par tout le Rosaume ne put réduire Montauban, qui étoit désendu par le Marquis de la Force Il mena au siège de cette ville six Maréchaux de France, les grands Seigneurs & les plus habiles Capitaines; mais il fut obligé de le lever, & les Calvinistes devenus plus siers s'emparerent de Montpellier. La guerre continua avec des avantages réciproques, & le Roi donna en plusieurs occasions de grandes marques de valeur. Enfin les Protestans ne purent plus résister. Le Marquis de la Force se soumit, & fut fait Maréchal de France. Les Rochelois furent battus sur mer, tandis que le Duc de Rohan faisoit sa paix. La guerre finit par la confirmation de l'Edit de Nantes. Le blocus

200 Art. III. Eglise

de la Rochelle sut levé; mais on laissa sub-Aster le Fort Louis. Le Duc de Lesdiguieres reçut le bâton de Connétable, après avoir abjuré le Calvinisme. C'étoit en 1622, la même année que Paris sut érigé en Archevêché. Ce fut aussi alors que l'Evêque de Luçon fut fait Cardinal. Ce Prélat adroit & politique, sçut s'emparer de l'esprit du Roi, & obtenir de lui tout ce que son ambition demesurée lui faisoit desirer. Il sut déclaré deux ans après, principal Ministre d'Etat, Chef des Conseils, & Grand-Maître, Chef & Surintendant général de la Navigation & du Commerce. Il eut en même-temps les Abbaïcs de Cluni, de Cîteaux, de Prémontré, de S. Benoît sur Loire, de S. Médard de Soissons, de S. Riquier, de Charoux, de la Chaise-Dieu, de Ligni, & d'autres encore. Ainsi ce Cardinal n'étoit pas moins avide de richesses que d'honneurs; & pour s'en procurer, il violoit ouvertement & sans pudeur les Loiz de l'Eglise les plus sacrées, qui venoient d'être renouvellées par le Concile de Trente.

On vit commencer en 1626 les factions qui agiterent le Roïaume, par la division que l'on mit entre le Roi & Gaston son frere. Monsieur épousa à Nantes Mademoiselle de Montpensier, qui mourut l'année suivante, laissant Mademoiselle son unique héritiere. Ce mariage avoit été la cause de grands évenemens à la Cour, où le parti opposé au Cardinal vousoit que Gaston épousat une Princesse étrangere, pour le rendre indépendant du premier Ministre. On conspira contre la vie du Cardinal, qui se vengea d'une maniere éclatante. Voulant mettre à prosit jusqu'au danger où il étoit expose, il eux

pour la sûreré de sa personne une Compagnie de gardes du corps. Tout le reste da Regne de Louis XIII ne fut rempli que de cabales, que le Cardinal sçut dissiper. Il fix Supprimer l'année suivante les Charges d'Amiral & de Connétable qui pouvoient limiter sa puissance absolue. Ses deux objets principaux étoient l'abbaissement de la Maison d'Autriche, & la destruction des Huguenots. Il commença par ceux-ci, & entreprit de leur enlever la Rochelle, qui étoit le boulevard de l'hérésie. Le Duc de Boukingham, jaloux de la gloire du Cardinal de Richelieu, engagea le Roi d'Angleterre Charles I à secourir cette ville. La flotte Angloise aborda à l'isle de Ré, à la sollicitation des Rochellois & du Duc de Rohan, déclaré Chef du parti. Les Anglois battus après leur descente dans l'isle de Ré, se rembarquerent aïant perdu huit mille hommes. Le Roi vint au siège de la Rochelle avec la plus haute Noblesse de son Rosaume. Il sit punir de mort deux Seigneurs qui s'étoient battus en duel; & cette juste sévérité sit plus d'esset sur les esprits, que tous les Edits que l'on avoit rendus contre cette criminelle coutume.Louis XIII revint à Paris au commencement de l'année suivante (1628) & le Cardinal de Richelieu resta pour commander au siége. La sameuse digue à laquelle on ne pensera jamais sans étonnement, fut commencée cette année. Le Roi d'Angleterre envoïa au secours de la Rochelle, une flotte qui s'en retourna sans succès. Il en envoïa une autre plus forte que la premiere, à laquelle le Rol voulut s'opposer en personne. Il retourna donc promptement au siège de la Rochelle, où il donna des preuves extraordinaires de valeur & d'intrépidité. Les Anglois travaillerent en vain à forcer la digue. Leur Flotte s'en retourna, & la Rochelle se soumit au Roi, qui y sit son entrée le 1 de Novembre. Les fortisications surent démolies, les sossés comblés, les habitans desarmés, la Communauté de ville abolie à perpétuité, & la Religion Catholique rétablie. Ce sut un coup mortel pour le Calvinisme, & l'évenement le plus glorieux & le plus utile du Ministere du Cardinal de Richelieu. Ainsi sut soumise cette ville rebelle, qui depuis près de cent ans s'armoit contre ses Souverains.

## X.

XX.
Suite du
Regne de
Louis XIII
& du gouvernement
du Cardinal de Richelien.

Le Duc de Mantoue étant mort sans enfans, le plus proche héritier étoit le Duc de Nevers. Mais l'Empereur, le Roi d'Espagne, le Duc de Savoie & toute l'Italie se déclarerent contre lui, voulant disposer de ce Duché ou le partager. Le Cardinal de Richelieu, qui vouloit enlever le Roi à toutes les intrigues que l'on tramoit contre lui, le décida à partir pour aller en personne secourir le nouveau Duc de Mantoue. Le Roi sit des prodiges de valeur. A son setour, voïant que les Calvinistes remuoient toujours, malgré la déclaration qu'il avoit rendue avant son départ, pour leur ordonner de poser les armes, marcha vers Privas, qui fut s'accagée le 17 de Mai 1629. Alais capitula le 8 de Juin. Le Cardinal entra dansMontauban le 20 d'Août, & la paix fut accordée aux hérétiques par un nouvel Edit de pacification. La guerre d'Italie au sujet du Duché de Mantouc, se renouyella l'année suivante, & se sit avec beaucoup de chaleur. Ce fut alors que parut pour la premiere fois Jules Mazarin, depuis Cardinal, que le Duc de Savoie envoïa en France pour traiter avec le Roi. La négociation aïant été sans succès, le Roi s'empara de toute la Savoie. Ce Prince tomba malade, & retourna à Lyon, où les deux Reines étoient restées. Le séjour qu'y fit le Roi pensa être aussi funcste au Cardinal par les complots qui s'y formerent contre lui, qu'à la France, par le danger où le Roi fut de perdre la vie. La Reine Mere ramena le Roi à Paris, après lui avoir fait promettre de disgracier le Cardinal, aussi tôt que l'affaire d'Italie seroit terminée. Le Cardinal sembloit perdu, & se préparoit à s'éloigner. Il devoit aller coucher à Pontoise, pour se retirer au Havre-de-Grace qu'il avoit choisi pour le lieu de son éxil. Son Palais étoit devenu desert, & tous ceux qui lui paroissoient attachés, l'avoient abandonné. Le Roi étoit allé à Versailles pour éviter les plaintes de son adieu, & la Reine Mere n'avoit point eu la précaution de l'y suivre. Le Cardinal ne se déconcerta point dans une conjondure si délicate. Au lieu de prendre le chemin de sa retraite, il alla droit à Versailles par le conseil du Cardinal de la Valette. Comme il connoissoit mieux que personne l'esprit du Roi, il renversa par l'ascendant qu'il avoit acquis sur lui, & par ses raisons, ce qu'on pensoit y avoir établi par des moiens plus efficaces. Ainfi le Cardinal devenu plus puissant que jamais, poussa vivement ceux qui l'avoient voulu perdre, & cette journée qu'on nomma Le journée des Dupes, eut des suites trèssacheuses. Gaston se retira en Lorraine, & la Reine Mere à Bruxelles. Gaston épousa la Princesse Marguerite, sœur de Charles Duc de Lorraine, & le Roi punit tous ceux qu'il crut avoir pris part à cette alliance. Un grand nombre de personnes de la Cour surent les victimes de la colere du Cardinal. 11 voulut faire casser ce mariage, comme aïant été fait sans le consentement du Roi. Il prétendoit que ce défaut rendoit le mariage nul; & plusieurs Docteurs, dans la crainte de déplaire à un Ministre si puissant & si vindicatif, parurent approuver ce senti-ment. Il voulut aussi avoir le suffrage de l'Abbé de S. Cyran, dont il connoissoit le mérite; mais ni la crainte de son ressentiment, ni l'offre qu'il lui sit faire d'un Evêché, ne purent ébranler ce grand homme. Cette fermeté le rendit odieux à ce Ministre, qui ne pouvoit supporter la moindre réfistance.

Le Roi qui imputoit au Duc de Lorraine les entreprises de Gaston, s'empara de Pontà-Mousson, Bar-le-Duc & S. Mihel. Le Duc eut recours à la clémence du Roi, & en obtint la paix. Monsieur qui se vit sans ressource de ce côté là, passa en Languedoc. Le Duc de Montmorenci, Maréchal de France, qui se trouva engagé dans son parti, fut fait prisonnier par le Marechal de Schomberg, & eut la tête tranchée à Toulouse à l'âge de trente-sept ans. Monsieur se retira en Flandre auprès de la Reine sa mere. L'année suivante 1633, il y eut une puissante ligue contre la Maison d'Autriche. Elle sut d'autant plus utile à Louis XIII, que, sans rompre ouvertement avec l'Empereur, il portoit le ravage dans l'Allemagne, & occu-

de France. XVII. siécle. poit trop la Maison d'Autriche, pour qu'elle pût donner du secours aux rebelles de France. La même année quelques Evêques complices: de la révolte de Monsieur, furent jugés à Paris par des Commissaires délégués par le Pape. Le Clergé protesta depuis contre cette délégation. Cette procédure extraordinaire n'intimida point le Duc de Lorraine, qui sit une nouvelle guerre contre le Roi. Elle lui fut très-funesté, & aboutit à la perte de ses Etats. Pendant les dix dernieres années du Regne de Louis XIII, le fléau de la guerre ne cessa d'affliger la France, l'Altemagne, & l'Italie. Le Cardinal de Richelieu ne travailloit qu'à affoiblir la Maison d'Autriche, & à rendre plus absolue l'autorité du Roi. Il savoit qu'en étendant la gloire de son Maître, il se procuroit à lui-même cette sorte d'immortalité qui est le but des ambitieux. On doit dire à sa louange qu'il a dé-truit tous les petits Tyrans qui excitoient sans cesse des guerres civiles, en se révoltant contre l'autorité Roïale. Il aimoit la science & le mérite, & avoit une grande étendue de génie. Il a mis en place plusieurs Evêques savans & vertueux, & a rendu en cela un service très-important à l'Eglise. Mais ces bonnes qualités étoient accompagnées de plusieurs vices très-considérables. Il avoit une ambition sans bornes, & ne pouvoit souffrir tout ce qui ne plioit pas devant lui.

. Après avoir passé toute sa vie dans des agitations continuelles, il résolut en 1642 de faire la conquête du Roussillon, se conten- Reine metant de se tenir sur la désensive dans les Païs-re, & du Bas. Le 3 Juillet mourut à Cologne dans la Cardinal de derniere misere Marie de Médicis, âgée de Richelieu.

XXI, Mort de la soixante-huit aus. Cette Princesse avoit un

Hénaut.

M. le Prés. esprit trop au-dessous de son ambition, dit un Auteur célébre, & elle ne fut pas affez Abr. Chron. surprise, ni assez affligée de la mort d'un de nos plus grands Rois. On sent assez ce que signissent ces paroles, sur-tout quand on se rappelle les circonstances de la most d'Henri IV. Le Cardinal de Richelieu la suivit d'assez près. Il avoit depuis long-temps des infirmités considérables & humiliantes, & son corps tomboit presque en pourriture. Cependant il ne pensoit qu'à étourdir son mal, soit par de nouvelles entreprises & de vastes projets, soit par des amusemens de poësies, & même par des piéces de Théâtre dont il ne rougissoit pas de se mêler. La défiance continuelle dans laquelle il vivoit par rapport à ceux qu'il crosoit ses ennemis, ses envieux ou ses rivaux, augmentoit encore son mal par l'inquiétude dont il n'étoit jamais exempt. Enfin la maladie paroissant mortelle, il se mit entre les mains d'un Médeein de Troies, & reçut les derniers Sacremens. Le Prêtre lui aïant demandé s'il ne pardonnoit point à ses ennemis, & s'il ne prioit point ceux qu'il avoit offensés, de lui pardonner; il répondit qu'il n'avoit jamais eu d'autres ennemis que ceux du Roi & de l'Etat, & qu'il n'avoit point de pardon à demander à personne. Il mourut le 4 Décembre dans son Palais à l'âge de cinquante-huit ans, & fut enterré en Sorbonne. Cette mort procura la liberté à M. l'Abbé de S. Cyran, que le Cardinal tenoit en prison depuis près de cinq ans. Voici ce que ce saint homme écrivit sur cette mort à un de ses amis. « Qu'est devenu celui qui en vérité a fait trembler toute l'Eutope? Sa mort est aussi étonnante que sa vie : & si l'une fournit aux beaux esprits de la terre une ample matiere pour faire une Histoire, l'autre n'en donne pas moins pour s'en-tretenir, aux personnes spirituelles. Je ne mentirai pas, quand je dirai que cette more m'a laissé dans le même état que celui où j'étois auparavant; je n'ai senti en moi qu'une certaine compassion. Il est certain que si on considéroit bien ce Ministre, & certe Reine qui est morte un peu avant lui, avec leur mort, on se moqueroit bien de toute la grandeur du monde. Le monde se désemplit tous les jours de personnes de notre connoissance, & ils vont rendre à Dieu un compte exact de toute leur vie. Le moins que nous pouvons faire dans cette vûe, est de nous tenir prêts; & puisque ce monde nous y oblige en ne tenant pas compte de nous, nous devons prendre garde que Dieu nous avertit par-là de transférer nos affections au-delà du monde. 🔊

Une des causes de l'emprisonnement de ce grand serviteur de Dieu, c'est qu'il n'avoit point voulu approuver la suffisance de l'attrition, qui étoit l'opinion favorite du Cardinal. Un trait assez curieux rapporté par M. Hermant dans une Histoire manuscrite, montre l'intérêt que le Cardinal de Richelieu prenoit à cette doctrine. « Ceux qui ont connu plus particuliérement ce Cardinal, dit M. Hermant, savent qu'il avoit quelquesois de si grands remords de conscience, & de si effroiables appréhensions d'être damné, que pour appaiser cette cruelle inquiétude, il étoit souvent obligé de faire appeller M. Lescot pour le rassurer; & comme cela lui arrie,

voit souvent, & troubloit son repos, ne se contentant pas de la vive voix de son Confesseur, il exigea de lui un écrit par lequel il l'assuroit de son salut. Ce Docteur crut avoir assez de lumiere, & eut assez de confiance pour lui donner cette satisfaction: & M. le Cardinal de Richelieu porta toujours jusqu'à sa mort ce papier sur lui, pour se mettre à couvert de la colere de Dieu, & des traits de sa justice, sous le bouclier impénétrable de la garantie de son Directeur. Celui-ci tenoit un peu pour suspect son passeport : car aussi-tôt que le Cardinal fut mort,sa premiere attention fut de retirer le papier, afin qu'il ne fût pas vû. » C'étoit, comme on voit, désespérer ce puissant Ministre, que de lui ôter la ressource de la sussissance de l'attrition, & de la crainte de l'Enfer pour le salut.

L'Etat profita à sa most de quatre millions (somme prodigieuse en ce tems - là) qu'il dépensoit pour l'entretien de sa maison; mais il perdit un habile Ministre. Ce Cardinal uniquement occupé de l'idée d'accroître l'autorité de son Maître, qui étoit devenue la sienne, passa sa vie dans le trouble que lui causoit nécessairement la crainte de ses ennemis, tandis qu'il auroit eu besoin de tout le calme de son ame, pour former des projets aussi vastes & aussi compliqués qu'étoient les siens. Ce même homme, qui s'exposoit à la haine & à la vengeance de ce qu'il y avoit de plus grand dans le Roïaume, pour rendre le gouvernement de son Maître plus absolu, avoit autant à craindre du Roi, pour qui il risquoit tout, que du ressentiment de ceux qu'il forçoit d'obéir. Que de cette situation il naisse des résolutions méditées, un système suivi, des entreprises aussi éclatantes; qu'il puisse y avoir un homme capable de s'occuper tout entier de l'administration d'un Rosaume, où il est. également craint, & de celui qu'il sert, & de ceux qu'il soumet ; c'est un problème qu'il n'appartient qu'aux passions de résoudre. C'est le Cardinal de Richelieu qui a établi l'Imprimerie Roïale, & qui a bâti le l'alais Cardinal qu'il donna au Roi, & qu'on a toujours nommé depuis le Palais Roïal. Il voulut que sa sépulture même se ressentit de la grandeur avec laquelle il avoit vécu. La Maison de Sorbonne n'étoit dans le commencement qu'une Communauté de pauvres Ecoliers, établie par Robert de Sorbonne. Comme S. Louis, dont il étoit Confesseur, avoit contribué à cet ésablissement, & en avoit même posé la premiete pierre, Robert ne voulut pas prendre le titre de Fondateur, & se contenta de celui de Proviseur. Le Cardinal de Richelieu en la même qualité, choisit cette demeure pour sa sépulture, après l'avoir rebâtie avec une magnificence vraiment Roïale. Le Mausolée qui s'y voit, est le Chef-d'œuvre du célebre Girardon.

Le jour même de la mort du Cardinal de Richelieu, le Roi sit entrer dans son Conseil le Cardinal Mazarin, & écrivit aux Cours supérieures, & à ses Ambassadeurs, qu'il n'y avoit aucun changement dans le Gouvernement. L'attente de la Régence, que la mauvaise santé du Roi rendoit prochaine, sormoit alors deux partis à la Cour, celui de la Reine & celui de Monsseur. Le Roi déséra la Régence à la Reine par une Déclaration du

XXII. Mort de Louis XIIL

Art. III. Eglise 210

357.

19 Avril (1643,) & nomma un Conscil de Régence. Monsieur le Duc d'Orléans sut déclaré Lieutenant - Général du Roi Mineur sous l'autorité de la Régente. Louis XIII mourut le 14 Mai jour de l'Ascension. Le goût de ce Prince pour la retraite l'attachoit à ses Favoris dont il dépendoit. Il n'aima jamais le Cardinal de Richelieu, qui le do-Ibid. pag. mina toujours. Il étoit jaloux de ce même Ministre, à qui il se livroit sans réserve, & il ne lui pardonnoit pas de ce qu'il ne pouvoit s'en passer. Les vues de ce Prince étoient droites, son esprit sage & éclairé, son jugement sain: mais il avoit un fond de foiblesse & de timidité qui ne parut qu'en trop d'eccalions.

#### X I.

déposer les Rois. Bellarmin n'admit qu'une puissance indirecte des Papes sur le temporel des Rois; mais il en tira les mêmes consé-

· quences, & entreprit de les établir sur plu-

XXIII. Ce fut sous le Regne d'Henri IV & de Louis Question XIII, qu'on agita avec le plus de chaleur, de l'autori- & qu'on discuta avec le plus de soin, la té du Pape question de l'autorité prétendue du Pape sur sur le tem- le temporel des Rois, & du pouvoir de les porel des déposer. Dès la premiere année du dix-septieme siècle il parut un Livre de la Monarvrages de chie & de la Jurisdiction temporelle de l'E-Guillaume Barclai sur glise, où l'on soutenoit que la Puissance Eccléssastique a de droit divin & naturel, aucette matorité sur la Puissance séculiere, & que le tiere. Dupin, 17 Pape peut exercer cette autorité dans le for sécl.t. 1. extérieur. On en concluoit qu'il a un pouvoir direct & coactif sur le temporel des Rois; qu'il peut disposer des Roiaumes, &

fieurs exemples. Guillaume Barclai attaqua ces erreurs avec beaucoup de zele. C'étoit un noble Ecossois né vers le milieu du seizième sécle. Il fut dans sa jeunesse en faveur auprès de la Reine Marie Stuart; mais aïant vû son pais ruiné par les guerres civiles, les Ca-tholiques persécutés, & Marie Stuart en prison en Angleterre, il se retira en France à l'âge d'environ trente ans. Il alla étudier en Droit à Bourges sous le célebre Cujas, qui présida à l'acte dans lequel il reçut le bonner de Docteur en Droit. Son mérite lui fit avoir une chaire de Professeur en Droit dans l'Université de Pont-à-Mousson, qui venoit d'être fondée par le Duc de Lorraine. Ce Prince l'honora d'une Charge de Conseiller dans ses Conseils, & de Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel. Il se maria en Lorraine, & eut un fils qui marcha dans la suite sur les traces de son pere. Après la mort de la Reine Elisabeth, Barclai & son fils allerent à Londres trouver le Roi Jacques, qui leur offrit une place dans son Conseil. Mais il la refusa, parce qu'on lui proposa d'embrasser en même temps la Religion Anglicanne. Il repassa en France au commencement de l'année 1604, & accepta une chaire de Professeur Roïal en Droit dans l'Université d'Angers. Il y enseigna avec beaucoup d'éclat jusqu'à la fin de l'année suivante, qu'il mourut.

Les deux Ouvrages qui l'ont rendu le plus célebre, sont le Traité de la puissance des Rois, & celui de la puissance du Pape. Le premier est contre Bucanan, Hubert Languet, Boucher & autres ennemis de la Monarchie, qui soutiennent que les Rois peuvent être déposés par leurs sujets. L'autre est

contre Bellarmin & les autres Auteurs ultramontains, qui croient qu'ils peuvent l'être par le Pape. Dans l'un & dans l'autre, il venge l'autorité souveraine des Rois. Celui de la puissance des Papes est un petit volume qui comprend de grands principes, & beaucoup de choses en peu de mots. L'Epître dé-dicatoire est adressée à Clement VIII. Il y représente à ce Pape, que les entreprises de quelques-uns de les Prédécesseurs contre les Rois, ont été cause du progrès qu'a fait l'hérésie en France, en Allemagne, en Angle-terre & en Ecosse; & qu'ainsi c'est rendre service à l'Eglise, que de prouver que les Papes n'ont point ce pouvoir qui les a rendu si odieux, & qui a causé tant de maux à l'Eglise. Il proteste qu'il n'a point entrepris cet Ouvrage pour faire sa cour aux Princes, mais par amour pour la vérité, & qu'il est fort éloigné d'ôter au souverain Pontise aucune des prérogatives qui lui appartiennent. Il attaque d'abord le sentiment de ceux qui prétendent que Jesus-Christ a donné à Saint Pierre & à les Successeurs la puissance spirituelle & temporelle. Il démontre que ces deux Puissances sont séparées & distinguées de droit divin; qu'elles sont toutes deux indépendantes l'une de l'autre; qu'il n'y a aucun vestige ni dans l'Ecriture, ni dans la Tradition, de cette puissance des Papes sur les Rois; que Grégoire VII est le premier qui s'est attribué le pouvoir d'ôrer & de donner les Roiaumes à qui il jugeoit a propos, mais que cette entreprise n'a produit que des troubles & des scandales.

XXIV. Barclai réfute ensuite l'erreur de Bellar-Il réfute min, qui donne au Pape par une puissance Indirecte tout ce qu'il lui ôte de pouvoir les erreurs

direct sur le temporel des Souverains. Il exa- de Bellarmine plusieurs exemples des dépositions des min. Empereurs par les Papes, & il en fait voir l'injustice & la nullité. Il prouve ensuite que la puissance indirecte, a les mêmes inconvéniens que la puissance directe. Il établit que Jesus-Christ n'a donné à ses Ministres qu'une puissance purement spirituelle, & démontre que l'obéissance dûe aux Rois est de droix naturel & divin, dont le Pape ne peut dispenser. A l'égard des exemptions, Barclai Soutient que les Clercs sont soumis aux Princes dans tout ce qui concerne le temporel, & que les Princes ont sur les Clercs comme sur tous leurs autres sujets, droit de vie & de mort, ce que Bellarmin prétend être une erreur intolérable. Ce Cardinal n'étant que simple Jesuite, avoit signalé son zéle pour la défense des opinions ultramontaines : mais il devint depuis encore beaucoup plus ardent à soutenir les préjugés dont il étoit imbu. Nous avons vû avec quel éclar il le fir dans l'affaire de Paul V avec la République de Venise.

Comme il étoit nommément attaqué dans le livre de Barclai, il sit un Traité, pour Réponse de soutenir contre cet Auteur ce qu'il avoit Bellarmin. avancé du pouvoir du Pape sur le temporel des Rois. Pour montrer que son sentiment n'est pas singulier, il rapporte des passages de plusieurs Théologiens & Canonistes, de toutes les Nations d'Occident qui ont reconnu ce pouvoir. Il y ajoute les exemples des l'apes qui ont entrepris de déposer les Rois; & les Conciles qui ont autorisé ces dépositions. Il donne la mauvaise doctrine qu'il soutient comme une doctrine que l'Eglise enseigne

Art. III. Eglise 214

clairement par son Chef & ses principaux membres. Ils enseignent, dit - il, que la Puissance temporelle est soumise à la Puissance spirituelle, comme le corps l'est à l'ame, us corpus anima: & qu'ainsi quand la Puissance temporelle s'égare, elle peut être dirigée, corrigée, jugée & déposée par la Puissance spirituelle, qui réside dans le Pape dans toute sa plénitude. Ce sont les propres termes de Bellarmin. Il enseigne dans le même Livre que les Clercs sont exempts de droit humain, parce que les Princes les ont affranchis de leur puissance; mais que quand les Princes ne l'auroient pas voulu, les Clercs n'en seroient pas moins affranchis de la Puissance séculiere, parce que le Pape a pu & a voulu les en affranchir, en déclarant qu'ils en sont affranchis par le droit divin. Tel est, dit Bellarmin, le l'entiment des Théologiens & des Canonistes ausquels jusqu'à présent il n'y a eu que des hérétiques qui se soient opposés. Il n'est pas surprenant qu'un Livre qui contenoit des maximes si séditienses, ait été condamné & steri en France.

XXVI. clai.

Jean Barclai qui avoit publié le Livre de Réplicue son pere, crut qu'il étoit de son devoir de le de JeanBar- désendre. Il copia dans sa réplique la réponse entiere de Bellarmin, & le réfuta article par article. Après avoir remarqué que tous les Auteurs cités par Bellarmin sont des Auteurs modernes, & la plupart des Théologiens ou des Canonistes dévoués à la Cour de Rome, il résure en détail les raisons de ces Auteurs, & fait voir que quelques-uns ne sont pas du sentiment de Bellarmin. Venant ensuite aux raisons de ce Cardinal, il mon;

ere qu'il n'y a point de subordination de la Puissance Civile à la Puissance Ecclésiastique en ce qui regarde le temporel : que les Rois sont à la vérité soumis aux Papes & à la Puissance Eecléssastique, mais en qualité de Chrétiens & non pas en qualité de Rois; que le Pape a bien quelque autorité sur eux, mais une autorité purement spirituelle : qu'il peut les punir, mais par des peines spirituelles, & nullement par des peines temporelles qu'il n'a pas droit d'imposer. Que les Ecclésiastiques sont de même soumis aux Rois dans ce qui regarde les choses temporelles en tant qu'hommes & citoïens, & non pas pour ce qui regarde le spirituel : que les Rois leur peuvent commander pour ce qui regarde le temporel, & non pas pour ce qui regarde le spirituel : qu'ils peuvent les punir par des peines temporelles, mais qu'ils ne peuvent pas emploier contre eux par leur autorité les peines Ecclésiastiques. Ces deux Puissances sont égales & souveraines, mais chacune en leur genre; elles ont des fins dissérentes & des moiens dissérens, pour y parvenir; c'est sur ce principe que roulent toutes les réponses de Barclai aux raisons de Bellarmin: mais il entre encore dans le détail des passages & des exemples allégués par Bellarmin, & fait voir que les passages cités par son pere, sont mal expliqués par Bellarmin.

Ce Cardinal ne répondit point à la réplique de Jean Barclai; mais le Jesuite Jean l'Heureux en publia une dans laquelle il ne manqua pas d'accuser Jean Barclai d'hérése. Il poussa même la calomnie, jusqu'à dire que Barclai avoit fait profession en Angle-

216 Art. III. Eglise de France, &c. terre de la Religion Anglicanne. Ce savant homme s'inscrivit en faux, & prouve qu'il avoit toujours été bon Catholique, même lorsqu'il jouissoit en Angleterre de la protection du Roi Jacques I. Il quitta Londres en 1616, & revint à Paris où il fut accueilli par M. du Vair Garde des Sceaux. Il alla enfuite à Rome, & y publia un excellent Livre de controverse, dans lequel il établit la doctrine de l'Eglise par les raisons les plus convaincantes. Paul V qui étoit alors sur le Saint Siège, & Grégoire XV son successeur protégerent Barclai, & lui donnerent des marques de leur libéralité. Il mourut à Rome cn 1621.

Les opinions ultramontaines eurent un autre puissant adversaire en la personne du célebre Edmond Richer. Le personnage qu'il a fait dans l'Eglise est si grand, & toutes les affaires ausquelles il a pris part, sont une portion si considérable de l'Histoire Ecclésiastique du dix-septiéme siècle, que nous avons crû devoir en parler dans un certain détail. La réunion de ces dissérentes affaires qui se sont passées dans l'Eglise de France du temps de Richer, rendra l'article suivant plus étendu que les autres.



Commen-

# ARTICLE IV.

Edmond Richer. Disputes sur l'étendue & les bornes de l'autorité du Pape.

I.

🔽 Dмоно Richer nâquit le dernier de Sep-C tembre 1560 à Chource, petite ville du Diocèse de Langres dans le Comté de Cham-cemens de pagne. Ses parens qui étoient pauvres, ne Richer. Il pagne. Ses parens qui etoient pauvies, ne est reçu Do-pouvant le faire étudier, lui laisserent la cteur de la liberté d'aller à Paris à l'âge de dix-huit ans Faculté de pour y chercher les moiens de satisfaire l'in-Théologie clination qu'il avoit pour l'étude. Il se pro- de Paris. Il cura le nécessaire de la vie en rendant quel-renonce ques services dans un Collège, & emploïa aux préjutout le reste de son temps à étudier les Lan-gés qu'il agues. Il s'y appliqua avec tant de zele & de voit reçus succès, qu'en moins de trois ans il fut en gueurs. état de faire son cours de Philosophie. Deux Vie de Rians après il fut reçu Maître-ès-Arts. Il passa cher, par M. ensuite dans les Écoles de Théologie, où Baillet. l'on ne tarda pas à connoître son mérite. Un Docteur nommé Etienue Roze, Chapelain de S. Ives, le retira chez lui, & lui fournit tout ce qui lui étoit nécessaire. Richer trouvoit tant de goût à étudier, qu'il y passoit les jours & les nuits, ne prenant que deux heures de sommeil. Il fut choisi quelque temps après pour professer dans l'Université, & il sut ravi que Dieu lui procurât cette occasion, pour cesser d'être à charge à son bienfaiteur. Après avoir enseigné les Tome X. K

Humanités pendant deux ans, il professa la Rhétorique avec beaucoup d'éclat & de distinction. Il enseigna la Philosophie avec les mêmes applaudiflemens, & songea ensuite à sinir sa Licence. La Faculté se trouvoit alors dans le plus triste état, à cause de la Ligue qui désoloit tout le Rosaume & sur-tout la Capitale. La Sorbonne privée de ses meilleurs sujets, avoit donné depuis quelques mois (au commencement de 1586) cet énorme decret, par lequel elle avoit eu l'insolence de déclarer tous les sujers du Roi dégagés du serment de fidélité, & les avoit excités à prendre les armes contre lui, sous prézexte de conserver la Religion. Ce decres avoit été publié dans toutes les églises de Paris & dans plusieurs Provinces, par les Prédicateurs mendians & par la plupart des Curés mêmes. On refusoit déja tout communément l'absolution & la communion, & même la sépulture Ecclésiastique, à quiconque ne promettoit pas de se révolter contre le Roi Henri III. Enfin il n'y avoit pas quinze jours que ce Prince avoit été la victime de la fureur des Ligueurs, lorsque Richer se sit inscrire pour le Doctorat. Ainsi se trouvant enveloppé dans les malheurs de la Théologie du temps, il conserva les préjugés où il avoit été élevé, sans que Dieu permît qu'il trouvât quelque personne éclairée qui lui ouvrît les yeux La nature des études qui lui étoient prescrites, lui ôtoit la connoissance des saints Peres & des Conciles, qui auroient pû produire en lui d'heureux effets. On ne l'appliquoit qu'à la scolastique, & on lui inspiroit le plus prosond respect sur-tout pour Bellarmin. On lui faisoit

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 219 envisager comme un cinquième Evangile, pour nous servir de ses expressions, les Traités que ce Jesuite, depuis Cardinal, avoit publiés touchant l'autorité absolue du souverain Pontise.

Il fallut soutenir des Thèses conformes à la doctrine de les Maîtres ; & il s'en acquitta avec tout le zéle d'un jeune Ligueur, disposé à jurer sur les Ecrits des Espagnols & des Italiens, & infecté des maximes du Docteur Boucher Curé de S. Benoît, le plus séditieux des Ligueurs, qui dans la suite fut un de ses -plus implacables ennemis. Il se laissa emporser au torrent qui ravageoit alors toute la Sorbonne; & le mauvais exemple l'engagea, comme plusieurs autres, à louer le parricide de Jacques Clement, comme une action héroique, qui devoit procurer la liberté de l'Etat & de l'Eglise de France. Mais Dieu ne voulut pas qu'il demeurât long-temps dans son aveuglement. Personne ne put l'empêcher de faire connoître dans ses dernieres Thèses, combien il étoit opposé à ceux qui parloient de faire venir l'Infante d'Espagne en France, pour la mettre sur le Trône au préjudice du Roi de Navarre. Il sit valoir dans la dispute le droit de la Couronne, avec une liberté qui sembloit devoir lui être funeste. Il fit voir combien il est avantageux à un Etat, d'avoir des Rois par succession hézéditaire plutôt que par élection; & de quelle importance il est pour la Monarchie, que les femmes soient exclues du gouvernement. La crainte d'être refusé au Doctorat, l'empêcha alors d'aller plus loin; mais austi-tôt qu'il eut reçu le bonnet, il se porta ouvertement pour Henri IV, & travailla puissamment dans la

Faculté à ramener les esprits, & à les faire rentrer peu-à-peu dans leur devoir. Il se servoit utilement du crédit que lui donnoient les Charges & les Emplois par où on le faisoit passer dans l'Université & dans la Maison de Sorbonne; en sorte qu'il se rendit bientôt redoutable aux Ligueurs, & à ceux qui cherchoient à profiter des désordres publics & du relâchement de la discipline.

Il porta le même esprit dans la prédi-

II. Ses prédications. Son zéle pour leRoi.

cation de la parole de Dieu, à laquelle Il s'appliqua très-sérieusement depuis qu'il fut Docteur. Il évitoit dans cette auguste fonction les deux extrémités de la badinerie & de l'emportement, où tomboient la plûpart des pour le bien Prédicateurs de son temps. Son grand talent de l'Univer- étoit de développer les principes & les Mysteres de la Religion. Plusieurs envieux tâcherent de le faire passer pour un Prédicateur sans onction. Mais le fruit que produisirent ses discours, justifierent assez sa méthode. Il cut le courage d'insister souvent sur la soumission & la sidélité que les François devoient à Henri IV leur Roi légitime. De concert avec les Docteurs les mieux intentionnés pour la paix de l'Eglise & le repos du Roïaume, il engagea toute l'Université à reconnoître ce Prince. Il ne travailla pas avec moins de succès auprès des Religieux qui sont du corps de l'Université; & même parmi les autres Ordres, si l'on en excepte les Jesuites & les Capucins, qui oscrent déclarer solemnellement, qu'ils attendoient ce que leur prescriroit la Cour de Rome. Ses travaux pour le bien de l'Université, ne l'empêcherent pas de donner ses soins au - rétablissement du Collège du Cardinal le

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 225 Moine, dont il avoit été nommé Grand-Maître & Principal. De tous les Colléges c'étoit celui que la guerre avoit le plus désolé. Sa situation à l'entrée de la ville, avoit donné lieu aux soldats de s'y loger, & d'y introduire toute sorte de désordres, dont le moindre sembloit être l'interruption des exercices & la désertion des Ecoliers. Les Boursiers vivoient dans un déréglement, qui ne différoit gueres de la vie oissve des soldats en quartier d'hiver.

#### II.

Richer comprit l'obligation que lui imposoit sa qualité de Grand-Maître. Il voulut faire revivre la regle; mais il trouva des le Collége obstacles de la part des Boursiers, qui le duCardinal regarderent comme un résormateur impor-le Moine. tun. Ils se prétendirent exempts de sa jurisdiction, & s'opposerent juridiquement à tout ce qu'il pourroit entreprendre à leur préjudice. L'affaire fut portée au Parlement, qui accorda à Richer les provisions suffisantes pour rétablir la bonne discipline dans le Collége, en attendant que le fond du procès fût jugé. Les Boursiers le décrierent dans des libelles diffamatoires, & oserent attaquer sa réputation dans des vers satyriques. Mais le Parlement réprima leur insolence, & permit au Grand-Maître de chasser les sujets rebelles & vicieux. Richer en s'appliquant au bien spirituel de la Maison, ne négligeoit pas le temporel, qui avoit été dissipé pendant les guerres civiles. Il fit défricher la cour, rétablir l'église & les autres édifices, & revenir la plus grande partie des biens, qui avoient été aliénés par la négligence de ses prédéces-

K iij

Il rétablit

222 Art. IV. Histoire de Richer. seurs. Il sit ensuite ouvrir les Classes, & suivit en tout point les pieuses intentions du Cardinal fondateur. Ses soins s'étendoient aussi sur les dehors du Collège & même sur tout le quartier, par l'inclination qu'il avoit à faire du bien a tout le monde. Il détruisse près de S. Nicolas du Chardonner, un égoût qui infectoit les environs. Il vint à bout de le détourner dans la Seine par de grands travaux, ce qui rendit depuis le quartier fort sain & mieux peuplé qu'auparavant. Les Chanoines de S. Victor, le Prévôt de Paris & les Echevins, lui rendirent des témoignages publics de leur reconnoissance. Il remédia aussi aux inondations fréquentes de la Seine, qui regorgeoit sous terre tous les hivers dans le grand jardin de son Collège & dans ceux des Bernardins. Pour les en garantir, il fit élever des chaussées & des terrasses jusqu'au Quai de la porte S. Bernard. Afin d'être en état de fournir à tant de dépenses, il ménageoit avec une economie admirable les fonds qu'il avoit fait rentrer, & les revenus de son emploi de Grand-Maître. C'est ce qui fit remarquer en lui un désintéressement, une générosité, une grandeut d'ame, que l'on trouve rarement dans ceux à qui ni la naissance ni l'éducation n'ont pu inspirer ces nobles sentimens.

Après le rétablissement du Collège & de Son appli- ses exercices, Richer considérant tous les devoirs d'un Principal, se crut obligé de travailler en particulier pour les Professeurs & les Ecoliers. Il chercha les moïens de faciliter aux premiers la véritable méthode d'enseigner, & aux autres la maniere d'étudier soligcas. dement. Il ne sit pas dissiculté de partages

cation à former l'esprit & le cœur des jeuncs

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 213 son temps pour cet effet entre la Théologie & les Humanités, quoique la Théologie depuis plusieurs années semblat faire son unique étude. Il étoit persuadé qu'il n'y a rien que de noble dans l'art de former l'esprit de **l'homme ; & tout ce qui rentroit dans l'ordre** des devoirs de son état, lui paroissoit important. Il composa son livre de l'Analogie. qui renferme les moiens de parler d'une maniere pure & correcte, d'enrichir les Langues meres, & de trouver les véritables causes de l'éloquence. Dans celui qui a pour titre, De Grammatica obstetrici, il emploie le faisonnement & l'analyse, pour lier les principes avec les regles les plus faciles de sa Grammaire. Mais de tous les Ouvrages que Richer composa pour les Maîtres & les Etudians, aucun ne parut avec plus d'éclat, que celui qui est intitulé, Obstetrix animorum. Son dessein étoit d'y découvrir la véritable maniere d'enseigner, d'étudier, de juger, de raisonner, de composer. C'est ainsi que, pour satisfaire aux devoirs de sa place, il voulut emploier au profit de la Jeunesse, les grands talens qu'il avoit reçus de Dieu, & qu'il avoit cultivés par l'étude des sciences les plus sublimes. Il sit pour cela le sacrifice de toutes les douceurs qu'il trouvoit dans l'étude de l'Ecriture, des Peres & des Auteurs Ecclésiastiques.

Richer s'appliquoit encore plus à former le cœur des jeunes gens que leur esprit. Il re- Il rend son gardoit comme le plus essentiel de tous ses très-storisdevoirs, le soin de les élever dans la piété, sant. & de les instruire des maximes les plus pures de la Religion. Il veilloit par lui-même sur tous les particuliers, sans se trop reposer sur

Il rend fon

324 Art. IV. Histoire de Richer. ceux qui devoient le soulager. Ce même homme qui s'étoit montré si sévere à l'égard des Boursiers qu'il avoit fallu retirer du li-bertinage, savoit paroître affable aux écoliers, à qui il tâchoit de rendre la vertu aimable. Une charité ingénieuse lui apprenoit à se proportionner aux différens carac-teres, & à pourvoir à tous les besoins. Il gagnoit tous les Professeurs de son Collège par les bons offices qu'il leur rendoit. Il les Faisoit respecter de tous les écoliers, les sourenoitsoujours en public pour conserver leur autorité, réservant pour le particulier & le secret les remontrances qu'il avoit à leur faire. Il maintenoit entr'eux une union étroite dont il étoit le lien, & siroit de grands avantages de leur correspondance réciproque pour le bien des jeunes gens. Il faisoit les délices des bons Prosesseurs & des écoliers reglés; mais aussi il étoit la terreur de ceux qui vouloient vivre dans le désordre. Ils ne pouvoient long-temps supporter sa présence & son autorité, & quittoient bientôt le Collège, quand ils n'étoient pas sincérement disposés à quitter leurs vices. Richer par ce moien eut la consolation de voir son Collège le mieux discipliné & le plus florissant de l'Université. C'est ce qui donna aux parens qui vouloient procurer une excellente éducation à leurs enfans, tant d'empressement pour les mettre sons sa conduite. On a distingué ses éleves long-temps depuis, par les services qu'ils ont rendus à l'Eglise & à l'Etat, & on en a vû qui ont exercé avec beaucoup de réputation les premieres Magistratures du Rosaumc.

# Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 225

#### III.

Pendant que Richer travailloit au rétablissement de son Collège, Henri IV donnoit Il est fait pour la réforme de toute l'Université des or- Censeur de dres dont l'exécution lui fut commise. Ce grand Prince instruit de sa décadence, sentit vailler à sa la nécessité de rétablir promptement cette réformaancienne école du Rosaume, où se devoit tion. apprendre la Religion, les Loix, les Sciences & les beaux Arts. Il avoit nommé pour travailler à ce gran d ouvrage les plus habiles Magistrats du Parlement de Paris. Les Commissaires firent dresser de nouveaux Statuts, qui furent autorisés par un Edit du Roi, & un Arrêt du Parlement. On les fit recevoir dans une Assemblée de l'Université tenue aux 'Mathurins en 1600. On arrêta que, pour prévenir les maux qu'avoient causés les faux principes sur l'autorité temporelle & eccléstaftique, ceux qui voudroient prendre quelque degré dans la Faculté de Théologie comme dans les autres, s'obligeroient par serment à vivre selon les Loix du Rosaume, à rendre une obéissance parfaite au Roi & aux Magistrats, & à ne jamais parler contre les Libertés de l'Eglise Gallicane, qui ne sont autre chose que les anciens Canons & les vrais principes mieux conservés en France que dans les autres Eglises.

Les Magistrats qui s'appliquoient à réformer l'Université, s'apperçurent bientôt qu'on ne pouvoit établir la discipline preserite par les nouveaux Statuts, qu'après avoir fait une information exacte de la vie & des mœurs des membres qui la composoient. On nomma

VI.

VII. Son zéle & ics travaux

pour cet examen plusieurs Censeurs, dont Richer sut le Ches. Ils sirent la visite des Colléges, réformerent les principaux abus, réglerent la discipline & les exercices de piété, & surmonterent tous les obstacles qu'ils trouverent dans cet important ouvrage. Les ennemis de la réformation s'en prenoient sur tout à Richer, en qui ils voioient plus de zéle & de lumiere, & qui avoit la confiance du Parlement. Sa vie fut souvent en danger; mais rien ne pouvoit abbattre son courage. Il lui en fallut beaucoup pour venir à bout d'abolir une fête scandaleuse, qui se faisoit dans les Colléges à l'occasion de la rétribution que les écoliers païoient à leurs Maîtres. On l'appelloit la fête du Lundi ou Landi, & elle se passoit en festins & en débauches. Les ennemis de la regle & du bon ordre faisoient un parallele odieux de cette résorme de l'Université, avec celle que les Protestans avoient prétendu faire dans l'Eglise, ajoutant que le Ciel ne béniroit pas plus l'une que l'autre. Ils tâchoient même d'insinuer, que le rétablissement de l'ancienne discipline ne tendoit qu'à la ruine de la Religion Catholique. Mais sous le beau nom de la Religion Catholique, ils n'entendoient autre chose que le reste de la Ligue avec les opinions ultramontaines. Ils vantoient la Société des Jesuites comme nécessaire à l'Eglise, & soupiroient après leur rappel en France. En même-temps ils traversoient toutes les mesures que prenoient les Magistrats & les gens de bien, pour remettre la paix & le bon ordre dans l'Univerfité, & y faire refleurir la vertu avec les sciences. Ces factieux décrioient Richer, & le traiDisp. sur les born. de la Puis. Ec. 227 toient publiquement de Parlementaire. Dans la bouche des Ligueurs & de leurs éleves, ce terme étoit synonime avec celui d'hérétique. « Car, dit M. Baillet, depuis que le Roi avoit abjuré le Calvinisme & reçu l'absolution du Pape, la grande hérésie du temps n'étoit plus de se déclarer Huguenot; mais de ne point adhérer aux prétentions de la Cour de Rome, qui avoit une infinité d'émissaires dans le Clergé de France, & principalement dans les Maisons Religieuses du Roiaume.

#### IV.

Richer ne songeant qu'à respirer des peines & des travaux que lui avoit couté la Comn réformation de l'Université, se renferma cemens dans son Collège, pour y donner à l'étude disputer de l'Antiquité Eccléssastique, tout le temps la Puis qui lui restoit après avoir rempli tous ses siastique devoirs de Grand-Maître. C'étoit en 1604. séculier C'est à cette même année que l'on doit rapporter l'origine des troubles excités en Sorbonne au sujet de la Puissance Ecclésiastique & séculiere. Les Libraires de Paris, qui avoient formé une société, pour donner au Public une nouvelle édition de tous les Ouvrages des Peres & des Auteurs Ecclésiastiques les plus célebres, avoient engagé Richer à revoir ceux de Gerson. Dans ces citconstances la République de Venise excommuniée par le Pape Paul V, se servoit de l'autorité de Gerson pour faire sentir l'irrégularité de cette excommunication. Elle sie publier deux Traités de ce grand homme, qui déplurent fort à la Cour de Rome. Le Cardinal Bellarmin y répondit aussi tôt en

K vj

langue vulgaire; mais il le fit d'une maniere si injurieuse à la mémoire de Gerson & à la doctrine de l'Eglise Gallicane, qu'il choqua les plus savans Docteurs de Sorbonne, tous les Magistrats du Parlement de Paris & les plus habiles Jurisconsultes. C'est ce qui sit naître à Richer la pensée de bien faire connoître quelle avoit toujours été la doctrine de la Sorbonne & de l'Université de Paris, touchant l'autorité du Pape & du Concile général. Tandis que les Théologiens de Venise étoient occupés à repousser Bellarmin, Richer conseilla aux Libraires de Paris d'imprimer à la fin des Œuvres de Gerson, les Ecrits de ceux qui avoient conservé & enseigné la vraie doctrine.

du Nonce pour éta-blir en France les maximes ultramoncher fait L'Apologic de Gerson contre Bellarmin.

Dans le même temps, Massé Barberin; Intrigues Nonce du Pape en France, & depuis Pape sous le nom d'Urbain VIII, cherchoit dans la Faculté de Paris des Théologiens qui voulussent écrire sur la puissance du Pape contre les Venitiens. Il se servoit du Docteur André Duval pour découvrir quelqu'un qui fût dans taines. Ri-cette disposition. Duval étoit entiérement dévoué à la Cour de Rome, & plein de toutes les plus frivoles subtilités de la scolastique. Quoiqu'il fût fort peu versé dans l'étude des Peres & de l'Antiquité Ecclésiastique, il avoit été choisi avec Philippes de Gamaches pour être premier Professeur Roïal en Théologie politive en 1598, ausli-tôt après l'institution de ces deux chaires faite par Henri IV. Duval donna avis au Nonce de la nouvelle édition des Œuvres de Gerson, comme d'une chose plus préjudiciable encore à l'autorité du Pape, que tout ce que l'on pourroit écrire en faveur des Théologiens de Venike.

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 229 Le Nonce alla sur le champ visiter le Chancelier Brulart de Silleri, de qui il obtint qu'on n'exposeroit pas en vente les Ouvrages de Gerson pendant toute cette année 1606. Richer touché de cette foiblesse du Chancelier, & plus encore de l'assront que l'on saisoit à Gerson & à toute l'Eglise Gallicane, dont il avoit été un des plus grands ornemens, résolut de réfuter l'Ecrit du Cardinal Bellarmin, & de faire l'Apologie de Gerson. Il s'appliqua beaucoup plus à développer les sophismes de ce Cardinal, qu'à repousser ses injures. Joignant toujours la modération des paroles à la force des raisons, il sit voir que la doctrine de Gerson & de l'Eglise Gallicane touchant la puissance du Pape, étoit autorisée par le droit naturel & divin, par la Tradition ancienne de toute l'Eglise, par un usage suivi & constant des huit premiers Conciles généraux, & qu'elle avoit été depuis pleinement rétablie par celui de Constance. Il prouva qu'on ne pouvoit plus dissimuler une vérité si claire, sans être ou trèsignorant, ou très-passionné pour les injustes préventions de la Cour de Rome.

Duval eut quelque soupçon du dessein de Richer, & sit part au Nonce de ses conjectures. Celui-ci, qui avoit été créé Cardinal depuis peu de jours, chargea Duval d'engager Richer de sa part à venir se purger du soupçon que l'on avoit contre lui. On étoit alors dans les réjouissances publiques de la cérémonie du Baptême du Dauphin, & Richer ne voulut point faire d'éclat dans de pareilles circonstances. Il alla donc voir le nouveau Cardinal à l'hôtel de Cluni rue des Mathurins, où les Nonces avoient coutume de

130 Art. IV. Histoire de Richer. loger afin de veiller de plus près sur la Sorbonne. Il prit des détours, pour lui ôter le soupçon qu'on lui avoit donné. Le Nonce n'insista pas, & Richer continua son Ouvrage, mais sans dessein de le publier alors par respect pour le Cardinal Barberin. Il le communiqua à son ami intime Nicolas le Fevre, qui fut depuis Précepteur de Louis XIIL Une infidélité que d'autres sirent à le Fevre, qui leur en avoit montré le plan, fut cause qu'on l'imprima l'année suivante en Italie, mais d'une maniere si désectueuse, que l'Au-teur eut honte de le reconnoître en cet état. L'accommodement des Venitiens avec Rome lui sit naître la pensée d'abandonner cet Ouvrage; mais quatre ans après, lorsque toute la France pleuroit la perte de son Roi, Bellarmin aïant osé publier un nouveau Livre, où il sembloit approuver ouvertement le crime de Ravallac, Richer résolut de mettre la derniere main à son Apologie de Gerson. L'engagement où il se vit ensuite de donner son Ecrit de la Puissance Ecclésiastique & politique, qui n'étoit qu'un extrait de cette Apologie, fut cause qu'il en différa la publication. Ce grand Ouvrage demeura enseveli avec les autres manuscrits de Richer, jusqu'à ce qu'on le sit imprimer en Hollande longtemps après sa mort.

V.

Quoique Barberin sût fort jaloux des pré-Richer est tentions de la Cour Romaine, il n'emplosoit élu Syndic ni les artifices ni la violence, pour détruire de la Facul- la doctrine opposée à celle qu'il vousoit faire té de Théo-recevoir. Mais Ubaldin qui lui succéda en logie logie. 1607 dans la Nonciature de France, n'avois

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 231 ni la même modération, ni la même équité. Il avoit pour Auditeur un homme hardi & turbulent nommé Scappi. Celui-ci profitant du voisinage de la Sorbonne, troubloit la Faculté par ses intrigues continuelles. Le Nonce, qui appuioit son Auditeur, agissoit de son côté, pour engager les principaux du Clergé à soutenir ce qu'il appelloit la puissance du Pape. Il se servoit du Docteur Duval pour faire réussir ses desseins; mais il trouva un puissant obstacle dans l'élévation de Richer au Syndicat de Sorbonne. Il y avoit plus de deux ans qu'il ne se trouvoit plus aux Assemblées, pour donner plus de temps à ses études particulieres. Le 2 Janvier 1608 il fut élu d'un consentement unanime de tous les Docteurs, pour être Syndic en la place de Rolland Hebert, Curé de S. Côme, qui fut depuis Archevêque de Tours, & qui avoit déclaré en quittant le Syndicat, qu'il ne connoissoit aucun Docteur plus capable de l'exercer dignement, que le Grand-Maître du Collége du Cardinal le Moine. Richer fort surpris qu'on eût pensé à lui, déclara dans l'Assemblée du 15 du même mois, qu'il ne pouvoit accepter le Syndicat, à moins que tous les Docteurs ne promissent de travailler avec lui à rétablir l'ancienne discipline de la Faculté. On le promit tout d'une voix, & on le remercia du zele si pur qu'il témoignoit.

Il commença les fonctions de son Syndicat par revoir tous les registres de la Faculté, qui étoient ensevelis dans la poussière & mangés des vers. Il les mit en ordre, & sit des supplémens à tout ce qu'il y avoit de défectueux. Il s'appliqua en même-temps à déseuvrir toutes les intrigues de l'Auditeur du

XI.

Il empéche qu'on
ne soutienne dans les
Thèses rien
de contraire aux Li-

232 Art. IV. Histoire de Richer. Nonce, qui se remuoit sans cesse pour ga-

bertés de l'Eglise Gallicane. Il s'oppose ses des Jeluites, &

gner la Sorbonne. Il fit avertir tous les Bacheliers de se conformer en tout aux maximes de l'Eglise Gallicane. Mais Duval qui étoit dévoue au Nonce, & aveuglément attaché à la doctrine des Jesuites, chez qui il avoit fait toutes ses études, traversa tous les bons s'attire leur desseins de Richer. Il ne vouloit ni statuts ni reglemens. Il auroit desiré que tout sût gouverné à sa fantaisse, & au gré de la Cour de Rome, dont il étoit le vil adulateur. Inconsolable de voir chaque jour biffer quelques Thèses, sur-tout celles des Mendians, il témoignoit publiquement desirer de verser son sang pour la puissance du Pape. C'étoit vraiment l'homme des Jesuites pour mettre le trouble dans la Sorbonne, & l'assujettir aux opinions ultramontaines. Sur la fin de 1609, les Jesuites obtinrent des Lettres-patentes du Roi, pour ouvrir les Classes de leur Collège de Clermont à Paris. Ces Peres avoient adroitement divisé les quatre Facultés, pour empêcher que l'Université ne s'opposât à ces Lettres. Richer travailla à réunir les esprits, & vint à bout de faire former l'opposition au nom de toute l'Université. Le Cardinal du Perron rendit service à l'Université en cette

> occasion, & favorisa ses intérêts jusqu'à la mort d'Henri IV. Les Jesuites ne manquerent pas d'attribuer à Richer le mauvais succès de leur entreprise. Ils jurerent dès-lors sa perte,

& prirent de loin les moiens de se venger. Richer « apprit par son expérience, dit M. Haillet, à quoi doivent se résoudre ceux qui ont quelque chose à démêler avec cette puissante Compagnie. Il savoit que, lorsqu'on leur a déplu une sois, ou qu'on les a traver-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 23 & sés dans leur chemin, non-seulement ils ne pardonnent jamais, mais qu'outre autant d'ennemis qu'ils sont de têtes, ils arment encore tous seurs amis & leurs créatures, & qu'ils mettent en œuvre tous les moïens que seur nouvelle politique leur suggere, sous le beau prétexte de la plus grande gloire de Dieu, pour perdre au moins de fortune & de réputation ceux dont ils se croient offensés. Mais il aima mieux se préparer à tout souffrir, que de jamais abandonner les intérêts de la justice & de la vérité, résolu de n'opposer à tous les artifices de ses adversaires, que le témoignage d'une bonne conscience, avec ce qu'il plairoit à Dieu de lui donner de courage & de lumiere. »

Aussi-tôt après la mort d'Henri IV, l'on vit à découvert bien des desirs secrets, & des Richer s'épensées qui avoient été cachées jusqu'alors, leve contre Plusieurs de ceux que la présence de ce Prince la maxi-avoit retenus dans le devoir, leverent le permis de masque, & chercherent à brouiller l'Eglise tuerles Ty-& l'Etat. Le Parlement, pour arrêter un si rans, enseigrand mal dans sa source & mettre en sûreté gnée par les la vie des successeurs de ce Prince, ordonna Jesuites. que la Sorbonne renouvellât son ancien decret contre ceux qui enseignent qu'il est permis de tuer les Tyrans. Le Syndic Richer pour entrer dans les vûes du Parlement, représenta à la Faculté, que l'année précédente un Jesuite nommé Sebastius Heissius avoit Ibid. 702 publié une Apologie pour la Société, où il établissoit qu'il appartient autant aux Jesuites de se mêler de déposer les Souverains, que de donner des remedes contre la peste. Il sit de solides réslexions sur les réponses de Ravaillac, qui, étant sur la sellette, avoit

XII.

soutenu devant les Juges, qu'on résistait à Dieu en résistant au Pape, & qu'il avoit tué le Roi par principe de Religion, parce qu'Henri IV armoit contre la volonté du Pape pour des Princes Protestans, & qu'il n'exterminoit pas les Huguenots de son Roïaume. Comme les gens de bien se plaignoient de cette doctrine des Jesuires, ajouta Richer, le P. Gonteri, l'un des plus fameux Prédicateurs de leur Compagnie, en prit occasion d'invectiver dans ses Sermons contre ceux qu'on appelloit bons François, & que par mépris il appelloit Catholiques Rosaux, voulant persuader que c'étoit une nouvelle sche qui s'élevoit dans l'Eglise. C'est aussi, continua le zélé Syndic, ce qu'a fait depuis peu en Flandre un autre Jesuite nommé Heribert de Rosveide dans son livre tout récemment imprimé, De la foi que l'on doit garder aux hérésiques.

XIII.

La Faculté sur la requisition de son Syndie Son zele renouvella son ancien decret contre Jean le rend de Petit. Mais le Nonce engagea l'Evêque de plus en plus Paris & d'autres Prélats, à empêcher que ce odieux aux decret ne sit tout le bien qu'on en pouvoit Jeluites. attendre. Richer qui dans sa requisition n'a-Entreprises du Cler-voit été que l'organe du Parlement, devint de plus en plus odieux à la Cour de Rome & gé. Le Caraux Jesuites. Ceux-ci mirent tout en œuvre dinal du Perron se pour l'immoler à leur ressentiment. Leur colivre aux lere s'alluma encore davantage, lorsqu'au mois d'Août suivant, l'Université s'opposa de Jefuites & à la Cour de nouveau aux Lettres que ces Peres avoient Rome. obtenues de la Cour pendant la Minorité du Roi, pour ouvrir leur Collège de Paris. Le

mauvais succès de cette seconde tentative les

irrita si fort, qu'ils ne garderent plus de me-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 235 sures avec Richer; ils inventerent contre sui toute sorte de calomnies, parmi lesquelles l'accusation d'hérésie tenoit la premiere place. Ils engagerent un nombre d'Evêques à délibérer sur les moiens de relever l'autorité Eccléfiastique, qu'ils croïoient avoir été trop abbaissée sous le regne précédent. En conséquence le Clergé forma de grandes plaintes contre le Parlement & contre les Appels comme d'abus. Ses cris n'empêcherent pas qu'on ne publiat un Edit du Roi en faveur des Appels, & que cet Edit ne fût autorisé par un Arrêt du Parlement de Paris.

Peu de temps après, les Evêques s'assem- Ibid. 74blerent chez le Cardinal de Joïeuse. Sous le spécieux prétexte d'une sainte union, its se liguerent contre ce qu'ils appelloient la secte des Parlementaires, à la tête desquels les Jesuites ne manquoient pas de placer le Syndic Richer. Les Prélats promirent de ne séparer jamais leurs intérêts, & de s'assister dans leur cause commune, qui, sclon eux, étoit celle de toute l'Eglise. Le Cardinal de Joieuse engagea dans cette union le Cardinal du Perron, comme propre à y donner beaucoup de poids par son mérite personnel, & par sa qualité d'Archevêque de Sens, dont l'Evêque de Paris étoit alors suffragant. Du Perron se laissa aisément entraîner. La mort du Roi avoit causé en lui un changement sensible. Il ne témoigna plus que de l'indifférence pour Richer, avec qui il avoit été fort lié. Il crut que les Jesuites, pour qui il avoit toujours eu beaucoup d'aversion, pourroient être utiles à ses intérêts dans l'occasion, & qu'ainsi il devoit, finon les aimer & les estimer, du moins les ménager & les craindre. On ne

pouvoit trouver de conjonctures plus favorables aux entreprises des Ultramontains, que le temps auquel le Clergé commençoit à former ces projets. Ce sut aussi pour lors que l'on sit entrer en France le nouveau Livre du Cardinal Bellarmin touchant la puissance du Pape sur le temporel des Rois. Les brouillons & les mauvais citoiens eurent grand soin de le répandre dans Paris. Ils insinuoient en même-temps, que les ensans des hérétiques étoient incapables de regner; doctrine venue d'Italie & d'Espagne, qui se trouvoit établie dans le Directoire des Inquisiteurs.

#### VI.

Toutes ces entreprises des Ultramontains ne servirent qu'à rendre Richer plus actif & Richer s'oppose à plus vigilant. Il ne laissoit rien passer dans des Thèses les Thèses, qui fût contraire à l'ancienne doctrine, & il faisoit rétracter ceux à qui il conformes aux maxiéchappoit quelque chose qui n'y étoit pas montaines. conforme. Son zele parut sur-tout dans une occasion des plus éclatantes. Au mois de Mai Eclat de de l'an 1611, le Chapitre général des Domiplusieurs Thèses seu-nicains se tint à Paris; & l'on devoit soutetenues aux nir des Thèses au grand Couvent de S. Jac-Jacobins. ques pendant plusieurs jours. Comme le Syndic de la Faculté de Théologie n'y avoit pas la même autorité qu'en Sorbonne, les partisans des nouvelles opinions crurent qu'ils pourroient y débiter impunément leurs maximes. L'Auditeur Scappi obtine des Jacobins qu'ils relevassent l'autorité du Pape, à qui ils étoient redevables de tous leurs privileges. On devoit soutenir le 27 Mai avec beaucoup de solemnité une Thèse dédiée à Ernest de Baviere, Archevêque & Electeur

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 237 de Cologne. Comme on y établissoit la doctrine ultramontaine, Richer prit avec lui quatre Docteurs de Sorbonne, & monta aux écoutes de la Salle des Jacobins, pour être témoin de ce qui se passeroit. Il y trouva le Prieur du Grand Couvent, Docteur de la Faculté, & lui fit de vifs reproches de ce qu'il laissoit soutenir des propositions directement contraires aux decrets du Concile de Constance, que les François regardoient conime des vérités certaines. Il ajouta que si le Roi Henri le Grand eût vécu, on n'auroit point olé enseigner une pareille doctrine, & que les Religieux ne se prétoient aux entreprises du Nonce, que pour avoir du S. Pere des privileges contre le droit commun. Il montra ensuite un acte d'opposition qu'il avoit dressé, pour le faire signifier sur le champ de la part de la Faculté, au Président & au Répondant de la Thèse, avec désense à tout Bachelier de disputer contre les propositions contraires aux Conciles généraux, aux Libertés de l'Eglise Gallicane, à la police du Rosaume de France, & aux anciens decrets de l'Université de Paris.

Le Prieur dit qu'il n'avoit aucun pouvoir pendant la tenue du Chapitre; qu'aïant eu connoissance des Thèses que l'on devoit soutenir, il en avoit averti les Gens du Roi, qui avoient désendu qu'on les soutint, & qu'en conséquence le Général avoit ordonné au l'résident & au Répondant, de déclarer à quiconque les voudroit attaquer, qu'il leur étoit désendu de traiter pareille matiere. Sur cette réponse, Richer sur d'avis qu'un Bachelier attaqueroit une des Thèses, & que le Président déclareroit publiquement que son

Général avoit désendu d'argumenter sur ces questions. C'est ce qui s'exécuta le jour de la dispute. Un Bachelier attaqua la premiere Thèse où il étoit dit, qu'il n'y a ancun cas où le Concile son au-dessus du Pape, & soutint que cette proposition étoit hérétique, parce qu'elle étoit contraire aux décisions d'un Concile œcuménique. Le Nonce qui étoit présent, sut extrêmement choqué du terme Thérétique. Le Président s'en apperçut, & dit qu'on auroit pu se contenter de qualifier la proposition comme sausse & erronée, sans la déclarer hérétique; qu'au reste il protes-soit publiquement, qu'il n'avoit point ce intention de choquer l'Université de Paris, qu'il regardoit comme la mere de toutes les autres Universités; qu'il ne traitoit ces sortes de questions que comme problématiques, & qu'il ne désendroit pas autrement la Thèse que le Bachelier attaquoit, s'il lui étoit permis de répondre. Aussi-tôt le Nonce ordonna qu'on disputât; & comme le Répondant vou-lut s'en tenir aux ordres de son Général, le Président n'y aïant point égard, prit la pa-role pour désendre la Thèse. Mais il sut interrompu par une multitude d'Auditeurs des plus distingués, qui dirent que l'on ne de-voit pas soussirir qu'on traisat ces questions comme problématiques, puisque depuis le Concile de Constance l'Eglise Gallicane avoit toujours regardé comme de foi la dostrine contraire. Les Magistrats qui étoient présens, murmurerent, & quelques-uns disoient qu'il falloit faire lacerer la Thèse publiquement.
Alors le Cardinal du Perron sit descendre le Syndic des écoutes, & lui demanda pourquoi - il avoit laissé disputer sur ces questions mal-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 139 gré la défense des Gens du Roi. Richer répondit qu'il avoit permis qu'on attaquât les Thèses, afin de donner lieu au Président de réparer publiquement le scandale qu'elles avoient causé. Il allégua les statuts de l'Université homologués en Parlement, portage ordre de punir le Syndic, le Président & Répondant, si l'on soutenoit quelque Thèse contraire aux maximes du Rosaume Le Cardinal du Perron ne put répliquer. Il déclara en cette Assemblée qu'il regardoit ces queltions comme problématiques. Le Nonce voulut qu'on continuât la dispute. Le Bachelier le sit, & poussa vivement le l'résident, qui n'alléguoit pour lui que Cajeran. Le Cardinal du Perron fit argumenter sur l'Eucharistie, pour faire diversion.

Le lendemain 28 Mai, les Jacobins afficherent encore des Thèses pour le Dimanche suivant, sête de la sainte Trinité. Mais Ni- ment favocolas de Verdun, qui avoit été fait tout ré- de Richer. cemment premier Président du Parlement par Nouvelles la cession d'Achilles de Harlai, ne voulut pas entreprises qu'on disputât un jour de Dimanche, & ne le du Clergé. permit pour les jours suivans, qu'après avoir fait raier la Thèse qui astribuoit au Pape l'infaillibilité & le droit de décider seul des vérités de la Foi. Le Parlement étant informé de ce qui s'étoit passé le 27 Mai, envoir un député aux Ministres, pour les en avertir. Les Ministres renvoserent l'affaire au premier Président, qui manda le Syndic Richer, pour le féliciter sur le service important qu'il venoit de rendre au Roi & à l'Etat. Il lu? promit de seconder son zéle, & l'assura que la Cour reconnoîtroit son mérite. Il le pria en même-temps de dresser un procès verbal

XV. Le Parle-

de tout ce qui s'étoit passé le 27 Mai. Richer obéit, mais avec répugnance, sachant que le Nonce en seroit mécontent. Il sit dresser l'acte avec toute l'exactitude possible, & le porta au premier Président, signé du Recteur de l'Université, du Syndic de Sorbonne, & Les quatre Docteurs qui avoient été temoins de tout ce qui s'étoit passé. Le premier Président témoignant vouloir s'instruire à fond d'une doctrine si importante à l'Eglise & à l'Etat, & dont la connoissance étoit si nécessaire au Chef du Parlement, pria Richer très-instamment de lui donner par écrit une instruction sur ces matieres. Il l'assura que les Ministres lui accorderoient leur protection, & qu'il pouvoit compter sur celle du Parlement. Mais ce Magistrat ne savoit pas encore ce que le Nonce, le Cardinal du Perron, l'Evêque de Paris & plusieurs autres Prélats méditoient pour se venger de Richer. Malgré la défense faire par le premier Président d'ouvrir les disputes le Dimanche de la Trinité, ils se rendirent ce même jour aux Jacobins, & solliciterent les Bacheliers de disputer; mais aucun d'eux ne voulut obéir. Le Cardinal & les Evêques allerent sur le soir trouver le Chancelier & M. de Villeroi, qui gouvernoient sous la Reine Régente, & oserent leur dire qu'il étoit autant permis de douter de l'état du mariage de la Reine & de ses enfans, que de la puissance du Pape, qui avoit donné au Roi Heuri IV la dispense pour se remarier. Les deux Ministres furent indignés d'un discours si insolent & d'une comparaison si odieuse: mais ils craignoient la puissance du Clergé uni avec la Cour de Rome.

Le premier Président sit de nouvelles ins-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 241 sances à Richer, pour l'engager à l'instruire par écrit des Libertés de l'Église Gallicane, témoignant vouloir marcher sur les traces compose d'Achille de Harlai son illustre prédécesseur. son livre de Quelques amis de Richer lui conseilloient de la Puissance ne pas se sier au premier Président, sous préque & Poli-texte qu'il avoit été élevé chez les Jesuites, tique, à la & avoit obtenu cette Dignité par leur crédit priere du & à la sollicitation du Nonce. Les autres ju- premier gerent que ce n'étoit pas une raison suffisan- Président te, pour resuser d'instruire un Magistrat qui du Parle-paroissoit avoir un desir si sincere de connoî- ment. Les tre la vérité, & qui par état étoit obligé de nartisans maintenir en mille rencontres les Libertés de de la Cour l'Eglise Gallicane, & de rensermer dans ses tâchent de justes bornes la puissance Facilité de la la la contre de justes bornes la puissance Ecclésiastique. Ri- le faire décher se rendit à tes raisons, & aux vives ins- poser du tances que le premier Président réstéroit pres- Syndicat. que tous les jours. Il composa son Ouvrage sur les regles de la Théologie positive, & l'intitula, De la l'uissance Ecclesiestique 🕹 Politique. Il en tira tous les principes, de son Apologie de Gerson, qu'il n'avoit pas publiée. Avant de le présenter au premier Président; il le sit éxaminer par des Théologiens, & entr'autres par de Gamaches, Professeur Roïal. Pendant ce temps là, le Nonce de concert avec le Cardinal du Perron, l'Evêque de Paris qui desiroit fort le Chapeau, & quelques autres Prélats, résolurent de faire déposer Richer du Syndicat, qui alors étoit perpétuel Ils jetterent les yeux sur Filesac, Théologal de Paris & Curé de S. Jean en Grêve, pour le substituer à Richer. Filesac rejetta d'abord la proposition, sit l'éloge de Richer, & vanta tous les services qu'il avoit zendus à l'Eglise depuis qu'il étoit Syndic. Tome X.

Le Nonce fit sonder plusieurs Doctours, ordonna aux Mandians d'aller exactement aux Assemblées, & eut recours à tous les moiens usités en Italie, & qui ne sont devenus depuis que trop communs en France. La brigue ne se trouva pourtant pas encore assez forte. Le Nonce, en politique délié de la Cour de Rome, arrêta le zéle impétueux de l'Auditeur Scappi & du Docteur Duval, & leur dit que l'affaire n'étoit point assez mûre, & qu'on la feroit avorter en usant d'une trop grande précipitation.

XVII. Richer donne dipremier Président,

Cependant Richer présenta sur la fin de Juillet son Ouvrage manuscrit au premier Président, qui le reçut avec toute la reconvers avis au noissance possible, en protestant de nouveau qu'il défendroit hautement l'ancienne doctrine de l'Eglise Gallicane, & pressant le Syndic de lui dire quel bénéfice ou quelle pension il souhaitoit qu'il demandat pour lui aux Ministres. Richer le remercia, en l'assuzant qu'il ne desiroit rien, & qu'il vouloit demeurer toujours dans la médiocrité de son état, s'appliquant de tout son pouvoir à seryir son Dieu & son Roi. Il eut ensuite une conférence secréte avec le Magistrat, pour lui faire comprendre l'importance de cette affaire. Il lui prouva que la Cour de Rome en vouloit à la liberté de l'Eglise de France, & à la souveraineré du Roi; que les Jesuites depuis la Ligue se méloient des affaires du Roïaume, & entroient même dans le secret des familles; & que depuis leur rétablissement en France, ils avoient fait de tels progrès à la Cour, qu'infailliblement leur ambition causeroit un jour la ruine de leur Compa nie, ou celle de la République Chrésienne.

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 243 Ces paroles de Richer rapportées par M. Baillet, sont remarquables. Le premier Président parut si touché de ces raisons, qu'il demanda à Richer une seconde conférence sur une matiere si intéressante. Richer la donna deux jours après, & lui sit sentir comment le Parlement devoit se conduire avec la Cour de Rome, & même avec les Ministres de la Cour de France sous la Régence d'une femme.

Peu de temps après, le Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique, que Richer Publication n'avoit composé que pour le premier Prési- du livre de dent, sui imprimé. Il est divisé en dix-huit la Puissance Articles tellement liés entre eux, que les pre-miers sont des principes dont les suivans sont les corollaires. Il montre d'abord que la de cet Ou-Jurisdiction Ecclésiastique appartient essen- vrage. tiellement à toute l'Eglise; que le Pape & les Evêques n'en sont que les Ministres; que Jelus-Christ l'a conférée à tout l'Ordre hiérarchique par la mission qu'il a donnée immédiatement à tous les Apôtres & à tous les Disciples. Il prouve que la Puissance infaillible de faire des decrets, appartient à toute l'Eglise; il met l'autorité du Pape sous 12 direction & la correction du Concile général, qui représente l'Eglise universelle. Il fait part aussi du gouvernement de l'Eglise aux Princes séculiers en ce qui regarde la disposition des biens temporels, les peines. corporelles, & la coaction, le maintien de la discipline, l'exécution des Loix & des Canons dans le ressort de leurs Etats. Il établit que le Prince en qualité de protecteur de l'Eglise & de défenseur des Canons, nonseulement a droit de faire des Ordonnances pour la discipline Ecclésiastique, mais qu'il

XVIII.

est encore Juge légitime des Appels comme d'abus. Comme il ne vouloit pas qu'on mît son Livre en vente, mais le communiquer seulement à des amis & à des personnes de considération qui en pourroient faire usage, il ne jugea pas a propos d'y mettre son nom, ni celui de l'Imprimeur. On lui sit dans la suite un crime de cette suppression, qui n'a-

voit eu qu'un motif fort innocent.

5. Ignace. Caractere du Docteur Duval. Imprudence des Jeluizcs.

Filesac, que le Nonce avoit toujours des-Censures de sein de faire Syndic de Sorbonne en la place trois Pané- de Richer, représenta assez fortement dans gyriques de l'Assemblée du premier Octobre de la même année 1611, le scandale qu'avoit causé le Jesuire Solier en traduisant en notre langue, en failant imprimer en France, & en recommandant comme d'excellentes piéces, trois Sermons prêchés en Espagne à la Béatification d'Ignace de Loïola. Il proposa même pour la censure quatre articles tirés de ces Sermons: 1°. Qu'Ignace avec son nom écrit sur un billet, avoit fait plus de miracles, que Moyse n'en avoit fait an nom de Dien avec sa baguette. 2°. Que la sainteté d'Ignace étoit si relevée, même à l'égard des Bienheureux & des Intelligences célestes, qu'il n'y avois que les Papes comme S. Pierre, que les Impérarrices comme la Mere de Dieu, que quelque Monarque comme Dien le Pere & son Fils, qui euffent · l'avantage de la voir. 3°. Que les autres Fondateurs des Ordres Religieux, avosent ésé sans doute envoiés en faveur de l'E lise, mais que Dien nous a parlé en ces derniers temps par son fils Ignace, qu'il a établi héritier de toutes cheses. Novissimè, diebus istis locutus est nobis in filio suo Ignatio, quem constituit hæredem universorum.4°. Qu'Ignace affectionnoit parti-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 243 culièrement le Pape de Rome, le regardant comme le légitime successeur de Jesus-Christ & son Vicaire sur la terre. Richer ne fut pas fâché que le zéle de Filesac le dispensat lui même de remplir le devoir de Syndic, dans une occasion qui n'auroit pas manqué d'irriter de nouveau les Jesuites contre lui. Duval, qui s'intéressoit autant à l'honneur de leur So-cher, 105. ciété qu'à celui de la Cour de Rome, s'opposa aux remontrances de Filesac, & soutint que les quatre propositions ne devoient pas être censurées. Ce trait peut servir à faire connoître ce fameux Docteur. Il mouvoit dans les subtilités de sa Dialectique, les moïens de donner un sens raisonnable & pieux à des propositions folles & blasphématoires; & ce même homme trouvera dans son dévouement à la Cour de Rome, un sens hérétique dans les maximes les plus certaines & les plus Catholiques. La Faculté n'eut aucun égard aux clameurs de ce Docteur, & elle censura les trois Sermons. Les Jesuites ne jugerent pas à propos de garder le silence. Ils se hâterent de publict sous le nom du P. Solier, une Lettre sanglante & pleine d'injures contre cette censure. Cette Lettre ne servit qu'à indisposer contre eux toutes les personnes équitables.

D'un autre côté ils faisoient diversion, en se servant du Docteur Duval & de l'Auditeur Scappi, pour diviser la Sorbonne. Comme des Jesuites Richer leur paroissoit seul capable de faire contre Riavorter leurs projets, ils songerent sérieuse-cher. Plaiment à lui ôter le Syndicat. Ils avoient réussi doier de la ment à gagner le Chancelier, l'un des deux Micontre ces nistres qui gouvernoient sous la Régente, & Peres en faainsi ils se croïoient en sûreté de la part de la veur de l'U-

Vie de Ri-

XX.

Intrigues

niverfité. Arrêt du Parlement contre les Jesuites. 146 Art. IV. Histoire de Richer. Cour. On n'avoit pas perdu de vûe Filesac; & on espéroit trouver moien de vaincre sa zésistance. Il se laissa mener chez les Grands. Le Chancelier, le Cardinal du Perron & l'Evêque de Paris l'exhorterent à favoriser le dessein où l'on étoit de déposer Richer. On lui sit entrevoir l'Evêché d'Autun, comme la récompense de son zéle & de sa docilité. Cette espece de promesse lui sit tourner la tête, & il ne songea plus qu'à se rendre digne de la grande récompense qu'on lui avoit montrée. Pendant que cette intrigue se tramoit dans le secret, le Chancelier vouloit donner des Lettres-patentes aux Jesuites pour les incorporer dans l'Université. Riches en eut bientôt connoissance; & voïant le crédit qu'avoient les Jesuites sur les Ministres & sur le Clergé, il résolut de recourir au Parlement, & d'opposer cet auguste Tribunal à toutes les cabales de la Société. Il sollicita donc vivement le premier Président de saire juger l'opposition de l'Université aux Lettres que les Jesuites avoient obtenues de la Cour pour ouvrir leur Collége. Cette grande affaire fut plaidée au mois de Décembre par la Martelière en deux longues audiences pour l'Université. Nous avons donné un long extrait de cet important plaidoïer. Les conelusions de l'Avocat-Général Servin furent, qu'outre ce qui regardoit la demande de l'Université, il falloit obliger les Jesuites à signer ces quatre articles : io. Que le Concile est au-dessus du Pape. 2°. Que le Pape n'a aucune puissance temporelle sur les Rois, & qu'il ne peut les priver de leurs Rosaumes après les avoir excommuniés. 3°. Que les Consesseurs doivent révéler aux Magistraus

Disp. sur les born, de la Puiss. Ec. 247 les conjurations contre les Rois ou contre l'Etat. 4°. Que les Ecclésiastiques sont sujets au Prince séculier ou aux Magistrats politiques. Les conclusions furent suivies, & l'Arrêt fut rendu contre les Jesuites le 22 Décembre. Le grand éclat qu'eut cette affaire, qui avoit occupé le Palais pendant six jours, rouvrit la plaie que la mort d'Henri IV avoit faite dans le cœur des bons François. On ne parloit dans Paris que du plaidoïer de la Marteliere, où cet Avocat avoit mis en évidence les maximes & la conduite secrete des Jesuites.

Le premier Président sit venir chez lui Richer le jour de S. Etienne, pour le féliciter d'avoir si bien fait connoître une doctrine si engage Ripernicieuse, qui avoit ravi à la France deux cher à déde ses meilleurs Rois. Il ajouta que les Mihorribles nistres desiroient qu'il dressat en Latin & en maximes François les principaux points de cette doc- des lesuitrine, parce qu'il avoit été résolu dans le tes. Ces Pe-Conseil de les envoier à tous les Ambassa- res jurent deurs du Roi, pour en donner connoissance la perte du aux Puissances étrangeres. Il lui apprit aussi Syndic. qu'on vouloit empêcher l'accroissement des Jesuites, comme très préjudiciable au Roi & au Rosaume. Les Jesuites avertis de cette résolution, en furent encore plus allarmés que de la perte de leurs procès. Pour parer avec avantage ce coup terrible, & empêcher que leurs détestables maximes ne fussent dévoilées à la face de l'Univers, ils songerent aux moiens de faire retoinber sur Richer la tempête qui les menaçoit. Ils gagnerent par divers moiens, que l'on devine aisément, un nombre de Docteurs, afin de mettre le rouble & la division dans la Faculté. Lis

XXI. La Cour

au Pape & à la Religion Catholique, qu'il en avoit concerté la perte avec Fra-Paolo de Venise & les autres ennemis de la Papauté, qui, disoient - ils, sont en grand nombre dans le Parlement. Se voïant appuïés du Nonce & du Cardinal du Perron, ils attirerent un grand nombre d'Evêques dans leur parti, & dirent sans détour qu'il falloit détruire la Sorbonne. Duval tenoit le même langage, & se prêtoit à la passion de la Société.

· XXII. entreprises du Clergé.

Le 28 Décembre le Cardinal du Perron Nouvelles excité par le Nonce, alla au Louvre avec plusseurs Evêques. Il se plaignit de ce que l'Avocat-Général avoit dit en plaidant, que quand il s'agissoit de la vie du Souverain, il étoit permis de révéler la confession. Le Cardinal dit que cette proposition étoit hérétique, & qu'elle renversoit la Religion de sond en comble. Il osa ajouter ce qu'il avoit déja soutenu tant de fois, que si l'on mettoit des bornes à l'autorité du Pape, l'état de la Famille Roiale deviendroit douteux, à cause de la dispense que Paul V avoit accordée à Henri IV. Cependant la Reine avoit mandé l'Avocat-Général, qui justifia la propolition qui paroissoit si dangereuse aux Evêques. Il dit que l'on pouvoit déclarer en général les circonstances d'une entreprise formée contre le Prince, pourvû qu'on ne nommât point les particuliers Le Magistrat profita de l'occasion, pour découvrir aux Ministres & aux Seigneurs de la Cour toutes les intrigues que l'on emploie contre la personne des Rois & des Princes, & les mesures secretes que l'on prend pour leur ôter la vie. Il

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 249 produisit pour le prouver le Directoire des Înquisiteurs imprimé à Rome en 1585.

#### VII.

Le Nonce & le Cardinal du Perron jugeant du peu de succès de leurs plaintes par la dis-Brigues des position des esprits, crurent devoir revenir à partisans Richer, contre qui ils rassemblerent toutes de la Cou-les forces de leur parti. Ils ranimerent le cou- de Rome rage de Filesac, & réveillerent en lui l'espé- pour saire rance de l'Episcopat. Du Perron lui dit qu'il déposer Ri cher. n'étoit plus question des Jesuites, mais du Saint-Siège; qu'il falloit prévenir le schisme que Richer causeroit infailliblement, si on ne lui ôtoit le Syndicat. Chacun, ajouta-t-il, vous juge plus propre qu'aucun autre à lui succéder : vous rendrez service à l'Eglise; & les Evêques du Roïaume auront bientôt le plaisir de vous avoir pour collégue. Ce dernier mot porta coup, comme l'avoit espéré l'adroit Cardinal. Filesac résolut donc d'ac-- cepter le Syndicat, & de se conduire en tout selon les vûes du Nonce, afin d'obtenir gratuitement les Bulles du Pape. Il commença par s'assurer de plusieurs Docteurs, mécontens de la sévérité avec laquelle Richer vouloit rétablir l'ancienne discipline. Il gagna dix - neuf Bacheliers, retranchés du cours tout récemment pour leur incapacité. Il se téconcilia avec Duval, & tous deux travaillerent à attirer Gamaches dans leur parti. Ils le firent mander par l'Evêque de Paris le 20 Janvier 1612. Le Prélat l'attaqua par plusieurs endroits, & le voïant inaccessible, il le prit par son foible. Il lui fit résigner au mois de Février l'Abbaie de S. Julien de Tours; & le Nonce pour achever de le ga-

gaer, promit de lui faire avoir ses Bulles gratuitement. L'Evéque ne trouva pas les mêmes facilités auprès du Docteur Hebert, Pénitencier de Paris & prédécesseur de Richer. Il refusa constamment de se prêser à tout ce complot. Le Nonce jugeant que la Faculté de Théologie étoit allez divilée, alla faire grand bruit au Louvre devant la Reine & les Ministres. Connoissant la foiblesse du gouvernement, il dit d'un ton haut & menaçant, que si on ne faisoit justice au Pape de Richer & de son Livre, il somiroit de Paris le lendemain, & s'en retourneroit à Rome D'un autre côté, son Auditeur Scappi, conduit par un ancien Docteur livré aux Jesuite:, alloit de porte en porte solliciter les Docteurs au nom du Pape & du Nonce, & briguoit leurs voix pour la déposition de Syndic & la censure du Livre de la Puissance Ecclefiastique & Politique...

Le Parle- ces factieux, lorsque le Parlement qui en ment s'op- avoit été informé avant lui, rendit un Arrêt pose à ces le 1 de Février à la requête du nouveau Prointrigues.

Les les littes se le 1 de Février à la requête du nouveau Procureur-Général de Bellievre, gendre du Chantent en apparence au dépositions constaterent les brigues du Nondernier Arce. Le Docteur qui avoit conduit par-tous
rêt rendu l'Auditeur pour mandier des suffrages, sus
contre eux. admonêté par le Parlement, comme mauvais François, qui avoit voulu séduire &
suborner les sujets du Roi au préjudice de
l'ancienne doctrine de la Sorbonne dont il
étoit membre. Par le même Arrêt, il sut enjoint aux Docteurs de la Faculté de surscois

toute délibération sur le Livre de la Puissance

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 252 Ecclésiastique & Politique, le Parlement se réservant la connoissance de cette affaire. Les factieux ne se soumirent point à cet Arrêt, & renouvellerent bientôt leurs intrigues. L'Assemblée qui avoit été différée se tint le 3 de Février. Filesac se plaignit de ceux qui produisoient les secrets de la Faculté, & sit regler qu'a l'avenir les regîtres qui contiennent les conclusions, seroient enfermés sous trois cless. Cette plainte regardoit Richer, qui avoit communiqué les anciens decrets de la Faculté à ceux qui plaidoient pour l'Uni-versité, afin qu'ils vissent la dissérence de l'ancienne doctrine & de celle des Jesuites suz la véritable puissance de l'Eglise. Après tous ces préparatifs dont les Jesuites étoient les mobiles secrets, ces Peres crurent pouvoir se soumettre à l'Arrêt du 12 Décembre dernier. La précaution de renfermer les regîtres sous trois cless, leur sie juger qu'on ne pourroit plus si aisément consulter les anciens decrets. Ils déclarerent donc par écrit au greffe du Parlement, qu'ils se conformeroient à la doctrine de l'Ecole de Sorbonne, même en ce qui concerne la conservation de la personne des Rois, le maintien de leux autorité Rosale, & les Libersés de l'Eglise Gallicane observées de sous semps en ce Roïaume. Ils voulurent par-là empêcher l'Université de produire les piéces justificatives de tout ce qui avoit été avancé par les Avocats. D'ailleurs leur acte ne les engageoit à rien, l'aïant fait sans le consensement de leur Général, qui étoit une condition essentielle, comme ils le sçavoient bien-

### VIII.

Le Nonce voïant le peu de succès de toutes Le Cherge L vi

Richer. Indu Perron.

demande à ses intrigues, laissa les Docteurs pour un la Reine & temps, & se tourna du côté des Evêques. aux Minis- Celui de Paris vouloit être Cardinal. Les autres la dé-tres avoient aussi leurs raisons pour entrer position de dans la faction. Le Cardinal du Perron animé par de nouvelles lettres de Rome, en duCardinal mena plusieurs à la Cour, où il sit un long & ennuïeux discours contre Richer & la Sorbonne, disant entr'autres choses, que ce Corps s'étoit opposé au Concordat, avoit condamné la Pucelle d'Orléans, avoit fait un decret contre Henri III. Il eut même l'insigne mauvaise foi de faire valoir ce qu'avoit autrefois enseigné Richer, avant qu'il cut fait des études solides. Il attribua à toute la Sorbonne les excès de quelques Ligueurs, & prétendit que les Evêques avoient toujours été les plus fideles au Roi. La Reine ne lui répondit rien pour lors. De retour à son hôtel de Sens, il témoigna son chagrin de s'être mal-à-propos mêlé d'une telle affaire; mais Il ne voïoit pas qu'il y eût moïen de reculer. Ceux qui l'avoient entendu discourir en présence de la Reine & des Ministres, ne pouvoient comprendre qu'il eût accusé Richez d'être ennemi des Rois; tandis que lui-même & les Prélats ne cessoient de publier qu'il étoit honteux qu'un Syndic de Sorbonne défendît plutôt l'autorité du Roi que celle du Pape, & eût composé un livre plus digne d'un Parlementaire que d'un Ecclésiastique. Parmi ceux qui se déclaroient contre Richer, plusieurs convenoient de la vérité de ce qu'il avoit écrit touchant les droits du Roi & la supériorité du Concile sur le Pape; mais ils disoient qu'il étoit beaucoup plus avantageux que le Clergé ne dépendît que du Pape

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 253 cul, que d'avoir tous les jours sur les bras les gens du Roi & le Parlement.

Le Cardinal du Perron avoit eu quelques remords de conscience sur le malheureux en- Assemblée gagement qu'il avoit pris; mais il réussit des Evêques bientôt a les étouffer. Il assembla à son hôtel chez le Cartous les Prélats qui étoient à l'aris, pour les dinal du Perronpour disposer à la censure du Livre qui n'avoit pû censurer le être faite en Sorbonne. L'Evêque de Beauvais, livre de Ri-René l'otier, qui passoit pour un des plus cher. Le savans Prélats du Rosaume, soutint dans Parlement cette Assemblée qu'il falloit entendre Richer s'oppose à dans ses désenses. Du Perron s'y opposa, leurs intri-parce qu'il vouloit absolument sacrisser le gues. Le Livre à la Cour de Rome. Il gagna tous les Evêques, à l'exception de l'Archevêque de Ministre Tours & de l'Evéque de Beauvais, & donna par argent! une forme de censure au Nonce, qui l'envoïa sur le champ à Rome par un courier extraordinaire. Le Parlement averti de toute cette manœuvre, députa le premier Président & trois Conseillers pour en informer les Ministres, qui dirent que l'accusation étoit sans fondement. Dans le Conseil du Roi où l'on parla de l'affaire de Richer, il n'y eur que le Prince de Condé qui osât réclamer contre l'injustice. C'est ce qui fit dire que Richer avoit compesé son Livre par ordre de ce Prince. Le premier Président alla lui-même en Cour pour détruire ce faux bruit, & déclarer que c'étoit lui seul qui avoit engagé Richer a l'écrire. Ce Magistrat sçut alors d'une maniere très-positive comment le Clergé avoit gagné les Ministres. La postérité, dit il confidemment a Richer, aura peine à croire que les Evêques ont corrompu le Chancelier, & lui ont fait remettre par l'E-

Vie de Ri- vêque de Paris une bourse de deux mille écus ther, p. 140. d'or, croïant n'avoir que ce seul moïen de se le rendre favorable. Cette libéralité du Clergé eut tant d'effet sur le cœur du Chancelier, qu'il promit en la recevant de faire conduire Richer à la Bastille, comme ennemi du Roi & de l'Etat. Ceux qui ignoroient ce mystere, ne comprenoient pas pourquoi les Ministres refusoient d'entendre Richer; pourquoi on lui ôtoit tout moien de se désendre; pourquoi on n'opposoit que la violence & des voies de fait aux plus solides raisons. Tôt ou tard ces turpitudes sont dévoilées; & ce qui s'est fait dans le plus profond secret, est mis en évidence & manifelté à tout l'Univers.

#### IX.

XXVII. Les Evêques de la Surent le livre de Rirecommandation du Pape. Le Parlement s'en plaint.

Les nouvelles qu'on attendoit de Rome arriverent au mois de Mars, avec des lettres du l'ape pour la Reine & pour les Evêques. La Reine se rendit aux vives instances du Pape, & permit aux Prélats de faire ce qu'ils jugeroient à propos. Nicolas le Fevre, Précher, à la cepteur du jeune Roi, homme savant & judicieux, fit sentir au Ministre Villeroi, combien la nouvelle entreprise de la Cour de Rome étoit préjudiciable à l'autorité du Roi & aux Libertés de l'Eglise Gallicane. Ce Ministre dit en conséquence au Cardinal du Perron & aux Evêques, que si l'on faisoit une censure du Livre de Richer, on ne pouvoit se dispenser de la modifier. Mais, ajouta-t-il, si vous merrez à couvert les droits du Roi & de l'Eglise Gallicane, Rome l'improuvera: ainsi il vaudroit mieux ne point faire de censure. Le Chancelier touché des raisons de son Collégue dans le ministere, donna

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 255 aux Prélats cette clause pour l'insérer dans leur censure : Sans toucher neanmoins aux droits du Roi & de la Couronne de France, aux droits, immunités & libertés de l'Eglise Gallicane. Le Cardinal du Perron voulant donner une ombre de canonicité à la Censure, assembla à son hôtel de Sens a Paris tous ses Suffragans, les Evêques de Paris, d'Auxerre, de Meaux, d'Orléans, de Troies, de Chartres & de Nevers, & leur proposa la Censure toute dressée. Tous la signerent sans scrupule, excepté celui d'Orléans, (de l'Aubespine) qui ne se prêta à cette manœuvre qu'avec une extrême répugnance. Ce Prélat, quoique jeune, passoit déja pour un des plus savans Eveques de France. Les Jesuites voulurent faire passer cette Assemblée pour un Concile provincial; mais tout le monde sçavoit que ce n'étoit qu'une simple assemblée d'Evêques comprovinciaux, venus à Paris pour des affaires purement temporelles. Au reste la clause que le Chancelier avoit sait insérer, renversoit tous les projets de la Cour de Rome. Le Nonce, qui en fut indigné, persuada à l'Archevêque d'Aix (Huraut de l'Hôpital) de se rendre au-plutôt à Aix pour censurer avec ses Suffragans le Livre sans aucune clause ni modification. Le Parlement aïant été informé de ce qu'avoient fait les Evêques de la Province de Sens, envoïa en-Cour les Gens du Roi pour en faire de vives plaintes Le Chancelier dit que l'on avoit été forcé d'accorder quelque chose aux vives instances du Pape; mais que la Censure seroit comme non avenue, & ne seroit publide en aucun lieu. Il chargea les Gens du Roi, à qui il parloit, de voir sur ce sujet l'Evêque

de Paris. On sçut bientôt à quoi s'en tenix sur ces belles paroles.

XXVIII.
Publicaion de la

tion de la Censure dans les églises; zéle des Mandians & des Jesuites contre Richer. Fu-

reur de Du-

yal.

Dès le Dimanche suivant la Censure fut publiée dans toutes les paroisses de Paris. En voïant une telle diligence, on se rappelloit qu'après l'assassinat d'Henri IV, ni l'Évêque de Paris, ni aucun autre Prélat du Roiaume n'avoit voulu que l'on publiât aux prônes la Censure de Sorbonne contre les parricides du Roi. Les Evêques exhorterent tous les Prédicateurs à s'élever vivement en chaire coutre le livre de Richer. Ils furent si bien obéis, qu'on n'avoit jamais vû le Pape servi en France avec tant de zele. On jugea que le Clergé de France étoit de concert avec Rome, pour profiter de la minorité du Roi & de la foiblesse du gouvernement. Les Religieux, & sur-tout les Mandians, se déchaînoient par tout contre sicher, sans sçavoir de quoi il étoit question, & dans la pensée de défendre les droits du Pape. Les Jesuites se distinguerent dans une occasion qui leur paroissoit si favorable pour venger leur Compagnie des mauvais offices qu'ils croïvient avoir reçus de Richer. Ils répandisent la Censure de son livre par toute la France. Dans le vrai, ils étoient les mobiles secrets de toute la manœuvre; &, sans paroître, ils avoient tout dirigé. Ils disoient que par un juste jugement, il étoit tombé dans la fosse où il avoit voulu les jetter. S. Ignace selon eux avoit été vengé de la Censure des trois excellens Sermons faits en Espagne en son honneur. Richer qui s'attendoit bien à tous les effets de l'animolité des Jesuites, ne pensoit pas que leur pere Sirmond entreroit dans la passion de son Corps. Il se vantoit d'étre allé a Rome

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 257 bon ligueur, & d'en être revenu Roïaliste. Il connoissoit l'Antiquité Ecclésiastique, & goûtoit même les bons principes : en un mot il passoit après Fronton le Duc pour un des plus opposés aux mauvailes maximes de sa Société. On lui fit néanmoins composer contre Richer un libelle diffamatoire. Il prit un masque sous lequel on ne laissa pas de le découvrir. Il se servit d'un Avocat de Chaumont en Bassigny qui fréquentoit le Palais à Paris, & qui voulut bien prêter son nom. On voit que cette méthode, dont nous avons tant d'exemples récens, est ancienne parmi les Jesuites. On vit aussi paroître d'autres Ouvrages contre le livre de Richer. Duval ne manqua pas de se distinguer, & de mettre dans celui qu'il composa, beaucoup d'injures & de calomnies. Il ne rougissoit pas même de déclarer hautement le desir qu'il avoit de voir Richer abandonner l'Eglise Catholique pour s'attacher aux Protestans. Ce fut lui qui inventa le nom de Richeristes, pour distinguer le parti de ceux qui avoient d'autres principes que lui sur la puissance du Pape, c'est à-dire qui n'étoient pas Ultramontains Les Jesuites en ont fait grand usage pour rendre suspects ceux qui leur déplai-Soient, & qui étoient attachés aux anciennes maximes & a nos précieules Libertés.

### X.

Jamais Richer n'avoit paru si serme, que dans cette conjoncture où il sembloit que Constance toutes les Puissances de la terre avoient conjuré sa perte. Il n'y avoit que le Parlement de le veulent à la liberté & Plusieurs membres de cette Compagnie sui à sa vie.

XXIX.

confeillerent d'appeller comme d'abus de la Censure des Evêques; mais il ne put s'y résoudre, sçachant que la Reine confioit la Puissance souveraine à deux hommes qui lui faisoient entendre tout en qu'ils vouloient, & qui s'étudioient à abbaisser l'autorité du Parsement pour augmenter la leur. Ce fut alors qu'il apprit que la Cour de Rome n'en vouloit pas moins à sa personne qu'à son livre, & qu'on cherchoit les moïens de l'enlever du Roïaume, pour le conduire dans les prisons de l'Inquisition, & l'y faire périr. Il sçut aussi que les gens du Duc d'Epernon, entendant souvent faire des menaces à leur Maître contre lui, avoient entrepris de l'al-Lassiner, & qu'ils s'imaginoient faire un sacrifice agréable à Dieu en immolant cette victime au Pape & aux Jesuites. L'Evêque de Paris, Henri de Gondi, ne témoignoit pas moins d'impatience que le Duc d'Epernon pour voir la Cour de Rome vengée de son ennemi. Il se plaignoit par-tout de la mauvaise foi du Chancelier, qu'il prétendoit avoir manqué de parole au Nonce & aux Evêques. Le vieux renard, disoit-il, nous avoit promis de faire mettre le Syndic dans la Bastille, & de le diclarer criminel de Leze-Majesté; mais le méchant hoinme s'est mocqué de nous. Ce Prélat qui vouloit absolument un chapeau de Cardinal, trouvoit que le Chancelier ne remplissoit point assez exactement les conditions du marché fait avec lui. Heuzeusement pour ce Ministre, le Clergé l'avoit paié d'avance. Richer apprit aussi tot ces circonstances d'un des premiers domestiques de l'Evêque de Paris. Il n'étoit pas moins fidélement servi auprès de ses autres ennemis. Il

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 259 ne se disoit rien chez le Cardinal du Perron, chez le Nonce, chez les Jesuites, dont il ne fût informé par des amis cachés. Il n'en faisoit d'autre usage que de se tenir sur ses gardes, & de se fortifier dans la résolution de n'opposer à la mauvaise volonté de ses ennemis, qu'une parfaite soumission aux ordres de Dieu.

Cependant les brigues recommencerent en Sorbonne pendant le mois d'Avril (1612) Richerage pour faire déposer Richer du Syndicat dans pelle coml'assemblée du premier Mai. On comptoit me d'abus. que les Mandians seroient revenus des stà-Foiblesse tions où ils avoient prêché le Carême; & du premier l'on sçavoit qu'ils étoient tous devoués au Président gagné par la Nonce, & dépen- la Cour. dans des Evêques, qui pouvoient les approuver ou les interdire. Richer se détermina pour lors à appeller comme d'abus de la censure des Evêques de la Province de Sens.Il motiva son appel & le mit à la Chancellerie pour être scellé. Le Chancelier désendit expressément qu'on le reçût, quoique les Maîtres des Requêtes reconnussent qu'il étoit très-juste, & que les Loix du Roiaume l'autorisassent pleinement. Le Syndic voiant ce deni de justice, présenta son Acte d'appel au Parlement; il obtint un Arrêt de soit montré au Procureur Général, qui donna les conclusions les plus favorables à Richer, quoiqu'il fût gendre du Chancelier. On vit alors le changement qui s'étoit fait dans le premier Président, malgré toutes ses belles protestations. Il déclara au Parlement que la Reine lui avoit expressément désendu de laisser intervenir Arrêt sur la Requêre de Richer. Il sit porter aussi-tôt toutes les giéces à

la Reine qui les remit au Nonce. On sut surpris & affligé de voir un Chef du Parlement, contribuer a opprimer les Loix dont il étoit par état le désenseur. Richer l'alla trouver, & lui sit sentir toutes les suites de cette soiblesse. Mais le Magistrat lui allégua le malheur des temps, les intrigues du Nonce, & la volonté absolue de la Reine. Richer sentit alors quelle perre la France avoit saite par la retraite d'Achille de Harlai.

XXXI.
Richer
acculé d'intelligence
avec le Roi
d'Angleterre. Sur quel
prétexte.

Filesac & Duval voïant que la cabale ne seroit point assez forte pour le premier de Mai, renvoierent l'affaire au premier de Juin, & emplorerent ce délai à faire venir de toutes les Provinces plusieurs Docteurs aux dépens du Clergé. Afin d'avoir différens genres d'accularion contre Richer, ses ennemis firent courir le bruit qu'il avoit des liai-Sous avec les Ambassadeurs d'Angleterre & de Hollande. Richer fut plus touché de cette calomnie que de toutes les autres ausquelles on avoit cu recours pour le noir ir. Il ne bt pas difficulté de repouller cette nouvelle imposture par les sermens les plus sacrés. L'unique fondement de la calomnie; c'est que le Roi d'Angleterre Jacques I, ayant lu le Livie de Richer, l'avoit jugé propre à éteindre le schisme, & a ramener dans le sein de l'Eglife les Princes qui en éroient sortis. Il est encore vrai que ce Prince qui écoit en commerce de Letties avec le Cardinal du l'erron, le rompie dès qu'il eut appris que ce Cardinal avoit condamné le l'ivre de Richer. Il déclara qu'il ne vouloit point avoir de liaison avec un homme qui agilsoit contre ses sentimens, & qui faisoir prosetire par pure politique un Livre qu'il sçavoit dans sa

Disp. sur les Forn. de la Puiss. Ec. 261 conscience être appuié sur des fondemens inébranlables Le Cardinal fut très-sensible au mépris qu'il sentit qu'avoit pour lui leRoi d'Angleterre. Il écrivit à ce Prince une Lettre pleine de calomnies contre Richer, & il sie ulage de tout son esprit pour faire croire que ce Docteur étoit coupable de toute sorte d'excès.

### XI.

Nous avons dit plus haut que le Nonce avoit engagé l'Archevêque d'Aix d'aller dans sa Province proceder à une condamnation ques de la pure & simple du Livre de Richer. Comme Province le Prélat étoit accablé de detres, on prit une d'Aix censomme sur le trésor du Clergé, & on le mit en état de faire le voïage, & de racommoder un peu ses affaires. Des qu'il sut arrivé à Moiensem-Aix, il assembla ses trois suffragans, & leur ploies pour propota une Censure toute dressée qu'ils cela. Opposigneren le 24 Mai. Ils se garderent bien de sition du faire usage de la célébre clause, qui mettoit Parlement à couvert les droits du Roi & de la Couron- de Provenne, & les Libertés de l'Eglise Gallicanne La censure fut publiée aux Prônes des Paroisses des quatre Diorèses de la Province d'Aix. L'Aichevêque voulant montrer son entier & parfait dévouement à la Cour de Rome sit publier en même-temps la fameuse Bulle in Cæna Dom ni. Cette démarche quadroit fort bien avec la condamnation du Livre de Richer. La princ pale cause de la haine du Clergé contre ce Docteur, venoit de ce qu'il s'ensuivoir évidemment des principes de son Livre, que les Ecclésiastiques étoient sujets naturels des Princes seculiers de même quo les laiques. Au contraire dans la Bulle in

XXXII. Les Evêsurent le

Cæna Domini, les Ecclésiastiques sont déclarés exempts de la jurisdiction temporelle de leur Roi légitime, & ne sont soumis qu'au Pape, comme Monarque absolu de l'Eglise. Les Prélats s'applaudissoient entre eux de la hardiesse de leur entreprise, lorsque le piemier Président du Parlement de Provence, Guillaume du Vair, s'opposa fortement à la . publication de la Censure de la Bulle, & députa en Cour un Conseiller & nommé de Peiresc pour se plaindre au nom de tout ie Parlement des entreprises de l'Archevêque d'Aix. Ce Conseiller étoit recommandable par sa science & ses autres xares qualités. Il rendit visite à Richer, eut avec sui de longues & savantes conférences, & devint ion intime ami. Richer appella comme d'abus de la Censure d'Aix, & sit signisser cet appel à l'Archevêque à son retour à Paris.

Cependant on voioit chaque jour arriver · XXXIII. Nouvelle des Docteurs des Provinces les plus éloi-

cabale pour gnées pour fortifier le parti de Duval & de déposer Ri-Filesac. Il s'en trouva soixante-dix à l'assem-

cher. Géné-blée du premier de Juin. On proposa d'élire Docteurs.

rosité de 24 un nouveau Syndic & de remercier Edmond Richer des services qu'il avoit rendus. Le Curé de S. Benoît Doien de la Faculté nommé Roguenaut rejetta la proposition, & dit qu'on devoit au contraire supplier Richer de toujours continuer ses fonctions. Richer forma ensuite son opposition à ce qui avoit été proposé contre lui. Le Nonce & les Jesuites avoient gagné quarante-quatre Docteurs, & les vingt-quatre autres avoient été fermes à refuser d'entrer dans la faction. La générosité du Doïen engagea Duval à faire venir de Meaux & d'Orléans deux Docteurs plus an-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 263 eiens que Roguenaut. Richer voiant que malgré son opposition & celle des vingt - cinq Docteurs qui le désendoient, ses ennemis vouloient le déposer, sit venir deux Notaires dans l'assemblée, protesta contre tout ce que l'on feroit à son préjudice, & recusa la plupart des quarante - quatre Docteurs qui étoient contre lui, en alleguant les causes de cette recusation. Quelques jours après, le Chancelier chargea les Gens du Roi d'appaiser l'émotion de Sorbonne, & d'ordonner à Richer de ne point poursuivre son appel comme d'abus. Le premier Président manda aussitôt le Doien avec cinq autres Docteurs, & leur ordonna de ne point inquiéter Richer, parce que le Roi alloit terminer l'af-faire. Quelques jours après, ce Magistrat dit à Richer, que son innocence appuise du crédit de ses amis ne lui serviroit de rien; qu'on ne pouvoit plus empêcher l'injustice de triompher; que la Reine & les Ministres étoient sans cesse obsedés par le Nonce & les Evêques, & que l'Ambassadeur de France à Rome mandoit que le l'ape lui avoit refu-sé audience jusqu'à ce qu'on eût fait un autre Syndic.

On tiroit toujours l'affaire en longueur XXXIV. pour porter Richer à quitter volontairement. Courage du On lui sit parler par tous ceux qu'on croïoit Doïen des propres à l'y déterminer. Mais quand la Docteurs. Cour sçut qu'il étoit inébranlable, on tenta Lettres-papar toute sorte de moïens de gagner le tentes pour déposer Riboien Roquenaut. Ce nouvel expédient déposer Riboien Roquenaut. Ce nouvel expédient cher. Pron'aïant pas réussi, le Chancelier sit venir de testation de Meaux Gronce Finé le plus ancien de tous ce Syndic. les Docteurs. Il lui sit mille caresses & les promesses les plus magnisiques pour le se-

duire. Finé quoiqu'accablé de vieillesse, cut assez de force pour ne pas succomber. Il dit an Chancelier que rien ne pouvoit le porter à donner atteinte aux Libertés de l'Église Gallicanne, à l'ancienne doctrine de l'Université & à l'autorité du Roi. Qu'il étoit honteux pour un Chancelier, qui étoit en même-temps Ministre, de s'attirer une réponse si humiliante! Alors le Chancelier sit. expédier des Lettres Patentes du Roi pour obliger l'assemblée du premier de Septembre de proceder à l'élection d'un nouveau Syndic. Elles furent signifiées en pleine assemblée en présence de Richer, qui produisit sur le champ une protestation en bonne forme contre tout ce qu'on alloit faire contre lui. Il persista dans son appel comme d'abus de la Censure de son Livre, & demanda Ace de tout ce qui s'étoit passé à son sujet, pout faire connoître à la postérité qu'il étoit déposé injustement a la poursuite du Nonce & par les sollicitations des Jesuites & de leurs confidens. On proceda ensuite à l'execution des Lettres Patentes du Roi, & le Docteur Filesac fut nommé Syndic. On arrêta qu'à l'avenir la charge de Syndic ne seroit possedée que pendant deux ans, & qu'on remercieroit Richer des services qu'il avoit rendus pendant les quatre années & demi qu'il avoit eu le Syndicat. Les ennemis de ce Docteur ne furent point encore satisfaits, & **se** flatterent de lui faire perdre sa place de Grand Maître du Collége du Cardinal le Moine. Mais le Chancelier leur fit dire de ne plus inquiéter Richer, qui avoit des amis & des défenseurs a la Cour. L'un des principaux étoit le Comte de Soissons Prince du

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 265 du sang, qui se plaignit hautement qu'on eût mis dans les Lettres-Patentes, que le Roi avoit pris l'avis des Princes du sang, ce qui étoit une fausseté insigne. Il en sit de viss reproches au Chancelier; & le Prince de Condé garda encore moins de ménagemens avec ce Ministre, qui rejetta tout sur le Nonce. Pour le malheur de la France, le Comte de Soissons mourut peu de jours après, regretté de ceux qui aimoient le bien de l'Etat & la tranquillité du Roïaume.

#### XII.

Les partisans de la Cour de Rome peu sa- XXXV. tisfaits de tout ce qu'ils avoient entrepris Nouveaux contre la personne de Richer, crurent devoir excès des s'efforcer de détruire sa doctrine. Il se tint ennemis de sur ce sujet un Conseil secret de plusieurs établissent Prélats chez le Cardinal du Perron. On y prit une espece la résolution d'anéantir ce que les Ultramon- d'Inquisitains appelloient le Richérisme, & même tion. de ruiner la Sorbonne & toutes les Facultés de Théologie, si c'étoit le seul moien d'en venir à bout. On convint de ne point épargner les deniers du Clergé dans une parcille occasion, & d'élever à des Prélatures ceux des Docteurs qui favoriseroient une si belle entreprise. On conclut aussi dans ce même Conseil secret d'exclure des bénésices, & même des fonctions Ecclésiastiques, ceux qui seroient du sentiment de Richer sur la Puissance Ecclésiastique & politique. Un de ceux qui avoient assisté à ce Conseil, découvrit à Richer toutes les délibérations qui y avoient été formées. On les connut aussi par le zele indiscret de Duval, qui sembloit ambitionner l'emploi d'inquisiteur, d'espion & de dé-Tome X.

lateur. Le premier qu'il accusa de Richérisme, sur Jerôme Parent, Docteur recommandable par sa science & par sa piété. Le Roi l'avoit nommé Professeur Roïal en langue Hébraïque, qu'il possédoit parfaitement. La cabale du Nonce le supplanta, & le Cardinal du Perron sit sceller ses lettres en faveur d'un autre : on sit le même traitement à un trèsgrand nombre d'autres Docteurs & Bacheliers, à qui l'on promettoit les meilleurs bénéfices, & que l'on menaçoit des plus mauvais traitemens pour leur faire abandonner l'ancienne doctrine. Les personnes éclairées gémissoient de voir s'établir en France une véritable Inquisition. Ce qu'il y avoit de plus déplorable, c'est que les ennemis de l'autorité du Roi emplotoient cette même autorité contre ceux qui la désendoient avec le plus de zele. Le nouveau Syndic de concert avec Duval, avoit promis au Nonce d'anéantir le Richérisme en moins de deux ans; mais trouvant plus de résistance qu'ils n'avoient crû, ils jugerent qu'ils ne pourroient réussir qu'en renouvellant la Sorbonne, & qu'en faisant abroger ses statuts. C'est ainsi que pour établir en France les opinions ultramontaines, on fouloit aux pieds toutes les regles, sans emploier d'autre moien que les voies de fair les plus odieuses & les injustices les plus criantes.

Richer nommé à un Canonicat de Notre - Dame malgré ses cançmis.

l'endant que les Prélats & les Cardinaux travailloient à faire exécuter la résolution qu'ils avoient prise de ne point donner de bénésices aux Richéristes, Dieu permit qu'ils eussent le chagrin de voir Richer même pourvu d'un Canonicat de Notre-Dame qu'il n'avoit pas recherché. L'Evêque de Paris

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 267 devenu Cardinal, comme il l'avoit si at-Condam. demment desiré, sit ce qu'il put pour éloi-nation du gner Richer; mais l'Université prit sait & livre pernicause pour ce Docteur qu'elle regardoit com-cieux d'un me son pere. Il auroit possédé le bénésice, si Jesuite. son désintéressement ne le lui cût fait abandonner peu de temps après. Il semble que sa modération auroit dû faire impression sur ses ennemis, & les porter à le laisser en repos; mais ils ne cesserent jamais de le poursuivre, & de lui donner de nouvelles occasions de signaler sa patience & son courage. Les Jesuites qui étoient la cause secrete de tant de maux, accoutumés à lui attribuer tout ce qui se faisoit contr'eux en Sorbonne, lui imputerent la censure que l'on y méditoit pour le 1 Février 1613, contre un Livre pernicieux de leur Pere Becan, intitulé: De la controverse d'Angleterre touchant la puissance du Roi & du Pape. C'étoit Filesac qui s'étoit plaint en Sorbonne de cette nouvelle producion de la Société, & Richer ne s'étoit donné aucun mouvement. Les partisans de la Cour de Rome en France furent plus prudens que les Jesuites, & obtinrent un decret de l'Inquisition qui empêcha celui de Sorbonne. Ils ne vouloient pas que l'on pût dire que le Pape autorile des sentimens si injurieux aux Puissances séculieres.

L'entreprise du nouveau Syndic & de Duval pour abroger les principaux statuts de donne de Sorbonne, fournit une nouvelle matiere au nouvelles zele de Richer. Ces factieux espérerent qu'ils preuves de réussiroient à faire tomber l'ancienne doctri- son zéle. Ses ne de la Faculté, s'ils y faisoient entrer in-démêlés adifféremment toutes sortes de personnes, & Berulle desur-rout la nouvelle Congrégation de l'O-puis Cardi-M ij

nal.

268 Art. IV. Histoire de Richer. 220ire, dont l'Instituteur (M. de Ber

satoire, dont l'Instituteur (M. de Berulle) qui vouloit être Cardinal, avoit de grandes liaisons avec la Cour de Rome. Richer engagea l'Université à s'y opposer, & elle le sit avec autant de zele que de succès. Telle fut la véritable cause de l'opposition mutuelle qui parut entre M. de Berulle & Richer, & que les disciples du premier entretinrent jusqu'à sa mort. Mais dans la suite les plus habiles d'entre eux se réconcilierent avec la mémoire de Richer, & même embrasserent ses sentimens. Au reste il est difficile d'excuser entiérement Richer dans ses démélés avec la nouvelle Congrégation de l'Oratoire. Son grand zele pour les droits de l'Université, sui faisoit combattre tout ce qui paroissoit pouvoit y donner la moindre atteinte. Sans cet intérêt de Corps, Richer auroit estimé cette nouvelle Congrégation, qui dès son origine fut attachée à la doctrine de S. Augustin & à la bonne Morale. Si M. de Berulle son Instituteur en France, qui fut depuis Cardinal, favorisoit les opinions ultramontaines de même que ses premiers disciples, c'étoit une suite de l'étrange obscurcissement où étoit la yraie doctrine sur cette matiere, avant que Richer en eût fait sentir la certitude & le prix par ses Ecrits & par ses travaux.

### XIII.

Le Printe plosoit toute sorte de mosens pour gagner ou de Condé abbattre Richer, le Nonce alla a Fontaiempeche qu'on ne livre Richer au Pape & qu'on lui sit justice de Richer en France, ou qu'on l'envoiat à Rome. Le Duc d'Epernon tiou.

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 269 qui étoit plein du même zele qui avoit animé les Ligueurs, s'offrit pour exécuter les ordres qui seroient donnés contre Richer. Le Prince de Condé aïant entendu la proposition du Nonce, dit que Richer étoit unt homme de bien, irréprochable dans sa conduite, fidele sujet & bon serviteur du Roi. Le Duc d'Epernon prétendoit que Richer en qualité de Prêtre & Docteur en Théologie, Etoit sujet du Pape. Quoi donc , répliqua le Prince, les Prêtres & les Docteurs en Théologie ne sont - ils pas sujets du Roi, quand ils sont François? Tout ce qui est dans le Royaume, n'est-il pas de sa dépendance & sous sa protection Royale? Si de pareilles entreprises avoient lieu en France, le Roi seroit privé d'une grande partie de son Royaume, & n'auroit qu'une puissance subalterne sur tous les Ecclésiastiques. S'ils se révoltoient, il n'aurois droit de les punir, qu'autant que le Pape y voudroit bien consentir. Pour ce qui est de Rieher, continua le Prince de Condé, il est certain qu'il n'est poursuivi de ses ennemis que parce qu'il défend l'indépendance de la Couronne, & l'autorité souveraine du Roi. Le Chancelier touché d'un discours si capable de faire impression, se tourna vers la Reine, & lui dit avec vivacité: Madame, c'est être bien hardi de demander qu'on envoie à Rome les sujets du Roi : vous ne devez pas permettre qu'ils soient ainsi tratés. Le Nonce & le Duc d'Epernon ne se rebuterent point. Ils présiderent au mois d'Octobre de la même année 1613 à un Conseil secret, où il sut résolu d'enlevez Richer, & de l'enfermer dans la tour de Loches, pour l'envoïer de-là à Rome. Le Ministre Villeroi consentit à cette iniquité, mais le M iij

Bail. 1362

Chancelier ne voulut jamais la favoriler. Duval étoit de ce Conseil, & ce fut lui qui, par une espéce de repentir, découvrit quelques années après à Richer tous ces secrets. Il s'étoit brouillé avec M. de Berulle & toute la nouvelle Congrégation de l'Oratoire, & n'avoit vû qu'avec un extrême chagrin Charles de Gondren, Docteur de Sorbonne d'un mésite singulier, entrer dans cette Congrégation. C'est à l'occasion de cette rupture avec M. de Berulle, qu'il fit à Richer la confidence dont nous venons de parler. Richer sçut aussi de M. de Montholon Conseiller d'Etat, que ceux que l'on avoit apostés pour l'enlever, ne l'avoient manqué que de trois heures.

XXXIX.

de l'Abbé de S. Victor & du Duc d'Epernon contre Richer. Le Parlement prend la défense.

Vers le même temps, & peu de jours après Violences la Toussaint, on sçut à Paris que François de Harlai, Abbé de S Victor, avoit été fait Coadjuteur du Cardinal de Joseuse pour l'Archevêché de Rouen. Le Pape lui donna ses bulles gratuitement, pour le récompenser de tout ce qu'il avoit fait contre la personne & le livre de Richer. Ce jeune ambirieux s'étoit rendu digne des faveurs de la Cour de Rome par son servile dévouement aux Jesuites & au Docteur Duval. Dès qu'il fut Coadjuteur de Rouen, il voulut donner de nou-

> donner au Pape une entiere satisfaction; mais le trouvant inflexible ans l'attachement à son devoir, il ne songea plus qu'aux moïens de le perdre. Il écouta tranquillement un de ses domestiques, qui dit en bonne compagnie qu'on feroit un sacrifice agréable à Dieu en assassinant Richer. Le Pape aïant

> appris que la Cour de France n'étoir pas trop

velles preuves de son zele contre le prétendu Richérisme. Il essaia de déterminer Richer à

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 272 disposée à lui envoier ce Docteur, sie prometere un chapeau de Cardinal au Duc d'Epernon pour son fils de la Vallette, s'il vouloit le venger de Richer sur les lieux, ou lui faire passer les Alpes sans que le Chancelier en fût averti. Le Duc accepta la proposition, sans que, ni son Confesseur M. de Berulle, ni aucun Prélat, lui en fit le moindre scrupule. Il envoïa au Collége du Cardinal le Moine des archers qui se saissrent du Grand-Maître, le traînerent dans la rue avec mille indignités, quoiqu'il ne fît pas la moindre résistance, & le jetterent dans une prison de S. Victor, qui étoit une espece de cachot. Il implora contre une injustice si criante la protection du Prince de Condé qui avoit de l'équité & de l'humanité: mais ce Prince redoutant l'énorme crédit du Duc d'Epernon, n'osa parler pour Richer; ou s'il le fit, ce fut inutilement. L'Université s'intéressa efficacement pour le respectable prisonnier : elle présenta requête au Parlement, qui sit venir Richer pour exposer ses raisons. Ce Tribunal sut en cette occasion, comme il l'a si souvent été, l'unique asyle de l'innocence opprimée. Richer fut rétabli dans son Collège & dans la possession de tout ce qu'on lui avoit enlevé. Le Parlement ne se contenta pas d'avoir arraché des mains du Duc d'Epernon le défenseur des maximes du Roiaume; il decréta ceux qui avoient exécuté les violences, & donna des sauve-gardes à Richer contre ses ennemis, qui auroient la hardiesse d'attenter encore à sa liberté ou à sa vie. Le Pape jugeant des services du Duc d'Epernon plus par le travail que par le succès, résolut de faire dans la suite son fils Cardinal, comme il le fit en effet.

Richer fait son testament. Vigor écrit pour la défense de Richer.

Richer qui connoissoit la fureur de ses ennemis & les excès dont ils étoient capables, sit son testament, & voulut ne plus penser qu'à la mort. Il ne regardoit pas les sauve-gardes que le Parlement lui avoit données, comme suffisantes pour le délivrer des périls continuels ausquels sa vie étoit expo-Tée. Il déclare dans le testament datté du 26 Novembre 1613, qu'on doit s'en tenir à cet acte contre tout ce que sa propre foiblesse pourroit lui faire faire à la vûe d'une mort violente, ou contré tout ce que la malice de ses ennemis pourroit produire dans la suite, pour faire croire qu'il auroit retracté la doctrine que renserme son Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique. Il renouvella ce zestament de temps en temps, & le sit imprimer dix-sept ans après, pour montrer qu'il avoit toujours soutenu les anciens principes de l'Université de Paris & de toute l'Eglise Gallicane. Au milieu des embuches que lui dressoient ses ennemis & dans le tems de sa plus grande oppression, Simon Vigor, Conseiller au grand Conseil, universellement estimé pour son rare mérite, entreprit l'Apologie de Richer par un Ouvrage Latin, qui mit en fureur la Cour de Rome. Cet illustre Magistrat avoit été héritier du célebre Archevêque de Narbonne du même nom, son oncle & son parain, qui avoit été Prédicateur du Roi Charles IX, & qui s'étoit distingué au Concile de Trente, où ce Prince l'avoit envoié avec ses autres Députés. Ce témoignage si éclatant d'un homme qui étoit au dessus des menaces & des récompenses humaines, fut un grand sujet de consolation pour Richer, Le docteur Duval entreprit de

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 273, répondre au livre de Vigor, mais il ne fit par-là que procurer à la vérité un nouveau témoignage. Vigor dans sa réplique appuïade nouvelles preuves les principes qu'il avoit établis, & mit dans un plus grand jour la doctrine pour laquelle on ne cessoit de persécuter Richer.

La généreule démarche de Vigor n'arrêta pas la colere implacable des ennemis de ce Docteur. Les Jesuites lui attribuoient tout ce se déclare que l'on faisoit contre eux, la condamnation contre le lidu Livre séditieux de leur Pere Suarès, les vre d'An-articles du tiers-Etat contre les maximes ul-tramontaines. & sur-tout la retraite subice de Dominis. tramontaines, & sur-tout la retraite subite & Duval feint l'armement du Prince de Condé. Voiant que de vonloir la malice de ses ennemis ne faisoit que cros- se réconcitre avec le temps, il résolut de ne plus se lier avec trouver aux Assemblées de la Sorbonne, & lui. de se condamner à la retraite & au silence. Pour consacrer plus de temps à la priere & à: l'étude, il quitta la charge de Principal des son Collège vers le temps de Pâques 1616, &. ne se réserva que celle de Grand-Maître. Ce: fut alors que Duval feignit de vouloir se réconcilier avec lui, & de gagner par ses ruses celui qu'il n'avoit pu abbattre par ses violences. Dans cette vûe il lui fit proposer d'expliquer son livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique. Ce sut presque dans ce: même-temps que parut à Londres le Livre: d'Antoine de Dominis, Archevêque de Spalatro en Dalmatie, sous le titre de la République Ecclésiastique, en trois tomes. Les ennemis de Richer publierent qu'il approuvoir: æt Ouvrage; mais il s'inscrivit en faux, &: déclara qu'il avoit trouvé dans le Livre de: set Evêque réfugié en Angleterre, plusieurs

XLI. Richer

erreurs, & en particulier le Tolérantisme; la plus dangereuse des hérésies. Le nouveau Nonce Bentivoglio crut que c'étoit une occasion favorable pour presser Richer de resracter ce qu'il avoit écrit contre les maximes ultramontaines. Duval voulut lui persuader d'aller voir ce Nonce; mais Richer lui repondit qu'il n'avoit point de raison pour faire cette démarche, & qu'il n'attendoit rien de la Cour de Rome; qu'il faisoit grand cas de la protection du Pape & des Prélats, mais qu'il lui étoir impossible de l'acheter aux dépens de sa conscience; qu'il étoit peu touché des calomnies dont ils l'accabloient, mettant toute sa confiance en Dieu qui connoissoit son innocence.

#### X I V.

XLII. pour lui faire expliquer son Livic d'unc maniere fr vorable and opinions ultramon taines. Il rejette une déclaration faire par en dreffe MC.

En 1618 mourut le Cardinal du Perron. On perse- Celui de la Rochefoucault fut choisi pour lui ente Richer succéder dans la dignité de Grand-Aumônier de France, à la recommandation du Jesuite Arnoux, Confesseur du jeune Roi. Cette même année le Cardinal Henri de Gondi prit le nom de Cardinal de Retz. Le Duc de Luynes, favori de Louis XIII, voulant prévenir les esfets de la jalousie que son crédit excitoit contre lui, sit appeller les deux Cardinaux au Conscil du Roi. Duval en parut triomphant, & il disoit par tout: Nous avons le C.eb nes pour nous; faisant entendre qu'il disposeroit du Conseil du Roi en faveur de la doctrine ultramontaine. Il emploïa dixune lui-mé- huit mois à perlécuter Richer pour lui extorquer une déclaration au sujet de son Livre. Il en dressa une lui-même conforme à son génie & à ses préventions. Elle sut présentée à

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 275 Richer le 3 de Janvier 1620, écrite toute entiere de la main de Duval. On conçoit bien qu'elle ne devoit point être du goût de Richer, qui dès le lendemain en dreisa une autre conçûe en ces termes : « Je soussigné Edmond Richer, &c. déclare, comme j'ai toujours déclaré, que je n'ai point eu d'autre intention ni d'autre dessein en composant le Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique, que de montrer quels étoient les principes de la doctrine de nos anciens de l'Ecole de Paris; & parce qu'en voulant être court, j'ai été obscur; que cette briéveté a donné occasion à plusieurs de prendre en mauvaise part quelques propositions de mon Livre, comme si j'avois voulu donner atteinte à la puissance du souverain Pontise & des autres Prélats de l'Eglise; je déclare que j'en ai conçu beaucoup de douleur; & je proteste, comme j'ai toujours protesté, que je suis prêt de rendre raison de toutes les propositions de ce Livre, & de les expliquer en un bon sens, & Catholique, toutes fois & quantes il plaira à notre Saint Pere le Pape & à l'Illustrissime Cardinal de Retz mon Evêque. De plus, étant comme je suis très-humble fils de l'Eglise Catholique, Apostolique & Romaine, je proteste que je soumets volontiers & avec joie, comme je l'ai déja fait plusieurs fois, tout ce qui est contenu dans ce Livre, comme tout ce que j'ai écrit ou que je pourrai écrire, au jugement du Saint Siège Apostolique, & de notre trèsbonne & très-sainte Mere l'Eglise Catholique; en foi & en témoignage de quoi j'ai signé cette présente déclaration que je veux être publique. Fait, &c. » Richer, porta M vj

cette déclaration à Duval qui la lui rendit quelques jours après, l'aiant communiquée au Nonce & au Cardinal de la Rochefoucault. Il lui dit qu'on ne pouvoit la rece-voir, & tâcha de l'intimider. Richer tint ferme, & lui écrivit qu'il ne vouloit plus avoir de commerce avec lui sur cette affaire.

XLIII. Richer. Ils priver des

Toutes les ruses & les fourberies de Duvat Fureur des n'aïant rien produit, il prit le parti de puennemis de blier que Richer étoit excommunié, & qu'il n'étoit pas permis de lui donner l'absolution. Il gagna tous les Prêtres du Collège du Cardinal le Moine, ensorte que Richer n'en trouva aucun qui voulût écouter sa confes-sion. Duval voiant tous ses efforts inutiles, & trouvant Richer inébranlable, en fut trèsirrité & en alla faire des plaintes ameres au Nonce & aux Cardinaux. Celui de la Rochefoucault qui ne pouvoit retenir l'impétuosité naturelle de son humeur, dit tout en colere. Puisque Richer refuse d'obéir, il faut le coudre dans un sac, & le jester dans la rivierc. Plût à Dieu, ajouta-t-il, qu'il m'eût coîsté deux cens écus d'or, & qu'il se fût fait Héretique. Ce n'est point à l'école de Jesus-Christ que ce Cardinal avoit appris à faire de pareils vœux. Il étoit le premier qui eût eu l'Abbaïe de Sainte Geneviève en commande. Un Minime fanatique qui prêchoit le Carême à Saint Etienne - du - Mont, crut gagner les bonnes graces du Cardinal, en déclamane sans cesse contre l'Auteur du Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique. On avoit envoié à Rome la déclaration de Richer. Comme le bruit couroit que le Pape (Gregoire XV) en étoit mécontent, on follicita Richer d'y faire quelques additions,

Disp. sur les born, de la Puiss. Ec. 277 sans donner atteinte à la doctrine établie dans son Livre. Il y ajouta donc, qu'il im-prouvoit & détessoit le mauvais sens que quelques personnes avoient donné à ses propositions; comme aussi toute autre interprétation contraire au jugement de l'Eglise Catholique, Apostolique & Romaine. La déclaration fut communiquée en cette forme au Nonce, & aux Cardinaux de Retz & de la Rochefoucaut, qui jugerent à propos de l'envoïer à Rome. Cependant Duval très persuadé qu'elle n'y seroit pas mieux reçue que la premiere, inti-mida les Curé & Vicaire du Collège du Cardinal le Moine, sur ce qu'ils ne refusoient pas publiquement les Sacremens à Richer. Il fit courir le bruit qu'à sa mort on lui refuseroit la sepulture Ecclésiastique. » C'est ainsi, dit » M. Baillet, que ceux qui abusent du mim nistere Ecclésiastique, auquel l'ambition sou l'intérêt les ont fait aspirer, font pour » l'ordinaire servir la Religion & les Sa-» cremens à leurs passions, & sçavent prosi-» ter de la pente que les peuples ont au scru-» pule, tantôt pour établir leur domination, » tantôt pour exercer leur vengeance, & - quelquefois pour satisfaire leur avarice. » Richer n'étoit pas homme à se laisser abbatre par de pareilles menaces. Parfaitement instruit du véritable esprit de la Religion, il mit en Jelus-Christ toute sa confiance, & se disposa à souffrir de nouvelles persécutions, par la retraite, le silence, & la priero. Il s'occupa aussi à dresser pour l'instruction de la postétité, des Mémoires sideles pour servir à l'Histoire de tout ce qui s'étoit passé à son sujet depuis le commencement de son Syndicat.

XLIV. vre plein des opinions ultracipes.

Cependant ses adversaires ne cessoient de Richer ré-le traiter d'hérérique & d'excommunié. En fute un li- 1622 parut le Livre de Michel Mauclerc sur la Monarchie Ecclésiastique, où ce Docteur avoit recueilli les maximes les plus insoutenables des Ultramontains. Il vantoit la fameu-Ilétablit de se donation de Constantin, les sausses dénouveau les crétales, & d'autres pièces semblables. Il vrais prin-déclamoit fortement contre Richer & les autres défenseurs de l'ancienne dostrine. Richer de son côté sit réimprimer son Livre de la Puissance Ecclesiastique & Politique, & joignit à chaque Chapitre les preuves des propositions qu'il y avoit avancées. Voici quelques-unes des maximes sur lesquelles il infifte à l'occasion de la nouvelle production des partisans de la Cour de Rome. Jesus-Christ a donné immédiatement les cless & la jurisdiction à tout l'Ordre hierarchique par la mission immédiate de tous les Apôtres & de tous les Disciples.Le sacerdoce de Jesus-Christ, de même que le pouvoir des cless, a été donné à toute l'Eglise qui est le souverain Tribunal. Les Evêques succédent de droit divin aux Apôtres: les Prêtres succédent par le même droit aux soixante & douze Disciples, & doivent avoir part au gouvernement de l'Eglise. Le pouvoir infaillible de faire des Canons appartient à toute l'Eglise, ou au Concile général qui la représente, & non pas à Saint Pierre seul ou à ses successeurs. La célébration des Conciles est nécessaire au gouvernement de l'Eglise. Les décrétales & les Bulles des Papes n'obligent qu'autant qu'elles sont conformes aux saints .Canons & aux décrets des Conciles reçus & approuvés. L'Eglise étant instituée pour une

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 279 fin spirituelle, ne peut point emploier la contrainte & les peines temporelles. Le Prince politique, comme maître de la République & du territoire, est le vengeur & le protecteur de la Loi divine, naturelle & canonique. Comme protecteur des Canons, il est juge légitime des appellations comme d'abus. Il est absurde de prétendre que le Souverain Pontife a une puissance directe ou indirecte sur le temporel des Rois, & qu'il peut déposer les Souverains.

#### XV.

Au commencement de 1623, un Curé de Paris, Docteur de la Faculté, se plaignit en Nouvel-Sorbonne de quelques Religieux qui pour le tempête attirer les peuples hors de leurs Paroisses, les contre les engageoient par une espèce de vœu à ne pas Richéristes se confesser ailleurs que dans seur Eglise, au sujet des même dans la quinzaine de Pâques. Cette des Réguplainte porta d'autres Docteurs à proposer liers. On l'examen d'un Livre de Rodrigue Cordelier fait peur au Dornnesie ai il messoit les priviléges des Pais les Pais le Portugais, où il mettoit les privilèges des Roi des Ri-Reguliers au-dessus de l'autorité des Magis-chéristes. trats, des Rois, & des Evêques mêmes. Générosité L'assemblée nomma quatre Docteurs pour de son Métravailler à l'examen. Duval s'y opposa vive- decin. ment, disant que l'assemblée étoit pleine de Richeristes. Il écrivit au Cardinal de Retz qui étoit auprès du Roi, qui se trouvoit alors devant la Ville de Montpellier dont il faisoit le siège, pour obtenir des Lettres de cachet, qui désendissent à la Faculté de censurer le Livre de Rodrigue. Cependant la censure fut résolue d'un avis unanime de toute la Faculté. On exclut de la délibéra-

ties intéressées. Duval en sut pareillement exclu comme Supérieur des Carmelites. Le Cardinal de Retz sit envoier au Chancelier un ordre du Roi, qui lui enjoignoit de fai-re réussir l'affaire au gré de Duval. Le Chancelier aïant fait connoître à la Faculté les intentions du Roi, c'est-à-dire, de ceux qui dominoient dans le Conseil, on lui envoia des Députés qui l'instruissrent de la manœuvre de Duval. Le Chancelier ouvrit les yeux, & promit de détromper le Roi. Duval déconcerté écrivit aux Cardinaux de Retz & de la Rochefoucault chefs du Conseil, que les Richeristes étoient toujours désobéissans aux Ordres du Roi. Le Cardinal de Retz mourut au siège de Montpellier, avant que d'avoir pû venger Duval. Cependant on insinuoit au Roi que les Richeristes ne vouloient ni Roi ni Pape, dans l'espérance que cette horrible calomnie feroit impression sur l'esprit d'un jeune Prince qui n'avoit aucune lumiere sur ces matieres. Au retour du Roi à Paris, le Cardinal de la Rochefoucault prit occasion du compliment qu'il avoit a faire, pour dire à ce Prince, que les Richeristes étoient pour le moins autant à craindre que les Huguenots; & que pour le bien de l'Eglise & de l'Etat, il falloit ou les exterminer, ou les châtier, comme l'avoient été depuis peu les Huguenots. Le Roi se souvint à son coucher de ce que lui avoit dit le Cardinal, & demanda à ceux qui étoient alors dans sa chambre, quelle sorte de gens étoient les Richeristes. Son premier Médecin nommé Herouard, lui répondit: Sire, ce sont les meilleurs sujets 👉 les plus fideles serviteurs que Votre Majesté aix

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 281 dans son Roïaume. Ils ne sont persecutés, que parce qu'ils défendent courageusement les véritables & les anciennes maximes de l'Eglise Gallicane, l'indépendance de voire Couronne, l'autorité Royale & les droits de votre Souvevaineté. Ce trait de générolité est remarquable. Il étoit beau de voir un Laïc s'exposer à tout pour détromper le Roi, tandis que des Cardinaux & des Evêques ne s'appliquoient qu'à surprendre sa religion.

Le Cardinal de la Rochefoucault s'apperevant que le Roi n'étoir pas touché de son discours, résolut de lui faire présenter une des Cardi-Requête contre les Richeristes au nom de naux & des tout le Clergé. Il assembla donc cette même Piélats ou année 1623 tous les Prélats qui étoient à se un For-Paris chez le Cardinal de Sourdis, le plus mulaire. ancien des Cardinaux en France. Il y représenta que la Sorbonne étoit Schismatique & tendoit à l'hérésie, & que Richer étoit l'unique cause d'un si grand mal. Il proposa ensuite deux articles que lui avoit suggeré Duval qu'il avoit mené avec lui, & dit qu'il étoit nécessaire de les faire signer aux Richeristes. Le premier étoit que le Pape peut faire des Loix qui obligent en conscience tous les fideles en général & chacun en particulier. Le second étoit, que le Pape peut donner pouvoir aux Religieux d'entendre les confessions. Il ajouta que quand on auroit obligé Richer & ses partisans d'y souscrire, il en falloit mettre une douzaine avec lui dans la Bastikle. Quand il eut achevé sa vive & ennuïeuse déclamation, Duvat prit la parole, & assura que les Richeristes se multiplioient tous les jours, & que les Curés du Diocèse de Paris étoient de cette Secte. Les principaux de cet-

XLVI. Assemblée

se assemblée, outre les Cardinaux de Sousdis & de la Rochesoucault, étoient le Cardinal de Richelieu. François de Harlai Archevêque de Rouen, Jean-François de Gondi premier Archevêque de Paris, frere & successeur du seu Cardinal de Retz, l'Ancien Archevêque de Bourges, & l'Évêque de Beauvais, Augustin Potier frere de René dont nous avons parlé. Le Cardinal de Richelieu comme Proviseur de Sorbonne, dix qu'il falloit entendre les Docteurs accusés. L'Evêque de Beauvais soutint que l'on ne devoit pas trop se sier à Duval, qui ôsoit dénoncer les confreres. Quelques jours après, le Cardinal de Richelieu interrogea quesques Docteurs, & apprit plusieurs choses qu'il ignoroit. Ils lui dirent que les deux propo-Ations dont on demandoit la signature tendoient à confirmer tous les abus de la Cour de Rome. Si le Pape, ajouterent les Docteurs, peut faire des Loix qui obligent tous les fideles, il faudra donc lui obéir, en cas qu'il ordonne que le Roi soit déposé? Le Cardinal de Richelieu touché de la force de ces observations dit, que puisque le Car-dinal de la Rochesoucault avoit brouillé le fuseau, il pouvoit travailler à le déméler. Cependant le Cardinal de la Rochefou-

Les enne-cault qui suivoit en tout les avis de Duval. mis de Ri- & qui ne vosoit que par les yeux de ce soucher trompent le Roi. ler au Roi en particulier. Il la trouva aisément, & sit entendre au Roi tout ce qu'il resulter désié d'un vieux Cardinal qui paroissoit plein les Sacre- de zele pour la Religion? Il en obtint un ordre qui enjoignoit à Richer de se trouver

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 283 le lendemain à son Hôtel Abbatial de Sainte Geneviéve. Richer s'y rendit, écouta les longs discours du Cardinal & de Duval, & soutint les vrais principes opposés aux maximes Ultramontaines. Il rendit compte ensuite de la conférence au Chancelier, & présenta une Requête au Roi, pour montres qu'on en vouloit à sa Souveraineté, & qu'on Le servoit de son autorité même pour y donner atteinte. Le Chancelier fut touché des raisons de Richer, & témoigna desirer qu'on le laissat en repos. Duval eut recours à de nouvelles intrigues, & engagea l'Archevêque de Paris à faire refuler l'absolution à Richer julqu'à ce qu'il eût retracté son Livre. Le Prélat qui vouloit être Cardinal, & marcher sur les traces de son frere & son prédécesseur afin d'arriver au même but, autorisa cette injustice, qui faisoit dégénérer en une vraie tyrannie le ministere spirituel des cless de l'Eglise. Les ennemis de Richer rendoient témoignage à sa piété, à l'innocence de sa vie & à l'intégrité de ses mœurs; mais ils prétendoient que la composition seule de son Livre le rendoit coupable des crimes les plus énormes.

XVI.

Dans le temps même qu'on lui refusoit XLVIII. les Sacremens, & que les Auteurs de ce scandale paroissoient triompher, Dieu lui dontion très-rena un sujet de consolation auquel il ne se marquable seroit jamais attendu. Jean de Vieuxpont d'un Evêque de Meaux le nomma à un Canonique en facet de sa Cathédrale, & témoigna avoir cher. Insipour lui une estime singuliere. Il déclara gne imposhautement qu'il étoit plein de regret d'avoir ture de ses souscrit à la censure du Livre de la Puissance ennemis.

éccléssatique & politique faite en 1612 par les Evêques de la Province de Sens, ajoutant qu'il ne s'étoit prêté à cette manœuvre, que par pure complaisance pour le Cardinal du Perron son Metropolitain; & que ni lui ni ses Collégues n'avoient lû alors le Livre de Richer qu'on leur faisoit condamner. Cette déclaration d'un Prélat qui étoit estimé, devint bien-tôt publique dans Paris, & sit du bruit parmi le Clergé. Cet Evêque ne survecut pas long-temps à ce généreux témoignage, & mourut dans le mois d'Août 1624.

Dans le cours de l'année suivante, un autre événement sit encore connoître de quel esprit les ennemis de Richer étoient animés. Philippe de Gamaches Professeur Roïal en Sorbonne, dont nous avons eu occasion de parler, mourut au mois de Juillet. Il avoit beaucoup de science & de vertu, & Richer le regardoit comme le plus grand homme de son temps. La cabale des Jesuites & de Duval tâcha de lui fermer la bouche en lui procurant une Abbaie, comme nous l'avons dit; mais elle ne put jamais lui faire abandonner la bonne doctrine. Il y fut toujours sincerement attaché & resista à toutes les attaques qu'on lui livra, pour lui arracher une approbation des maximes Ultramontaines. Les factieux profiterent de la longue maladie qui précéda sa mort pour lui livrer les plus vinlents assauts. Chaque jour on l'assiégeoit pour lui faire les menaces les plus terribles, ou les conjurations le plus pressantes. Duval avoit recommandé à un de ses émissaires nommé Mauclerc de ne point se rebuter, & d'épier un moment savorable pour faire si-

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 285 guer au moribond une déclaration que Duyal lui-même avoit dressée. Mauclerc ne cessoit de crier aux oreilles du malade, que sa mémoire seroit en exécration, & qu'il alloit tomber dans les flammes éternelles. Enfin le plan qu'on lui avoit dressé étoit de saisir l'instant où la mere du malade & les domestiques seroient retirés, pour prendre la main du moribond & lui faire signer sans témoin la prétendue déclaration. On la rendit publique après la mort de Gamaches, à qui l'on faisoit dire qu'il jugeoit le Livre de Richer très - pernicieux à l'Eglise de Dieu, étant rempli de propositions hérétiques, schismatiques, injuricuses au S. Siége. Le Consesseur de Gamaches, les parens, les domestiques, tous ceux qui ne l'avoient pas perdu de vûc dans sa maladie, déposerent contre la fourberie. Duval fut convaincu d'être l'Auteur de l'imposture, & le Cardinal de Richelieu emploïa toute son autorité pour étouffer une affaire si déshonorante pour un Prêtre qu'il protégeoit.

Cet exemple sit connoître à Richer qu'il ne pouvoit prendre trop de précautions contre la mauvaise foi de ses ennemis. La crain- nouvelle te qu'ils ne lui sissent quelque chose de sem- son testa-blable lorsqu'il ne seroit plus en état de dé- ment & la couvrir ou de convaincre l'impossure déclaration couvrir ou de convaincre l'imposture, lui de ses vrais sirent renouveller le Testament qu'il avoit sentimens. fait douze ans auparavant, pour manisester Triste état à la posterité ses véritables sentimens. Il de la Sorl'accompagna d'une déclaration nouvelle, bonne. Re-où il dit que ce qui s'est passé tout récem- pentir de ment a l'égard de Gamaches, lui fait craindre que ses ennemis n'entreprennent de le contraindre à une retractation qu'ils ont sou-

XLIX. Richer redéclaration

vent tâché d'extorquer par des violences ca-pables d'ébranler les esprits les plus forts & les plus constans: qu'il supplie ceux qui entendront parler de lui comme aïant retracté son Livre, de regarder comme extorqué par violence ce qu'on lui auroit fait faire, & de n'y ajouter aucune foi. Après cette protestation, il rentra dans sa retraite pour continuer les études en silence, & vacquer au saint exercice de la priere. Il gémissoit sans cesse du triste état auquel les partisans de la Cour de Rome avoient réduit la Sorbonne. La discipline dépérissoit, & l'ancienne doctrine recevoit des plaies mortelles. Il n'y avoit presque que Filesac & Parent qui secondassent le Doien Roguenaut, pour s'opposer au torrent qui entraînoit les autres Docteurs. Filesac détrompé de la vaine espérance de l'Evêché d'Autun, avoir été touché des injustices que l'ambition lui avoit fait commettre contre Richer pendant son Syndicat. Il tâcha de les réparer par un changement sincere de conduite & par sa sermeté à soutenir les anciens principes. Il donna des preuves de cette disposition, par le zéle avec lequel il obéit à l'Arrêt du Parlement qui ordonna de censurer le Livre séditieux du Jesuite Santarel. Il conduisit l'affaire avec tant de prudence, qu'il la sit réussir malgré les sollicitations de Spada Nonce du Pape, & les brigues des Jesuites & de Duval, qui depuis ce temps là ne cesserent de le persecuter. Mais depuis cette Censure la faculté sentit diminuer de plus en plus sa liberté, par la maniere dont la Cour de France parut se prêter aux volontés de celle de Rome.

# Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 287

#### X V I·I.

Duval crut devoir profiter de cette favorable conjoncture pour mettre en honneur. toutes les décrétales des Papes. Il sit soute-inouis des nir en 1626, une Thése où les décrétales partisans de étoient mises de niveau avec l'Estime Sainétoient mises de niveau avec l'Ecriture Sain- la Cou te. Le fameux François Hallier, & Isaac Habert, qui devinrent depuis tous deux Evêques à cause de leur dévouement aux Jesuites & de leur opposition à Jansenius, n'eurent aucun scrupule d'approuver cette Thése parécrit. La pluralité des suffrages étoit pour la Censure; mais la cabale de Duval s'y opposa esticacement. Ce Docteur après la mort du Doïen Roguenaut sit venir un vieux Limousin, plus ancien que Filesac qui n'aimoit point les principes Ultramontains Les factieux firent tout ce qu'ils voulurent sous le nouveau Doien, moiennant deux mille livres de pension sur les revenus du Clergé. Ils eurent par ce moien pleine liberté de tout entreprendre. Ils ordonnerent que les Bacheliers s'engageroient par serment à ne rien dire qui fut contraire aux décrétales. C'étoit autoriser toutes les Bulles des Papes contre plusieurs de nos Rois, les droits de la Couronne & les Libertés de nos Eglises. On traita de Richeristes ceux qui s'éleverent contre une pareille innovation, on les éloigna des Bénéfices, & on leur fit refuser les pouvoirs de prêcher & confesser. On persécutoit à l'article de la mort ceux qui avoient montré du zéle contre les Livres les plus pernicieux. Hollandre Curé de S. Sauveur avoit eu part à la censure de celui du Jesuite

Exces

Santarel. Quand on le sçut en danger de mort, on ne cessa de le tourmenter, que quand on vit qu'il se fortifioit à mesure qu'on montroit plus d'acharnement pour le séduire. Le Pénitencier & le Sous-pénitencier eurent la hardiesse de lui dire que la part qu'il avoit prise à la Censure de Santarel le mettoit dans un état certain de damnation, & ils firent un crime au Prêtre qui l'avoit administré, l'accusant d'avoit commis lui-même & d'avoir fait commente au Curé de S. Sauveur, un horrible sacrilege. De tels excès paroîtroient incroïables , **£** l'on ne sçavoit de quoi est capable un zéle avcugle. Richer voïant avec quelle ardeur on ta-

LI.
Richer
compo e
plusieurs
Ouvrages à
l'occasion
de quelques
E rits séditieux.

choit d'anéantir la Censure de Santarel, en entreptit la désense, & en composa l'Histoire avec une entiere exactitude. Il fit austi l'examen du Livre du Cardinal de la Rochefoucault contre celui de l'Evêque de Chartres Il est à propos de donner en peu de mots une idée de ces deux Ouvrages, & de dire quelle en avoit été l'occasion. On avoit imprimé en 1625 un Libelle fort injurieux écrit en Latin & intitulé, Averussement d'un Theologien au Roi de France, &c. On y soutenoit que dans la guerre de la Valteline, la France avoit fair une alliance impie aves les Protestans, & qu'elle ne pouvoit continuer cette guetre injuste sans détruire la Religion. On sit des recherches pour découvrit l'Auteur de cet écrit séditieux, & enfin on sçut que c'étoit un Jesuite nommé André Endemon-Jean, qui étoit venu en France avec le Nonce, & qui avoit déja beaucoup écrit pour Bellarmin, & pour l'intérêt de sa Société.

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 289 ciété. On étoit persuadé que ce pernicieux Libelle avoit été concerté avec la Cour de Rome & les Jesuites, pour troubler la France. Il fut brûlé par Sentence du Châtelet avec un autre Libelle aussi horrible, qu'un Jesuite allemand nommé Jacques Keller avoit composé contre la France, sous le titre de Mysteria Politica. La Sentence du Châtelet fut bien-tôt suivie d'une Censure de Sorbonne, & d'une déclaration de l'Assemblée du Clergé de France, qui se tenoit alors. Léonor d'Etampes Evêque de Chartres l'un des Députés dressa cette Déclaration ou Censure du Clergé, qui fut confirmée par toute l'Assemblée. La Cabale des Jesuites & des autres Partisans de la Cour de Rome fut indignée de cette sage démarche des Evêques. Le Cardinal de la Rochefoucault toujours dirigé par Duval, se mit à la tête de cette nouvelle intrigue. Le Parlement apprenant cette espèce de conspiration contre les intérêts de la Couronne & la tranquillité publique, donna divers Arrêts, toutes les Chambres assemblées, pour autoriser le Clergé. On voit que ce Tribunal, bien loin d'être opposé aux Evêques, les autorise, quand ils font leur devoir.

'Le Parlement rendit un autre Arrêt, pour obliger les Jesuites à souscrire à la Censure de Sorbonne contre l'Averissement &c, & à donner un desaveu public du Livre de Santarel leur confrere, avec un exposé précis de leurs sentimens sur les matieres traitées dans ce Livre. La cabale des Ultramontains n'étoit point arrêtée par les Arrêts du Parlement de Paris. Le Cardinal de la Rochesoucault ne cessoit d'assembler les Evêques pour obtenir Tome X.

290 Art. IV. Histoire de Richen. une révocation de la Censure du Clergé con-tre l'Averissement, &c. Le Parlement désendit aux Evêques de s'assembler. Le Cardinal de la Rochefoucault se fiant au grand crédit qu'il avoit à la Cour, assembla les Prélats dans son Palais Abbatial de Sainte Geneviéve, & il sit dresser un desaveu de la Censure que le Clergé avoit faite des deux Libelles des Jesuites. Le Parlement déclara par Arrêt cette assemblée illicite & attentatoire à l'autorité Souveraine des Loix du Roïaume & de la Majesté du Prince. Les Evêques répondirent à la signification de l'Arrêt par la bouche de l'Archevêque d'Auch & de l'Evêque d'Angers, que le Parlement n'avoit aucune autorité sur le Clergé, sur-tout quand il étoit question des affaires de l'Eglise. Cette réponse qui avoit été écrite, sut lacerée & brulée par la main du Bourreau en vertu d'un nouvel Arrêt, qui décretoit d'ajournement personnel l'Archevêque d'Auch & l'Evêque d'Angers. Aussitôt tous les Evêques s'unirent pour obtenir un Arrêt du Conseil qui évoquoit l'affaire à la personne du Roi. Deux jours après, le Parlement sans avoir égard à une évocation si visiblement surprise, ordonna à tous les Evêques de retourner dans leurs Diocèles sous peine de saisse de leur temporel. Le Cardinal de la Rochefoucault sit alors composer un Livre qu'il adopta, pour montrer les raisons qu'il avoit eu de faire désavouer la censure faite par le Clergé des deux Libelles des Jesuites. Richer étant personnellement attaqué dans cet Ouvrage, y fit une réponse, où il prit la défense de l'Evêque de Chartres & des autres Prélats de l'Assemblée.

# Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 291

### XVIII.

Ce que nous venons de rapporter se passa en 1628. Richer commençoit à être fort insirme & à ressentir de vives douleurs de la derniere pierre. Il crut donc devoir se hâter de met- main à plutre la derniere main aux Ouvrages qu'il sieurs livres avoit commencés. Il acheva en peu de temps qu'il avoit l'Histoire des Conciles généraux & les dé-cés. Sa pa-fenses de la doctrine des anciens Docteurs de tience dans la Faculté de Paris. Il retoucha aussi son la maladie grand Traité des Appels comme d'abus, qu'il & ses soufdéfend contre les Prélats, qui auroient vou-frances. lu les anéantir. Les autres Ouvrages qu'il revit, sont, 1. un Traité de la puissance du Pape. 2. Une Apologie pour l'autorité souveraine de l'Eglise & du Concile général & pour l'indépendance de la Puissance Séculiere. 3. Un Traité des malheurs des derniers temps pour servir de préservatif contre les abus. 4. L'Histoire de l'Université de Paris. 5. La défense de son Livre de la Puissance Ecclésiastique & politique. 6 La démonstration de tous les articles du même Livre contre les Sophisines de Duval. 7. Enfin l'Histoire de son Syndicat. On vient de donner au public tout recemment ce dernier Ouvrage. Son application à la révision de ces Ouvrages fut interrompue par la maladie qui lui Survint le 10 Juin 1629 jour de la Trinité après avoir dit la Messe. Les douleurs de la pierre devinrent si aigues, que le Mardi suivant il demanda le saint Viatique. Duval le sçut & se donna de grands mouvemens pour empêcher qu'on ne lui accordat les Sacremens que quand il auroit retracté son Livre de la Nij

Il met la

292 Art. IV. Histoire de Richer.

Puissance Ecclésiastique & Politique. Richer ne se laissa point ébranler & fut néanmoins administré. La vivacité des douleurs le détermina à souffrir l'opération, qui ne réussit pas beaucoup, & ne lui procura qu'un soulagement assez léger. Ce grand homme ne pensant plus qu'à la mort, souffrit les incommodités d'une maladie si douloureuse avec une patience & une constance aussi admirable, que celle avec laquelle il avoit souffert les persécutions de ses implacables ennemis.

chelieu entreprend de réduire Ritifs qui le font agir.

Il demandoit sans cesse à Dieu la grace de Le Cardi- persévérer dans son amour & dans la désennal de Ri-se de la Vérité, & il espéroit que la mort lui procureroit bien-tôt un azyle où il n'auroit plus rien à craindre de la part des méchans, Mais il vécut encore assez pour passer par une épreuve, qui fut la plus rude de sa vie, & par laquelle on peut dire que ses ennemis mirent le comble à leur iniquité. Il avoit rendu inutile toute la politique de quatre ou cinq Nonces du Pape. Il avoit triomphé des efforts de plusieurs, puissans Cardinaux: mais il lui restoit encore à souffrir ceux du Cardinal de Richelieu, le plus formidable de ses ennemis, qui sous le nom de Ministre gouvernoit absolument le Roi & le Roïaume de France Le Nonce n'oublia rien pour animer le zéle de ce Cardinal Ministre. Il l'assure que le Pape chercheroit tous les moïens de reconnoître ce service important, dans la personne de son frere, & des autres personnes qui auroient sa recommandation. Le Cardinal de Richelieu trouva sans peine l'oc casion d'accorder à la Cour de Rome la grace qu'elle demandoit avec tant d'instances,

Disp sur les born. de la Puiss. Ec. 293 Le 18 Novembre 1629, dix ou douze Docteurs allerent présenter au Cardinal un remerciement par écrit, au sujet du superbe Palais qu'il avoit élevé sur les masures du Collège de Sorbonne. Sensible à la gloire comme l'étoit ce Ministre, il reçut agréablement l'encens des Docteurs, & leur dit que désormais sa plus grande ambition étoit de voir la Faculté de Théologie entiérement réunie. Il se déclara contre les brouillons, en regardant Duval, qui étoit un des Docteurs députés. La maniere dont il lui parla fit juger aux autres qu'il ne favoriseroit pas la faction des Ultramontains. Mais Richer, qui fut bien-tôt informé de toutes ces circonstances, fut persuadé que ce Cardinal ne feroit rien qui pût déplaire à la Cour de Rome. Il se disposa donc à soutenir de nouveaux combats, & tâcha de se fortifier contre la foiblesse de son corps, causée par l'âge, les travaux d'une vie toûjours tendue & les maladies continuelles, par la priere & les grands exemples de ceux qui avoient autrefois défendu la vérité aux dépens de leur vie.

On reçut en même-tems la nouvelle, que le Pape Urbain VIII avoit dérogé à la Bulle . que Sixte V avoit publiée en 1586, pour em- des moiens pêcher qu'on ne pût élever deux freres au que pren-Cardinalat. On sçut bientôt que cette dis-nemis de pense s'accordoit en faveur du frere du Car-Richer. dinal de Richelieu, qui de Chartreux étoit devenu successivement Archevêque d'Aix & de Lyon. Le Pape exigea pour condition, que le Cardinal de Richelieu obligeroit Richer à retracter son Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique, & qu'il feroit

Injustice

294 Art. IV. Histoire de Richer.

protester aux Bacheliers de s'attacher aux Bulles Apostoliques. Il étoit juste qu'une afsaire qui n'étoit qu'un tissu d'injustices, eût une sin pareille à celle que nous allons voir. Le Cardinal Ministre commença par bien prendre ses mesures, afin que Richer ne pût avoir recours aux Gens du Roi & au Parlement. Les moiens ne pouvoient manquer à un homme qui étoit maître absolu des Finances, des Armées, en un mot de toute la puissance Roïale. Il ne fit qu'enchérir sur les expédiens, qui avoient déja été pris avant lui. Les ennemis des maximes du Roïaume étoient venus à bout de corrompre ceux qui par état étoient la ressource de l'înnocence opprimée. On ne peut gueres en excepter que le Président de Thou, le Procureur Général de Bellievre, & l'Avocat Génézal Servin. Le premier Président de Verdun, après de beaux commencemens, avoit reçu une grosse pension de la Cour, pour empêcher que l'appel comme d'abus interjetté par Richer contre la Censure de son Livre, ne fût décidé au Parlement. Le Doïen de la Grand-Chambre (Courtin) avoit été fait Consciller d'Etat avec une pension de deux mille livres, pour avoir porté à la Regente la Requête de Richer au Parlement. Le Procureur Général Molé servoit les ennemis de Richer, par la vue des grandes espérances qu'on lui avoit fait concevoir. Enfin il est inutile de rappeller les deux mille écus d'or que le Clergé donna au Chancelier Brûlart, pour lui faire signer l'ordre de déposer Richer du Syndicat.

IV. Le 4 de Décembre de la même année Le Card. 1629, Charles Talon, Curé de Saint Gervais,

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 295 porta à Richer de la part du Cardinal de Ri- nal de Richelieu, une déclaration dressée par le Car-chelieu dinal même avec le secours de Duval, lui propose à disant qu'on exigeoit qu'il la signât. Elle Richer une étoit en Latin & contenoit les mêmes choses nouvelle de claration.

que Duval avoit voulu lui faire signer en Triomphe 1620. Richer demanda copie de ce formudes partilaire, & la liberté de faire ses teprésenta-sans de la tions au Cardinal Ministra II assants de la communication d tions au Cardinal Ministre. Il assembla des Cour de le lendemain ses principaux amis pour leur Rome. montrer cette déclaration. Il n'auroit pas balancé un instant à la rejetter, s'il n'eût vû tous les Tribunaux fermés pour lui, & s'il n'eût envisagé les excès ausquels on alloit se porter contre sa personne. Trois jours après, Talon vint prendre Richer dans un carosse, pour le mener chez le Cardinal de Richelieu chez qui devoit aussi se trouver le fameux P. Joseph Capucin. Après plusieurs discours de part & d'autre, le Cardinal cessa de se montrer comme un Proviseur de Sorbonne, qui exhorte & discute, & prit le ton d'un Souverain qui veut être obei. Richer fut comme accablé, & ne laissa plus voir que son accablement & ses répugnances. Le Cardinal dit au P. Joseph de conduire Ri-cher dans sa Chambre, où Richer eut la foiblesse de signer la déclaration. Comme il croïoit avoir alors entiérement satisfait le Cardinal, le Capucin lui dicta mot à mot cette addition: Je reconnois que je donne cette déclaration librement & volontairement, asin que tout le monde voie mon obéissance envers le S. Siége Apostolique, que j'ai crû devoir consigner entre les mains de Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Proviseur de Sorbonne, à cause de ce que je lui dois, & du respect que

296 Art. IV. Histoire de Richer.

j'ai pour lui. La déclaration avec cette addition signée de Richer de Talon, & du Capucin, sut portée aussi-tôt au Cardinal de Richelieu, qui dit à Richer qu'elle ne porteroit aucun préjudice au fonds de la doctrine de Ion Livre. Il ajouta qu'il falloit la faire passer pardevant deux Notaires: ce qui fut exécuté le même jour. Le Nonce se hâta d'aller chez le P. Joseph, se flatant qu'on lui apprendroit cette bonne nouvelle. Pour mettre le comble à la satisfaction du Pape qui venoit de le faire Cardinal, il pressa le Capucin de terminer l'autre affaire, qui consissoit à faire jurer les Bacheliers de s'attacher aux décrets des Papes. Rien n'étoit plus honteux pour la Sorbonne. Ceux qu'on appelloit Richeristes s'y étoient opposés; mais avoient été accablés de la pluralité des suffrages, ménagés par Duval & le P. Joseph. Le Cardinal mit les correctifs qu'il jugea nécessaires, & prétendit excepter les Bulles par lesquelles les Papes s'étoient attribué le pouvoir de déposer les Rois. Cette étrange entreprise révolta tous les esprits, mais le Parlement étoit dans l'oppression; & c'est ce qui rendoit la Cour de Rome si audacieuse. La conclusion passa en Sorbonne le 2 de Janvier 1630, & il n'y cut que trois Docteurs qui s'y opposérent.

XIX.

LVI. Dans l'affliction où étoit Richer, il ne Protesta-chercha à se consoler qu'en satisfaisant au tion de Richer. Chacher. Chaptin qu'en a protestation parcille à celle qu'il avoit déja donnée en 1625. Il la joignit à son Testa-lieune.

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 297 avant que d'aller chez le Cardinal de Richelieu, pour se précautionner contre la surprise ou la violence. Dans cette derniere protestation, il justifie d'abord la conduite qu'il avoit gardée depuis que le Roi & le Parlement l'avoient établi Censeur de l'Uni-. versité. Il déclare ensuite que dans tout ce qu'il a fait & écrit, il n'a été animé que par un amour sincere & désintéressé de la vérité & de la justice; qu'il pardonne toutes les injustices qu'on a commises à son égard; qu'il persévere dans les sentimens pour lesquels on l'a si long-tems persécuté. Il proteste contre tout ce qu'on lui arracheroit de contraire à cette disposition, & désavoue par avance ce que les infirmités de la vicil-Îcsse & de la maladie, la surprise, la violence, les menaces, la vûe des tourmens ou de la mort pourroient lui faire faire contre la doctrine de son Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique. Cette protestation se répandit fort à propos : elle alla jusqu'à Rome, où le Nonce avoit envoié la déclaration extorquée par le Cardinal de Richelieu. Le Pape ne put dissimuler le chagrin qu'il en conçut. On disoit à Rome que le Cardinal de Richelieu avoit joué le Saint Pere, & qu'il ne s'étoit plus soucié de tenir sa parole depuis qu'il avoit reçu le Chapeau de Cardinal pour l'Archevêque de Lyon son

Le Cardinal de Richelieu se montra sensible à une telle accusation. Il résolut d'obtenir de Richer par la force, ce qu'il savoit violence du bien qu'il ne pourroit avoir par la raison. Cardinal Deux seize connestre en Papa qu'il ne vouleit de Riche-Pour faire connoître au Pape qu'il ne vouloit lieu & du pas lui en imposer, il le sit prier d'envoïer P. Joseph

LVII. Etrange 298 Art. IV. Histoire de Richer.

Capucin contre Richer.

un exprès de Rome pour être le témoin de ce qu'il avoit envie de faire. Le Pape envoïa donc à Paris un Notaire Apostolique, qui fut logé chez le P. Joseph, à qui le Cardinal de Richelieu avoit donné un Hôtel en Ville, outre l'appartement qu'il lui avoit donné dans son Palais. Quelques jours après l'arrivée de ce Notaire, Duval alla inviter Richer à diner chez le P. Joseph de la part du Cardinal Ministre. Le prétexte étoit de vouloir conférer avec lui après le repas sur quelques points de controverse. Richer s'en excula d'abord, sur ses indispositions & sur l'usage où il étoit de ne manger jamais hors de chez lui. Duval lui dit qu'il avoit ordre de ne pas s'en retourner sans lui, & lui fit de si vives instances, que Richer se laissa conduire, par déférence pour le Cardinal de Richelieu, dont Duval alléguoit l'autorité. Après qu'on fut levé de table, le Capucin sit entrer Richer dans une chambre avec Duval & le Notaire Apostolique, & dit que la question de controverse qu'on vouloit lui proposer, étoit celle de l'autorité du Souverain Pontife. Richer, qui ne savoit pas que l'inconnu devant qui il parloit, étoit un Italien & un Notaire Apostolique, exposa ses sentimens avec beaucoup de modération & de clarté. Tout d'un coup le P. Joseph tira un papier qui contenoit une rétractation toute dressée. Il interrompit Richer en le lui montrant; & d'un ton de voix qu'il éleva extraordinairement, pour servir de signal à des gens apostés & cachés, il lui dit : c'est aujoura'hui qu'il faut mourir ou rétracter voire Livre. A ccs mots on vit sortir de l'antichambre deux assassins,

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 299 qui se jetterent sur ce vénérable vieillard, & qui le saisissant chacun par un bras, lui présenterent le poignard l'un pardevant, l'autre par derriere, tandis que le P. Joseph lui mit le papier sous la main, & lui fit signer ce qu'il voulut, sans lui donner le temps, ni de se reconnoître, ni de lire le papier. La terreur subite où le jetta la présence de la mort dont les assassins le menaçoient, lui troubla la vue & l'esprit, desorte que sans être entierement certain de ce qu'il avoit fait, il croïoit néanmoins avoir signé la condamnation de son Livre.

Dans le saisissement où il se trouva, il ne vit rien de plus pressé que de se faire repor- Derniere ter chez lui. Il se jetta sur son lit accablé du maladie de coup qu'on venoit de lui porter par une si Richer. Ses horrible noirceur. Là s'abandonnant aux grands sengémissemens, & laissant couler ses larmes timens de en abondance, il se crosoit indigne de vivre. Il pria Dieu d'accepter le sacrifice qu'il lui offroit de sa vie en expiation de sa faute. Il crut que sa priere alloit être exaucée, parce qu'il sentit aussi-tôt un frisson, qui fut suivi de l'accès d'une grosse fievre. Craignant que ses ennemis ne changeassent les circonstances de son action, il se hata de dicter tout ce qui s'étoit passé, d'en lire & signer les copies & de les envoier à ses amis. Au reste il avoit fait d'avance, comme nous l'avons vû, les protestations les plus solemnelles & dans les formes les plus autentiques, contre les voies criminelles dont il avoit prévu qu'on pourroit se servir pour arracher de lui une rétractation de son Livre. Ses amis tâcherent de le consoler, en lui faisant espérer de la miscricorde de Dicu qu'une action où sa vo-

LVIII.

300 Art. IV. Histoire de Richer. lonté avoit eu si peu de part, ne lui seroit point imputée. Ce n'est pas que la faute qu'il avoit faite ne fût réelle & grande, sur-tout aïant tant de lumiere & de piété; mais il faut converir aussi que les circonstances diminuoient la grandeur de cette faute. Richer voïant que sa maladie tiroit en longueut, jugea que Dieu vouloit achever de le purifier par les soussrances. Il se prépara à sa mort par tous les exercices d'une piété solide & éclairée, & accepta en esprit de pénitence toutes les amertumes d'une maladie longue & douloureuse. Il y avoit sept mois qu'il souffroit, lorsqu'elle fut jugée mortelle par les Médecins. Ce fut alors que les Boursiers de son Collège, qui s'étoient presque toujours révoltés contre les reglemens de discipline qu'il avoit faits, vintent se réconcilier avec lui, & lui donner des marques de leur vénération. Il les exhorta, de même que le Principal & les Professeurs, à s'acquitter zoujours exactement de leurs devoirs. Ensuite sentant approcher sa fin, il demanda & reçut en leur présence les Sacremens de l'Eglise avec une piété dont ils furent tous très-vivement touchés.

LIX. trait.

Il ne voulut plus penser qu'à Dieu & à son Sa mort salut, & se fit lire continuellement des prie-& son por res qu'il avoit composées des endroits les plus touchans des Livres saints. Il y sur tou-jours attentif, jusqu'à ce qu'aiant prié son lecteur de le tourner sur le côté, il expira si doucement, que personne ne s'en apperçur. Ainsi mourut ce célebre Docteur, le 28 Novembre 1620 entre sept & huit heures du matin dans la soixante-douzième année de son âge. Il fut inhumé le lendemain dans la

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 301 hapelle de Sorbonne au côté droit du grand Autel. Il avoit la taille fort haute, mais libre, dégagée & bien remplie; le tempérament robuste, la voix forte, les organes de la vûe & de l'ouie excellens; le front large & sans ride; une complexion vigoureuse & qui promettoit une plus longue vie, si elle n'eût point été abrégée par ses grandes études, les douleurs de la pierre, le mauvais succès de l'opération, & les traverses continuelles que lui attira son attachement à la yérité & à la justice. Les efforts que ses ennemis ont fait pour l'attirer dans leur parti, font assez connoître l'idée qu'ils avoient de sa science & de son mérite. Son courage & son intrépidité ont éclaté dans toute sa conduite. Son désintéressement a paru dans toutes les actions de sa vie, de même que son zele pour l'ancienne & perpétuelle doctrine de l'Église. A l'égard des mœurs, ses plus mortels ennemis ont été forcés de rendre témoignage à sa vertu & à la pureté de sa vie. Son esprit étoit ferme & solide. Il avoit beaucoup de critique, de goût & de discernement. L'Ecriture-Sainte, les Peres, & l'ancienne discipline de l'Eglise avoient été la matiere de ses études continuelles.

### XX.

On a imprimé en 1676 l'Apologie de Gerson que Richer avoit composée en 1605. Elle contient les mêmes principes qui sont dans son livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique, mais avec beaucoup plus d'étendue. Cet Ouvrage est divisé en quatre parties. Il donne dans la première la définition de l'Eglise & le decret du Concile de Cons-

LX. Ses Ecritsi 302 Art. IV. Histoire de Richer.

tance touchant l'autorité des Conciles. Il prouve que ce decret est conforme aux principes de la loi naturelle. Il traite diverses questions qui ont rapport à la définition de l'Eglise. Dans la seconde partie, Richer parle du gouvernement Aristocratique de l'Eglise, & commence par établir son grand principe, que Dieu a donné la puissance Ecclésiastique à toute l'Eglise qui l'exerce par les Pasteurs. Il montre que l'infaillibilité n'appartient qu'à l'Eglise universelle & au Concile général qui la représente. Il prouve la nécessité des Conciles, & en fait voir l'autorité. Il établit que les regles de la Foi Catholique sont l'Ecriture - Sainte, l'enseignement de toutes les Eglises, & la Tradition Apostolique Il remarque que les decrets du Concile général sont infaillibles dans les questions de droit, mais non dans les questions de fait, ni par conséquent dans la canonisation des Saints. Il s'éleve en passant contre la défense que l'on faisoit au peuple en certains lieux de lire l'Ecriture-Sainte. Il montre qu'il étoit très-permis d'appeller au Concile général du jugement du Pape. Il finit cette seconde partie en rapportant l'histoire & les Canons des Conciles, qui prouvent qu'on a toujours cru que le gouvernement de l'Eglite étoit Atistocratique, & que ce n'est que du temps de Grégoire VII, qu'on a commencé à vouloir le rendre Monarchique.

Il traite dans la troisième partie de la primauté de S. Pierre, qu'il reconnoît être de droit divin, des Elections, de l'Ordre Hiérarchique, de la résidence, & de l'exemption des Ecclésiastiques. Suivant l'institution de Jesus-Christ, les Evêques ont succédé aux

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 303 Apôtres, & les Prêtres aux soixante & douze Disciples. Comme il est persuadé que tous les Pasteurs sont établis de droit divin, il ne doute pas non plus que leur résidence ne soit aussi de droit divin. Il pose sur l'exemption des Ecclésiastiques des principes qui devoient le rendre fort odieux aux partisans de la Cour de Rome. Enfin dans sa quatriéme & derniere partie, il traite du pouvoir de l'Eglise sur les choses temporelles, & de celui des Rois & des Princes sur les Ecclésiastiques. Jesus-Christ, dit-il, dont le Roïaume n'étoit pas de ce monde, n'aïant point exercé de domination temporelle, n'a laissé qu'une puissance spirituelle à son Eglise. Ainsi par le droit divin l'Eglise n'a ni territoire, ni pouvoir de contraindre extérieurement. Les Ecclésiastiques n'ont qu'une puissance purement spirituelle, qu'ils exercent en éclairant les hommes par la doctrine, les purissant par la pénitence & par les Censures Ecclésiastiques, les dirigeant par l'établissement des Loix Ecclésiastiques & des Canons. Mais cette autorité ne s'étend point à les priver des biens temporels, à déposer les Rois, ni à imposer des peines corporelles. C'est ce que Richer prouve fort au long, en résutant les argumens de Bellarmin, & en rapportant plusieurs beaux passages des SS. Peres. Il explique ensuite le chapitre treiziéme de l'Epître aux Romains, où il est parlé de l'obéissance qui est dûe aux Puissances. Il prouve que l'autorité temporelle dont jouissembles Souverains, vient immédiatement de Dieu, & qu'il n'y a que les Princes qui aient droit d'user du glaive à l'égard de quelque sujet que ce soit de la République. Dans le dernier

304 Att. IV. Histoire de Richer.

article, il rapporte toutes les fausses maximes & tous les abus que la Cour Romaine a introduits, en voulant établir le pouvoir absolu & despotique du Pape sur toute l'Eglise. Richer termine cette Apologie de Gerson par une Analyse du traité de la vie spirituelle de l'ame, composé par cet illustre Chancelier de l'Université de Paris. Il y a joint sa vie & quelques monumens qui le concernent.

Richer après avoir établi par des raisonnemens appuies sur l'Ecriture-Sainte, sur l'autorité des Canons & des saints Peres, & sur les principes du Droit divin, naturel & politique, que le gouvernement de l'Eglise est Aristocratique, & que son pouvoir ne s'étend que sur les choses spirituelles, entreprit de prouver les mêmes maximes par la pratique de l'Eglise pendant quatorze cens ans. C'est dans ce dessein qu'il composa l'Histoire des Conciles généraux qui ont été tenus dans l'Eglise depuis saint Pierre, jusqu'au Concile de Trente. Cet Ouvrage contient trois Tomes, imprimés en 1680. Il y a inséré quantité d'actes & de monumens considérables. Il y rapporte l'histoire, les decrets, & l'abrégé des actes des Conciles, & s'en sert pour prouver que l'Eglise a toujours été gouvernée par les Canons, & réfute les inductions que Bellarmin & les autres Théologiens de la Cour de Rome ont tiré de quelques faits pour établir leurs prétentions. Cet Ouvrage est très utile, non-seulement pour apprendre l'histoire des Conciles, mais aussi pour se former une idée juste de l'ancien gouvernement de l'Eglise. Il y a a la fin du premier tome un petit Traité contre le Car,

Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 305 dinal du Perron sur les appellations au Saint-Siége. Richer a encore prouvé sa doctrine par le témoignage des anciens Théologiens de Paris dans son livre intitulé: Défense de la doctrine des anciens Docteurs de l'Eglise de Paris, ou la doctrine constante & perpétuelle de l'Ecole de Paris, sur l'autorité & l'infaillibilité de l'E lise dans les choses de foi & dans la doctrine des mœurs, contre les défenseurs de la Monarchie universelle & absolue de la Cour Romaine. Cet Ouvrage a été imprimé en 1683. Enfin on a donné en 1701 un ample traité qu'il avoit composé pour résuter tous les Ecrits qui avoient été saits contre son Traité de la Puissance Ecclésiastique & Politique. Cet Ouvrage est partagé en cinq livres. Il réfute dans le premier les argumens & les accusations avancées contre lui. Il prouve dans le second les principes établis dans les deux premiers chapitres de son livre. Il réfute dans le troisième les argumens de Cajetan, de Bellarmin, & des autres Théologiens ultramontains, pour la Monarchie absolue & infaillible du Pape. Le quattième & le cinquiéme contiennent les preuves des autres chapitres suivans, & une réponse à toutes les objections de Duval. Avant que d'entrer en matiere, après avoir parlé des Ecrits faits contre lui, il montre que ce n'étoit point son livre qui avoit causé la division dans la Faculté; mais qu'elle y avoit été semée aussi-tôt après la mort du Roi Henri le Grand, par quelques Docteurs qui avoient pris le temps de la minorité du Roi pour introduire une nouvelle doctrine dans le Roïaume. Il prouve que non-seulement l'Ecole de Paris, mais austi toute l'Eglise Galli-

306 Art. IV. Histoire de Richer. canne avoit tenu jusqu'alors comme une vérité constante, que le Concile général est

au-dessus du Pape.

Il répond ensuite aux raisons de politique, que le Cardinal du Perron avoit emploiées pour rendre sa doctrine & sa personne odieules. Le Cardinal lui objectoit que les preuves qu'il alléguoir pour établir le gouvernement Aristocratique de l'Eglise, pouvoient donner atteinte aux Etats Monarchiques. Rieher répond que l'on ne peut rien conclure du gou-vernement de l'Eglise à celui des Roïaumes, parce que la Puissance temporelle est absolue de sa nature, au lieu que la Puissance Ecclésiastique, qui s'exerce sur les consciences, ne peut pas user de force extérieure, ni de contrainte. Le Cardinal du Perron avoit austi parlé de la Sorbonne, & avoir fait valoir la condamnation de la Pucelle d'Orléans, & le decret contre Henri III. Richer fait voir qu'on ne doit point juger de la disposition de ce Corps par ces temps de trouble & de guerre, où la liberté étoit opprimée par la violence & par les factions, & remarque que quand ce Corps a été libre, il a toujours vengé les droits du Roi, soutenu les Libertés de l'Eglise Gallicanne, & procuré le bien de l'Etat. Il ajoute encore que les anciens Docteurs étoient du temps d'Henri III trèséloignés de la doctrine du decret fait contre ce Prince par quelques Docteurs factieux qui avoient entraîné de jeunes gens sans expérience. Il soutient que la doctrine qu'il a établie dans son Livre ne favorise ni le schisme, ni l'hérésie : que c'est celle de Gerson & du Concile de Constance, & qu'elle ne se doit pas sculement appliquer au temps du schisme Disp. sur les born. de la Puiss. Ec. 307 des Papes, mais qu'elle est de tous les siècles

& de tous les temps.

Il se désend ensuite contre Boucher sur l'appellation comme d'abus qu'il avoit interjettée de la Sentence des Prélats de la proviuce de Sens. Il soutient que les Magistrats civils ont droit de maintenir les Loix Ecclésiastiques quand elles sont violées, de juger des questions Eccléssastiques qui consistent en faits, & de protéger les Ecclésiastiques qui sont opprimés & calomniés. Il prouve que l'assemblée des Prélats de Sens n'est pas un Synode, parce qu'elle s'est tenue pour des affaires temporelles sans l'autorité du Roi, & sans y appeller le Clergé de la Province. Les autres livres de la désense de Richer, sont entiérement dogmatiques; il y établit ses principes, & réfute ses adversaires par des passages de l'Ecriture, par une infinité de témoignages des Peres & des Docteurs, par les decrets des Conciles, par des exemples tirés de l'Histoire Ecclésialtique, par la pratique de l'Eglise & par des raisonnemens fondés sur ces autorités. On a mis à la fin de ce recueil des notes sur la Censure de la Faculté de Théologie de Paris contre les livres de la République Ecclésiastique d'Antoine de Dominis: on sçait qu'elles sont de Richer. Elles ont eté imprimées à Londres dès l'an 1617, & réimprimées sur la fin du même siécle. On voit par ces notes que quoiqu'il n'approuvât pas la doctrine d'Antoine de Dominis, il n'étoit pas sur bien des articles de l'avis des Censeurs, particulièrement sur la Censure de la seconde proposition touchant la jurisdiction coactive de l'Eglise, où il dit que les Censeurs ont mal pris le sens de l'Au-. Art. V. Auteurs

teur, qui ne refuse pas à l'Eglise le pouvoir d'excommunier, mais celui de pouvoir contraindre extérieurement par la force. A la fin de ces notes il remarque que les anciens Docteurs ont toujours eu pour but dans leurs Censures la vérité & le bien du peuple, & que c'est pour cela qu'en qualifiant les propositions, ils ont pris soin d'expliquer les équivoques & les ambiguités, pour faire voir qu'ils ne vouloient point chicanner, & afin qu'il ne fût pas besoin d'expliquer leurs Censures.

## ARTICLE V.

Auteurs Ecclésiastiques qui ont écrit pendant les cinquante premieres années du dix-septiéme Siécle.

I.

Le Cardinal Baronius.

siécle.

Esar Baronius nâquit en 1538 à Sora, ville Episcopale de la Terre de Labour dans le Roïaume de Naples. Ses parens, qui Biblioth l'éleverent avec beaucoup de soin, lui firent des Aut. Ecc. faire les études d'Humanités à Veroli, & au XVII. celles de Théologie & de Droit à Naples. Les troubles de ce Roïaume l'obligerent de passer à Rome avec son pere en 1557. Il y acheva ses études de Droit, & se mit sous la conduite de S. Philippe de Neri, Fondateur de la Congrégation de l'Oratoire d'Italie, qui ne manqua d'y aggréger un sujet qui donnoit de grandes esperances En 1593 il en fut fait Supérieur-Général par la démisEcclésiastiques. XVII. siècle. 309 sion volontaire du Fondateur. Le Pape Clement VIII le choisit pour son Confesseur, & le créa Cardinal en 1596. Il eut ensuite la Charge de Bibliothécaire du Saint-Siège. Il eut plus de trente voix dans le Conclave où fut élu Léon XI, & il l'auroit été infailliblement lui-même sans l'exclusion que lui donnerent les Espagnols. Il mourut en 1607 dans la soixante-neuvième aunée de son âge.

Il avoit entrepris à l'âge de trente ans les. Annales Ecclésiastiques. Il en digéra longtemps les matieres, en lisant assiduement les Monumens Ecclésiastiques soit dans les livres imprimés, soit dans les manuscrits de la Bibliothéque du Vatican. Il donna en 1586 pour essai de son travail, ses Notes sur le Martyrologe Romain , & peu de temps après il publia le premier Tome de ses Annales, qui contient le premier siécle de l'Eglise, avec quelques Dissertations sous le titre d'Apparat. Ce Tome est dédié à Sixte V. Le second dédié au même Pape, renserme 205 ans. Le troisiéme dédié à Philippe II Roi d'Espagne, comprend les cinquante-cinq années suivantes. Le quatriéme ne contient que l'histoire de trente-quatre ans, qui finissent à l'an 395. Le cinquiéme va jusqu'à l'an 440, & il est dédié comme le précédent & le suivant au Pape Clement VIII. Il fut bientôt suivi des 7,8 & 9, qui renserment l'Histolre Ecclésiastique jusqu'à l'an 842. Le dernier de ces trois Tomes est dédié au Roi de France Henri IV, le dixiéme à l'Empereur Rodolphe II, le onziéme à Sigismond III Roi de Pologne, & fut publié en 1605. Le douzieme parut deux ans après sous le Pontificat de Paul V, & finit à l'an 1198. Ainsi l'on a dans

ces douze Tomes l'Histoire des douze pre-

miers siécles de l'Eglise.

Cette Histoire de Baronius est composée en forme d'Annales année par année, séparées les unes des autres, & désignées par les années des Papes, des Empereurs & des Consuls. Il rapporte sur chaque année ce qui regarde les Eglises d'Orient & d'Occident, la succession des Papes, des Patriarches, des Empereurs & des Rois, les Actes des Conciles, les Lettres des Papes, les Loix des Empereurs qui concernent l'Eglise, les persécutions, les Martyrs, les Saints, les Auteurs Ecclésiastiques, les bérésies, en un mot tous les événemens qui ont rapport à l'Histoire Ecclésiastique. Le but qu'il s'est proposé dans cet Ouvrage, comme il le témoigne dans sa Préface, a été de réfuter les Centuriateurs de Magdebourg, ou plutôt d'opposer à l'Histoire Eccléssastique de ces hérétiques un Ouvrage de même nature pour la défense de l'Eglise Catholique. Il seroit à souhaiter que Baronius eût évité d'entrer dans des controverses & des intérêts particuliers, & qu'il ne se fût pas déclaré si zélé partisan des opinions ultramontaines. On a remarqué depuis dans ses Annales des fautes de Chronologie, des faits faux ou douteux avancés comme vrais & certains, des méprises assez considérables. Mais tous ces défauts n'empêchent pas que ce grand Ouvrage ne soit trèsutile. On peut même dire qu'il est composé avec autant d'exactitude qu'on pouvoit l'espérer d'un homme qui entreprenoit le premier un Ouvrage austi disticile & austi étendu que celui-là. Baronius ne possédoit pas bien la Langue Grecque, & c'est ce qui fait qu'il

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 318 a été beaucoup moins exact dans l'Histoire des Grecs que dans celle des Latins. Il a eu un nombre d'adversaires & de critiques, mais il a eu aussi des admirateurs, des défenseurs, des Abbréviateurs, des Continuateurs, des Traducteurs. Le savant P. Pagi Frere Mineur nous a laissé en quatre volumes in-folio une Critique des Annales de Baronius. Sans s'arrêter aux questions de controverse, il indique sur chaque année les faures ou les omissions de cet Annaliste. Henri Sponde, Evêque de Pamiers, est le plus célebre des Abbréviateurs de Baronius. Il est aussi un de ceux qui ont continué ce grand Ouvrage.

### II.

Robert Bellarmin nâquit à Montepulciano ville de Toscane en 1542. Sa mere étoit sœur du Pape Marcel II. Il entra à l'âge de nal Bellardix-huit ans dans la Société des Jesuites qui l'envoïerent étudier à Louvain. Il fut ordonné Prêtre en 1569 par Jansenius Evêque de Gand. Il enseigna l'année suivante la Théologie à Louvain. Il y prêchoit aussi en Latin avec tant de réputation, que les Protestans venoient d'Angleterre & d'Hollande pour l'entendre. Après avoir demeuré sept ans dans les Païs-Bas, il retourna en Italie, & fut choisien 1576 par le Pape Grégoire XIII, pour faire des leçons de controverse dans le nouveau Collége que ce Pape avoit fondé. Il fut élevé successivement à diverses Charges soit dans sa Société, soit à la Cour de Rome; & en 1599 Clement VIII le créa Cardinal. Trois ans après il fut nommé Archevêque de Capoue. Le Pape Paul V voulut le retenir auprès de lui en 1605. Bellarmin quitta

Le Cardi-

son Archevêché, voiant qu'il ne pouvoit y résider, & suivit les assaires de la Cour de Rome jusqu'en 1621. Etant alors tombé malade, il sortit du Vatican, & se retira au Noviciat des Jesuites. Il y mourut au mois de Septembre de la même année âgé de soixante-dix-neuf ans. Les Jesuites ont tenté de le faire béatifier sous le Pontificat d'Innocent XI; mais dans une Congrégation qui se tint le 27 Juillet 1677, sept Cardinaux s'opposerent à la Béatification, & l'affaire n'alla pas plus loin. En 1711 la Société fit de nouveaux efforts, qui furent également sans succès. Il paroît qu'elle ne perd pas de vûe ce projet, qui certainement intéresse toutes les Couronnes. Les préventions de Bellarmin pour les fables ultramontaines ont été extrêmes, & nous avons eu déja occasion d'en parler.

Le principal Ouvrage de Bellarmin est son corps de Controverse, qu'il rédigea & qui sut imprimé pour la premiere sois à Ingolstad en trois Tomes en 1587. Il s'en sit depuis des éditions à Lyon, à Venise, à Paris. Celle de Paris qu'on appelle des Triadelphes, & qui est la meilleure, est en quaire Tomes in-folio. Le premier contient trois Controverses générales. La premiere, de la parole de Dicu, écrite & non écrite, c'est-à-dire l'Ecriture-Sainte & la Tradition. La seconde, de Jesus-Christ Chef de l'Eglise, où il traite des Mysteres de la Trinité & de l'Incarnation. La troisième, du souverain Pontise: cette troisième Controverse est divisée en cinq Livres, & elle est terminée par une Dissertation sur les diverses translations de l'Empire, qu'il prétend avoir été faites par l'autorité du Pape. Le second Tome contient quatre

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 313 duatre Controverses générales : la premiere, des Conciles & de l'Eglise; la seconde, des membres de l'Eglise; la troisième, de l'Eglise qui est en Purgatoire; & la derniere, de celle qui triomphe dans les Cieux. Ces Controverses sont chacune sous divisées en d'autres parties. Le troisséme Tome est sur les Sacremens en général & en particulier. Enfin le quatriéme traite des péchés, de la Justification, de la Grace, du Libre Arbitre, du mérite des bonnes œuvres. On trouve à la fin quelques questions sur la Morale & la Discipline. Toutes celles qui composent ce grand Ouvrage, sont traitées avec beaucoup de méthode & de clarté. Il rapporte d'abord sur chaque question les erreurs des hérétiques & les sentimens des Théologiens Catholiques. Il donne ensuite les preuves du sentiment qu'il embrasse, propose les objections, & y répond. Ce qu'il dit de l'autorité du Pape dans plusieurs de ses Controverses, est conforme aux principes des plus zélés Ultramontains. Il fait le Pape Monarque absolu. de l'Eglise Universelle; il lui donne un pouvoir sans bornes. Il est infaillible, supérieur aux Conciles généraux : il est la source d'où découle toute la jurisdiction Ecclésiastique. Il a sur le temporel des Rois un pouvoir, qu'il appelle seulement indirect, mais qui néanmoins est capable, tout indirect qu'il le suppose, de bouleverser les Roïaumes. Il a été réfuté par Barclai, comme nous l'avons vû.

Outre ses Controverses, Bellarmin a composé d'autres Ouvrages, qui ont été imprimés en deux volumes in-folio à Cologne en 1617. Le premier contient ses Commentaires Tome X.

sur les Pseaumes & ses Sermons. Le second divers Opuscules, dont les principaux sone un Traité des Ecrivains Eccléfiastiques: quatre Ecrits contre la grande affaire de Venise: deux sur Jacques I, Roi de la Grande-Bretagne : un Traité sur l'autorité temporelle du Pape contre Guillaume Barclai: une explication familiere du Symbole & de la Doctrine Chrétienne : trois livres. du gémissement de la Colombe, qui ont pour objet les maux de l'Eglise : un Traité des devoirs d'un Prince Chrétien : une Grammaire Hébraïque: un Ecrit sur les obligations d'un Evêque. Il dit dans ce dernier Ouvrage, que c'est renverser l'Eglise, de faire entrer dans le Clergé ceux qui en sont indignes, & il prouve par des passages de saint Chrysostôme & de saint Augustin, que trèspeu d'Evêques seront sauvés.

### III.

Jacques Davy du Perron étoit d'une fa-Le Cardi- mille noble de Normandie. Il naquit en nai du Per- 1556 dans le Canton de Berne, où ses parens s'étoient retirés à cause de leur attachement à l'hérésie. Quand la paix sut faite en France avec les Calvinistes, ils revinrent en Normandie. Le jeune du Perron sit de grands progres dans la Philosophie, dans l'étude des Langues savantes & dans celle des Orateurs & des Poëtes. En 1576 on le sit connoître au Roi Henri III qui tenoit alors les Erats a Blois. Du Perron désioit tout le monde d'entrer en dispute avec lui sur queique question l'hilosophique que ce sût. Après la tenue des Etats, il vint à Paris, & sit des

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 315 conférences publiques sur les sciences. Il ne laissoit échapper aucune occasion de se signaler, & il écoit toujours prêt à discourie sur toute sorte de matieres. Un jour au dîner du Roi, il sit un excellent discours contre les Athées, & ce Prince qui l'avoit écouté avec beaucoup d'attention & de plaiar, le loua fort d'avoir prouvé l'existence de Dieu par des raisons si solides. Du Perron répondit que si sa Majesté vouloit lui donner audiance le lendemain, il prouveroit le contraire par d'aussi fortes raisons. Ces paroles causerent au Roi une juste indignation: il sit chasser celui qui avoit osé les avancer. l'appella méchant, & lui dit de ne plus paroître devant lui. (Ce fait & deshonorant arriva le 25 de Novembre 1583.)

Aïant lu avec assiduité la somme de saiut Thomas, les saints Peres, & sur-tout saint Augustin, il y trouva la condamnation & la réfutation des erreurs qu'il avoit suivies jusqu'alors, & les abjura. Avant d'embrasser l'état Ecclésiastique, il donna de grandes preuves de sa capacité & de ses talens, soit dans les conférences particulieres, soit dans ses Ouvrages, soit dans ses disputes contre les Protestans. Le Roi le choisit pour faire l'Oraison funébre de la Reine d'Ecosse Marie Stuart. Il fit de même celle du fameux Poëte Ronsard; ce qui fit croire à bien des gens qu'il avoit alors plus de Religion dans l'esprit que dans le cœur. En effet la licence qui regne dans les poësses de Ronsard, rendoit leur Auteur beaucoup plus digne de blâme que de louanges. Depuis le parricide commis en la personne d'Henri III, du Perron s'attacha au Cardinal de Bourbon. Il convainquit par ses solides raisonnemens plusieurs illustres Protestans, & les engagea a abjurer leurs erreurs. Henri Sponde, depuis Évêque de Pamiers, fur une de ses conquêtes, comme ce dernier l'avoue dans sa Lettre mise au commencement de la premiere édition de son Abrégé des Annales de Baronius, qu'il dédia au Cardinal du Perron. Les Evêques demanderent qu'un homme qui travailloit si utilement pour l'Eglise, embrassat l'état Ecclésiastique. En 1593, sous le Pape Clement VIII, du Perron fut sacré à Rome Evêque d'Evreux par le Cardinal de Joseuse, Archevêque de Rouen. A son retour en France, il eut avec Duplessis Mornai, en présence du Roi, une conférence publique dans laquelle, comme nous l'avons dit ailleurs, il eut tout l'avantage sur ce Scigneur Calviniste. En 1604 il fut créé Cardinal, & transséré du siége d'Evreux à celui de Sens. Henri IV l'envoia ensuite à Rome, où il assista aux Congrégations de Auxiliis. Ce fut lui principalement qui détermina le Pape à ne point donner de décision sur ces matieres. Quand il fut revenu en France, le Roi l'emploïa a différentes affaires, & l'envoia une troisième fois à Rome, pour accommoder le grand différend de Paul V avec la République de Venise. La foiblesse de sa santé lui sit demander son rappel en France. Après la mort d'Henri IV, il emploïa tout son crédit pour empécher qu'on ne sit rien qui déplût à la Cour de Rome; il rechercha l'amitié des Jesuites, se déclara contre Richer, & tint une conduite qui ne répondit gueres a la confiance dont le Roi l'avoit honoré, comme nous l'avons vû dans les articles précédens.

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 317 mourur à Paris en 1618 à l'âge de soixante-trois ans.

Les Œuvres de ce Cardinal ont été imprimées en trois volumes in-folio. Le premier contient son grand Traité de l'Eucharistie contre le livre de Duplessis-Mornai. Il y traite cette matiere à fond, en rapportant toutes les preuves de la doctrine des Catholiques sur la Présence réelle & la Transubstantiation, & répond aux objections des Sacramentaires. Le second Tome renferme une réponse à des difficultés proposées par le Roi de la Grande Bretagne, qui croioit mériter le titre de Catholique, puisqu'il croïoit toutes les vérités que les Anciens avoient jugées nécessaires au salut. Du Perron avoit envoïé à Casaubon qui étoit auprès de ce Prince, les raisons qui le portoient à refuser le titre de Catholique à sa Majesté Britannique, & Casaubon y avoit répondu par un écrit qui donna lieu à la grande Replique que l'on trouve dans le second Tome du Cardinal du Perron, & qui est divisée en six livres. L'Auteur y prouve que les Peres par le mot d'Eglise n'ont point entendu l'assemblage de toutes les sectes & les sociétés Chrétiennes, mais une société distincte, toujours visible & éminente par-dessus toutes les autres, & qui depuis les Apôtres n'a souffert aucune interruption ni dans sa foi, ni dans sa communion, ni dans sa visibilité. Il prouve l'unité de l'Eglise, & la nécessité qu'il y a de communiquer avec elle. Il examine les prérogatives du Pape, & s'étend beaucoup sur cette matiere. Il y étale une grande étudition, mais n'y montre pas la même exactitude que dans les autres points controversés.

Le troisième Tome contient les Œuvres diverses; quelques Traités contre les Protestans; d'autres sur la Morale, & des Poësies Chrétiennes & profanes. Outre ces trois volumes in-folio, on a un volume de ses Ambassades & de ses Négociations recueillies par son Secrétaire, & imprimées à Paris en 1623.

IV. Estius.

Guillaume Estius étoit de Gorcum en Hollande, & descendoit d'une famille très-noble. Il sit ses études d'Humanités à Utrecht, sa Philosophie & sa Théologie à Louvain. Il enleigna ensuite ces deux sciences avec beaucoup de succès pendant dix ans. Il fut reçu Docteur en Théologie dans cette célebre Fasulté en 1580, & fut peu de temps après appellé à Douai pour y enseigner la Théologie. On le fit en même-tems Supérieur du Séminaire de cette Ville, & ensuite Prevôt de l'Eglise de S. Pierre. Il fut élu Chancelier de l'Université, & joignit toujours l'exercice de toutes les vertus à une continuelle application à l'étude de la Théologie. Il mourut à Douai en 1613 à l'âge de soixante-douze ans.

Lorsqu'il étoit encore à Louvain, il travailla à l'édition des Œuvres de S. Augustin, & en revit le neuvième Tome. Il écrivit ensuite l'histoire des Martyrs de Gorcum massacrés dans la révolution que le Calvinisme causa dans ce païs. La plûpart de ces Martyrs étoient de l'Ordre de S. François, & leur Gardien Nicolas Pic étoit oncle d'Estius. On a de ce savant Théologien plusieurs différens Ouvrages. Mais ceux qui lui ont donné une réputation si grande & si bien sondée, sont un Commentaire en deux volumes in-folio Ecclésiastiques. XVII. siècle. 319 sur les quatre livres du Maître des Sentences, qui embrassent toute la Théologie: un Commentaire sur les Epîtres de S. Paul aussi en deux volumes in-solio, & des Remarques sur les passages dissiciles de l'Ecriture-Sainte imprimées a Douai & à Anvers.

Le Commentaire d'Estius sur le Maître des Sentences est une des meilleures Théologies que nous aions. Il établit la doctrine de l'Eglise par des passages de l'Ecriture & des Peres, & par des raisonnemens solides. On ne sauroit trop recommander ce Commentaire aux jeunes Théologiens. Celui sur les Epîtres de S. Paul est généralement estimé. On sy trouve beaucoup d'érudition, de justelle & de discernement. Il y explique exactement te eexte, en rend sidélement le sens, applanit zoutes les difficultés, & donne une si parfaite intelligence de ces Epîtres, qu'on peut se passer des autres Commentaires, quant on a bien étudié celui-ci. Il appuie tout ec qu'il dit de passages des Peres Grecs & Latins. Il a expliqué aussi les Epstres Canoniques jusqu'au cinquiéme chapitre de la poemiere Epître de S. Jean. Barthelemi de la Pierre a suppléé le reste, & a fait quelques additions au Commentaire sur les Epîtres de S. Paul. Les Remarques d'Estius sur les endroits difficiles de l'Écriture, sont le fruit de ses conversations, ou conférences qu'il avoit avec les Ecclésiastiques du Séminaire de Douai. On y trouve la même lumiere & la même solidité que dans ses Commentaires sur S. Paul : il est recommandable sur-tout par sa clarté. La meilleure Edition des Commentaires d'Estius est celle de Paris en 1679 par les soins d'Horstius.

Y.

mentateurs de l'Ecriture-Sainte.

Plusieurs Jesuites, qui s'étoient appliqués Menochius à l'étude des Langues Grecque & Hébraïque, & autres Je- & de la Critique, ont fait des Commentaires sur l'Ecriture-Sainte. Jean-Etienne Mepochius Italien en a composé un Littéral sur soute la Bible. Il a tiré des autres Commentateurs ce qui lui a paru le plus solide, & a tâché de réduire en peu de mots ce que les autres avoient traité avec plus d'étendue. Il a fait encore d'autres Ouvrages, qui ont rapport à l'Ecrituse-Sainte, savoir les Institutions Politiques & Œconomiques tirées de l'Ecriture-Sainte ; huit livres de la République des Hébreux; l'Histoire de la vie de Jesus-Christ en Italien en deux volumes inquarto; l'Histoire des Actes des Apôtres; l'Histoire sacrée mélangée, tirée de dissérens Auteurs; & six volumes de Dissertations sur divers sujets. Il mourut à Rome en 1655 ou 1656. Le P. Tournemine a donné en 1719 une nouvelle édition du Commentaire de Menochius sur l'Ecriture en deux volumes in-folio. Il y a joint quelques-unes de ses propres Dissertations & d'autres de quelquesuns de ses Confreres.

Nicolas Serrarius né en Lorraine, est un des plus savans Critiques de ce temps-là. Il a fait sur l'Ecriture-Sainte des Prolegomenes qui sont estimés. Nous avons aussi de lui des Commentaires sur plusieurs livres de l'Ancien & du Nouveau Testament, avec des Opulcules de critique & de controverse.

Jacques Bonfrerius a fait des Prolegomenes sur l'Ecriture, qui sont célebres. Il en a

Ecclésiastiques. XVII. siécle. 321 retranché la plûpart des questions de controverse que Serrarius avoit traitées, pour se rensermer dans ce qui regarde la critique du Texte & des versions de l'Ecriture-Sainte. Il rapporte en abrégé tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur cette matiere. Ses Commentaires sur le Pentateuque, sur Josué, & sur les Livres des Juges & de Ruth sont regardés comme excellens. Il y explique les termes & le sens du texte avec une étendue raisonnable, évitant d'être, ou trop court comme quelques uns, ou trop diffus comme plusieurs autres. Il a encore donné avec de savantes notes l'Onomasticon des lieux & des villes dont parle l'Ecriture-Sainte, composé par Eusebe & traduit par S. Jerôme. Ce Jesuite a enseigné à Douai la Philosophie, la Théologie, & la Langue Hébraïque qu'il savoit parfaitement aussi-bien que la Grecque. Il mourut à Tournai en 1643 à l'âge de soixante & dix ans.

Tirin, Jesuite d'Anvers, a fait un Commentaire sur toute la Bible, où il a recueilli tout ce qu'il a trouvé de plus clair dans les autres Commentateurs. Il s'est borné à rendre exactement le texte suivant l'interprétation la plus commune des Peres. Il mourut en 1637. Emmanuel Sa s'est aussi appliqué à donner en peu de mots le sens littéral. Il a fait un Ouvrage de Morale intitulé, les Aphorismes des Confesseurs, on l'on trouve d'horribles maximes. Ces deux Auteurs se sont autant appliqués à être courts, que Cornelius à Lapide semble avoir voulu être étendu. Son Commentaire se trouve grossi par une multitude de questions. Il mourut en 1637. Jean Lorin, qui mourut vers le même

temps, a donné de longs Commentaires sur le Lévitique, sur les Nombres, sur le Deutéronome, sur les Pseaumes, sur l'Ecclésiaste, sur la Sagesse, sur les Actes des Apôtres, & sur les Epîtres Canoniques. Il y explique les mots Grecs & Hébreux avec précision, & s'étend sur diverses questions d'histoire, de

dogme, & de discipline.

Jean Mariana Espagnol enseigna la Théologie à Rome & à Paris. Il passa les cinquante dernieres années de sa vie à Tolède, où il composa son histoire d'Espagne. Il a fait aussi des notes sur l'Ecriture, pour expliquer la signification propre des mots Hébreux. On condamna en France ses trois Liwres de l'Institution d'un Roi, parce qu'il y établit des maximes très-dangereules contre l'autorité des Rois & leur indépendance. Il a aussi composé sept Traités historiques & Théologiques imprimés à Cologne en 1609. Dans l'un de ces Traités il rapporte les sentimens des Philosophes & des Peres de l'Eglise, & les Loix Civiles & Ecclésiastiques contre les Comédies & les Spectacles. On a encore de lui quelques autres Ouvrages, entre autres celui qui a pour titre, De morbis Soeieratis, des maladies de la Société de Jesus: on sait qu'il en étoit membre. Voici ce qu'il dit au Chap. 14 : « Quelque faute qu'un des » membres de la Société ait commise, pourvu » qu'il ait beaucoup de hardiesse, & qu'il » sache trouver quelque défaite & s'envelop-» per de quelque couverture, on en demeu-» rera-là. Je laisse à part les crimes les plus so grossiers dont on pourroit faire un grand » dénombrement, & qui le dissimulent sous » prétexte qu'il n'y a pas de preuves sussi-

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 323 » santes, ou de peur de faire du bruit, &c » que ce bruit ne vienne à éclater. Car il » semble que tout notre gouvernement n'ait » point d'autre but que de couvrir les fautes, » & de jetter de la cendre dessus, comme fi » le feu pouvoit manquer tôt ou tard de jeto ter de la fumée. Si l'on exerce quelque ri-» gueur, c'est sur de pauvres malheureux; • (Jesuites) qui n'ont ni force, ni protecau tion; nous en avons assez d'exemples. Les » autres feront de très-grands maux, sans » qu'on touche seulement à leur robe. Un » Provincial ou un Recteur renversera tout, » violera les regles & les constitutions; le » châtiment qu'on lai fera après plusieurs » années, sera de lui ôter sa charge; & en-» core le plus souvent on rendra sa condition » meilleure. Connoit-on quelque Supérieur » qui ait été puni pour ces sortes d'excès? » Pour moi je n'en ai aucune connoissance. » Et après avoir dit qu'il seroit à souhaiter qu'il y cut dans la Société des récompenses pour les ans, & des châtimens pour les vicieux, il ajoûte: « C'est une chose déplo-» rable, & que Dieu permet à cause de nos » péchés, qu'on fasse le plus souvent tout le » contraire: car parmi nous les bons sont » affligés, & même mis à mort sans cause, » ou pour des causes très-légeres; ( quelquesuns y ont été mis très-injustement & pour des raisons qui leur étoient honorables : on en voit des exemples dans la Morale pratique:)» parce qu'on est assuré qu'ils ne résistenont pas. De quoi l'on pourroit rapportet » plusieurs exemples très-tristes: & les mé-» chans sont supportés, parce qu'on les » craint : ce qui est une conduire capable

voilà de quelle maniere cet Auteur parle de la Société des Jesuites dont il étoit membre, & dans laquelle il a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il mourut en 1624.
Villalpande, Jesuite de Cordoue, mort

Villalpande, Jesuite de Cordoue, mort quinze ans auparavant, a fait sur le Prophete Ezéchiel un Commentaire en trois volumes in-folio. Il contient une belle description de la ville & du temple de Jerusalem. Ribera, autre Jesuite Espagnol, & qui moutut vers la fin du seizième siècle, nous a laissé un Commentaire sur les douze petits Prophetes; un autre sur l'Epstre aux Hébreux, sur l'Evangile de S. Jean & sur l'Apocalypse, & ensin un Traité du temple & de

ses différentes parties.

D'autres Jesuites cultiverent alors diverses autres portions de la science Ecclésiastique. Fronton le-Duc & André Schoth ont traduit plusieurs Ouvrages des Peres Grecs. Possevin Italien a passé une partie de sa vie en négociations dans les différentes Cours de l'Europe; & néanmoins a beaucoup écrit. Ses deux Ouvrages les plus considérables sont l'Apparat sacré & la Bibliothéque choisse des études. Le premier comprend les noms & l'histoire de tous les Auteurs Ecclésiastiques avec le catalogue de tous leurs Ouvrages. L'on y trouve des fautes & des négligences. Dans la Bibliothéque il traite de la Philosophie & de toutes les sciences.

Gretser Allemand s'est attaché à l'étude de l'Antiquité Ecclésiastique. Il a désendu les Controverses de Bellarmin contre les Protestans qui les avoient attaquées. Cette désense de Bellarmin contient deux volumes in-solio. Ecclésiastiques. XVII. siècle. 325
On a de lui sur le seul sujet de la Croix deux volumes in-quarto. Le nombre de ses Ecrits est prodigieux. On y trouve une Apologie du Pape Grégoire VII, & des Traités sur toutes sortes de matieres. Il a publié plus de vingt Ecrits dissérens en faveur de la Société, dont il prenoit la désense avec zele envers & contre tous. Becan Jesuite Flamand a donné au Public une Théologie scholastique courte & méthodique. Nous remarquerons que tous ces Ecrivains Jesuites ont répandu dans leurs Ecrits les opinions fausses & dangereuses de leur Société, comme nous pourrions le faire voir par plusieurs passages.

Jacques Sirmond naquit à Riom en Anvergne en 1559, & se sit Jesuite à l'âge de dix-sept ans. Il enseigna cinq ans à Paris mond. dans le Collège de Clermont, & ce fut dans ce peu de temps qu'il acquit une parfaite connoissance des Langues Grecque & Latine, & qu'il forma son style, qui a été tant estimé. Le Général Aquaviva l'appella a Rome en 1590, & le sit son Secrétaire. L'étude de l'Antiquité faisoit dès-lors sa principale occupation. Il visitoit les Bibliothéques & consultoit les Manuscrits. Il s'appliquoit aussi à l'étude des Inscriptions & des Médailles. II fournit au Cardinal Baronius quantité de piéces traduires du Grec en Latin. Il revint à Paris en 1608, & ne cessa de donner quelqu'Ouvrage au Public. Il a passé la plus grande partie de sa vie à chercher dans les Bibliothéques les écrits des Auteurs du moïen âge, à les copier, les faire imprimer, les enrichir de notes savantes. En 1629 il donna en trois volumes in-folio une édition des Conciles de France avec des notes. Les @u.

VI. Le P. Sira

vres d'Hinemar & de Théophilacte forment deux autres volumes in-folio : celles de Théodoret sont en quatre, & celles de Pascase Ratbert en un. Le P. de la Raune Jesuite a recueilli en ciuq volumes in-folio tous les autres Ouvrages que le P.Sirmond avoit donnés au Public en différens temps & en différentes sormes, y ajoutant tout ce qui s'étoit trouvé dans les papiers du P. Sirmond, pour servir d'additions & de corrections. On y trouve les Opuscules d'Ennode, de Facundus, de S. Avit, d'Athanase le Bibliothécaire, & quelques Capitulaires de nos Rois qui n'avoient point paru pendant la vie du P. Sirmond; diverses Leçons des PP. Labbe, Garnier, Dom Luc d'Acheri, Combesis, Mabillon, & M. Baluze. Le P. de la Baune y a aussi mis quelques notes de la façon, & des Préfaces à la tête de chaque Tomé sur les Auteurs & les Ouvrages qu'ils contiennent. Le quatriéme volume in-folio de ce grand Recueil renferme les Ouvrages de la composition du P. Sirmond, & le cinquiéme comprend les Traités de S. Théodore Studite en Grec & en Latin, que le P. Sirmond vouloit publier lorsqu'il mourut. Ces cinq gros volumes ont été imprimés au Louvre en 1694. Il a vécu 92 ans.

Cet Auteur qui avoit une grande érudition, eut dissérentes disputes avec plusieure Savans sur divers sujets; avec Godefroi & Saumaile sur l'étendue des régions suburbicaires, d'où dépend la décision de l'étendue du Patriarchat de Rome; avec Richer sur la puissance Ecclésiastique & séculiere; avec le P. Petau son confrere touchant le Concile de Sirmich. Il publia une Disserration pour prouver que S. Denys l'Aréopagite étoit dis-

Ecclésiastiques. XVII. siécle. sérent de S. Denys de Paris. Tout le monde se souleva d'abord; mais peu-à-peu on s'est rendu à la solidité de ses preuves, & les Savans ont embrassé le même sentiment. Son histoire Prédestinatienne n'eut pas le même succès. Il étoit de l'intérêt de sa Société de réaliser cette secte qui n'a jamais existé; & le P. Sirmond fit tous les efforts pour donnet quelques couleurs à cette prétention. Il soutint dans un Traité, que l'Eglise Romaine s'étoit autrefois servie de pain levé pour la célébration de l'Eucharistie, & son sentiment fut combattu par le savant P. Mabillon. Il fit une Dissertation pour prouver que les crimes secrets n'étoient point autrefois soumis à la pénitence publique. Le P. Morin & M. Arnauld étoient d'un sentiment contraire.

Denis Petau naquit à Orléans en 1585, & entra dans la Société des Jesuites à l'âge de Le P. Petaul dix-huit ans. Il se rendit fort habile dans les Langues Grecque & Latine, & ne négligea pas l'Hébraique. Il s'appliqua particulières ment à la Chronologie, & entreprit de corriger Scaliger sur cette matiere. Il publia en 1617 en deux volumes in-folio son grand Ouvrage de la Doctrine des temps, qui passe pour un chef-d'œuvre en ce genre, dont il a donné comme un abrégé dans son Rationarium temporum. Cette étude léche & abstraite ne l'empêcha pas de travailler à des Ouvrages Ecclésiastiques. Nous avons de lui des éditions & des versions nouvelles de Synesius, de l'abrégé de l'histoire de Nicéphore & de S. Epiphane avec des notes très-savantes. L'édition de S. Epiphane renferme plusieurs dissertations sur dissérens points importans, outre les remarques qui ont rep-

VII.

į

port à la critique, à la chronologie, à l'histoire du S. Docteur. Il eut des querelles Théologiques avec différens Auteurs : il épousa celle de sa Société sur le livre de la fréquente Communion de M. Arnauld, & sur les matieres de la Grace.

L'Ouvrage qui lui a acquis le plus de réputation, est celui des dogmes Théologiques imprimés à Paris en 1643 & 1650, & réimprimés en Hollande en 1700 en cinq volumes in-folio. Dans le premier qui est divisé en dix livres, il traite de Dieu & de ses attributs Le second est sur le Mystere de la Trinité. Le troisième a pour objet les Anges, les démons & l'ouvrage des six jours. Le quatriéme renferme divers Traités, qui ont rapport à la Hiérarchie, au gouvernement de l'Eglise, & aux Sacremens. Le cinquieme Tome est sur l'Incarnation, & est Lett. 3. du divisé en seize livres. Il y a, dit M. Duguer, III volume. dans ce grand Ouvrage du P. Petau une grande érudition, sans élévation néanmoins, & avec le mêlange de plusieurs choses douteuses ou fausses que l'expérience & le discernement feront remarquer. Après avoir solidement expliqué la doctrine de S. Augustin, ses Confreres le forcerent de revenir sur ses pas : ce qu'il fit dans un dixiéme livre auquel il donne pour titre: Retractatur Augustini sententia.

## VI.

VIII. Antoine Gallonius, Prêtre de la Congré-Autres Au-gation de l'Oratoire d'Italie mort en 1617, teurs Ecclé-s'étoit fait connoître par les recherches qu'il hastiques. avoit faites sur les dissérens supplices des Martyrs. Il en avoit composé un Ouvrage

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 319 eurieux avec des figures en taille-douce. Luc Castillini de l'Ordre des Freres Prêcheurs nous a laissé des Traités sur l'élection des Prélats & sur la canonisation des Saints. Le fameux Fra-Paolo Venitien, Religieux Servite, soutint au commencement du dix septième siècle par divers Ecrits la cause de la République de Venise contre l'interdit du Pape Paul V. Il a aussi écrit l'histoire de l'Inquisition, un Traité des Bénésices, & une histoire du Concile de Trente qui est trèsdéfectueuse par plus d'un endroit. Pierre Morin Parisien , qui demeura long temps en Italie, travailla utilement pour l'Eglise à l'édition de la version Grecque des Septante imprimée à Rome en 1578. Il composa un excellent Traité de l'usage des sciences, où l'on trouve des maximes & des principes qui donnent une idée bien avantageuse de cet Auteur. On a aussi de lui d'autres petits Ouvrages curieux & savans, & des Lettres pleines d'érudition. Parmi les Ecrits du célebre Juste Lipse Flamand, il n'y a que ses trois livres sur la Croix qui aient quelque rapport à l'Histoire de l'Eglise.

fait un Ouvrage de Controverse contre Duplessis-Mornai, & a donné une édition de la Chronique d'Eusebe. Nicolas le Fevre, Précepteur de Louis XIII, n'a laissé que quelques Opuscules; mais il a contribué à quantité d'Ouvrages des hommes les plus savans de l'Europe par les conseils & les secours qu'il leur a donnés. Gabriel de l'Aubespine, Evêque d'Orléans, est le premier qui ait formé un plan juste de l'ancienne discipline de l'Eglise sur l'administration des Sacromens de Pénitence & d'Euchatistie, & sur d'autres matieres, comme on le voit dans ses deux livres d'Observations Ecclésiastiques écrits en Latin. Il en a composé un en François sur l'ancienne police de l'Eglise dans l'administration de l'Euchatistie. On a aussi du même Auteur des notes sur les Canons de plusieurs Conciles, sur quelques endroits des Ouvrages de Tertullien, & sur les Livres de S. Optat de Mileve: il y explique divers points de l'ancienne discipline. Il mourut en 1639.

Hugues Menard nâquit à Paris vers l'an 1600. Il entra fort jeune dans l'Abbaïe de S. Denys en France, & y embrassa ensuite la Réforme à l'âge de vingt-neuf ans. C'est un des premiers moines de cette Réforme, qui se soit appliqué à l'étude & à la composition d'Ouvrages utiles au Public. Il donna dès 1629 un Martyrologe des Saints de son Ordre en deux volumes in-folio avec desObservations. Il sit imprimer en 1638 la concorde des Regles de S. Benoît d'Aniane avec la vie de ce saint Abbé écrite par Adon. Il publia en 1642 le Sacramentaire de S. Grégoire le Grand avec de savantes notes sur les différens rits ou usages. Il préparoit une édition de l'Epître qui porte le nom de S. Barnabé, sur laquelle il avoit fait des remarques, lorsqu'il mourut dans l'Abbaie de S. Germain des Près à l'âge de quarante-quatre ans. Dom Luc d'Acheri a donné cet Ouvrage au Public. Dom Menard joignoit à la science une singuliere piété.

1X. VII.

Le P. Mo- Jean Morin naquit à Blois en 1591 de parin de l'O-zens Huguenots. Il y commença ses études, tatoire.

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 331 & les continua à la Rochelle & ensuite à Leyde. Après avoir bien appris les Langues, la Philosophie, le Droit, & les Mathématiques, il se consacra tout entier à l'étude de la Théologie positive, & à la lecture de l'Ecriture Sainte, des Conciles & des Peres. Il vint coluite à Paris où il fut connu du Cardinal du Perron qui le convertit à la Religion Catholique. Après avoir été quelque temps dans la maison de ce Cardinal, & ensuite auprès de l'Evêque de Langres, il entra dans la Congregation de l'Oratoire que le Cardinal de Berulle venoit d'instituer en France. Il sit imprimer en 1626 des Dissersations sur l'Origine des Patriarches & des Primats, & sur l'ancien usage des Censures Ecclésiastiques, qu'il dédia à Urbain VIII. Deux ans après il entreprit l'Edition de la Bible Grecque des Septante avec la Version donnée par Nobilius, où il mit une Préface dans laquelle il établit l'autorité de la Version des Septante. Il publia aussi le Pentateuque Samaritain, dans le tems même où l'on travailloit à la Polyglotte de Paris. Il fit de nouvelles Dissertations où il attaqua l'autenticité du Texte Hebreu. Ce fuz ce qui obligea Siméon de Muis, Professeur Roïal en Langue Hébraïque, d'écrire pour la défense du Texte Hébreu.

Le P. Morin publia en 1629 une Histoire écrite en François de la délivrance de l'Eglise par l'Empereur Constantin, & de la gracdeur & souveraineté temporelle donnée à l'Eglise Romaine par les Rois de France. Le Livre ne sut pas bien reçu à Rome, & l'Auteur sut obligé, pour appaiser le Cardinal Barberin, de promettre qu'il y reten332 Art. V. Auteurs

cheroit. Ce Cardinal l'invita par ordre du Pape à venir à Rome, pour travailler à la réunion des Grecs avec l'Eglise Romaine, que le Pape méditoit. Il y alla, & y fut très - bien reçu du Saint Pere. Il fur recommandé à Luc Holstenius & à Leon Allatius, qui passoient alors pour les plus savans de Rome. Après avoir demeuré neuf mois dans cette ville, le Cardinal de Richelieu le rappella en France. Il donna dans la suite au Public le fruit de ses longues études. Son Commentaire historique sur la Pénitence fut imprimé à Paris en 1651 en un volume in-folio. Il y avoit travaillé pendant vingtsept ans. Il y a recueilli non seulement tout ce qui se trouve dans les Canons des Conciles, & dans les Ecrits des Peres sur le Sacrement de Pénitence, mais encore tout ce que zenferment les Pénitenciels Grecs & Latins. Ce grand Traité est divisé en dix Livres, & semble épuiser la matiere. Dans le premier, il établit l'autorité de l Eglise pour la rémission & la punition des péchés, & le pouvoir des Apôtres & de leurs successeurs pour lier & délier, & pour le faire en qualité de juges & de medecins. Mais il prouve que ce pouvoir est astraint à certaines loix, dont la principale est de ne lier que celui qui est mort, & de ne délier que celui qui est vivant. Il montre que dans tous les tems on a exigé des pécheurs, avant de les réconcilier, une véritable douleur de leurs péchés, une conversion sincere, & des preuves non-équivoques de cette réelle conversion. Les Anciens, dit-il, prenoient toutes les précautions possibles pour s'en assurer, & craignoient toujours de donner les Sacremens à des indignes: Ecclésiastiques. XVII. siècle. 335 c'est l'amour de Dieu qui doit être le motif de toute véritable pénitence. Le second Livre traite de la confession. Il y soutient que les péchés mortels secrets étoient autresois soumis à la pénitence. Dans le troisième il explique les raisons pour lesquelles les Anciens ont été si indulgens à l'égard des crimes commis avant le Baptême, & si séveres à l'égard de ceux qui avoient été commis depuis le Baptême.

Le quatriéme Livre de ce grand Traité de la Pénitence, a pour objet la discipline extérieure de la Pénitence, observée dans l'Eglise jusqu'au tems de Novatien. Dans le cinquiéme Livre, l'Auteur établit la distinction que l'on faisoit des péchés dans les quatre premiers siécles, & la différence des peines & des remedes que l'on employoit pour les punir & les guérir. Le sixième Livre regarde la discipline de la Pénitence, depuis le tems de Novatien, jusqu'au huitiéme siécle; & le Livre suivant, depuis le huitiéme siécle, jusqu'au douziéme. Dans le huitiéme Livre le Pere Morin parle de la vertu & des différentes formules de l'Absolution. Il reconnoît que, pour recevoir la rémission de ses péchès dans le Sacrement de Pénitence, il faut y apporter beaucoup plus de préparation, que pour la recevoir dans le Baptême. Il prouve que la forme de l'Absolution étoit autrefois déprécatoire dans l'Eglise Latine, comme elle l'est encore dans l'Eglise Grecque. Dans le neuviéme Livre il prouve que l'absolution étoit toujours donnée autrefois après l'accomplissement de la pénitence, à l'exception de certains cas extraordinaires. Il traite aussi dans ce même Livre de la maniere dont les hérétiques étoient reçus dans l'Eglise, quand ils vouloient rentrer dans son sein. Il explique dans le dixiéme comment le Sacrement de l'énirence s'administroit aux malades & aux moribonds. Il montre ensuite comment la discipline de la Pénitence, si sévere autrefois, est insensiblement tombée dans le relâchement de ces derniers siécles. Les causes principales de ce relâchement, sont le rachat des pénitences canoniques, les Croisades, les Indulgences, dont il condamne l'abus, la liberté qu'on a laissée aux Prêtres d'imposer des pénitences arbitraires. On trouve à la fin de ce savant Traité des extraits des Livres pénitentiels; & des Sacramentaires de l'Eglise Grecque & Latine touchant la Pénitence. La grande érudition que l'on remarque aisément dans cet Ouvrage, n'empêche pas qu'il n'y ait des défauts d'exactitude sur plusieurs points.

Le second volume in folio des Œuvres du Pere Morin, contient son Traité des Ordinations sacrées, qui paroît plus travaillé & plus méthodique que celui de la Pénitence. Il est divisé en riois parties. Dans la premiere, il prouve que les Grecs n'ont rien changé dans tout ce qui est essentiel au Sacrement d'Ordre, & qu'on ne leur a jamais contesté la validité de leur Ordination. La seconde partie contient un Recueil des Rituels ou des Cérémonies des Ordinations des Latins, des Grecs & des Syriens, Maronites, Nestoriens, Eutichéens. La derniere partie de cet Ouvrage renferme douze dissertations, dans lesquelles il explique tout ce qui a rapport aux Ordinations. Il traite à fond de tous les différens dégrés, depuis l'Episcopat, jusqu'à

· Eccléstastiques. XVII. siècle. 335. la tonsure. Le troisséme volume in-folio des Œuvres du Pere Morin fut imprimé à Paris en 1669, par les soins du Pere Fronteau, Chanoine Régulier de Sainte Geneviève. II renferme les autres Ouvrages que le Pere Morin avoit publiés sur la Bible, sur les Patriarchats & les Censures, & de plus des Traités & des Dissertations qui n'avoient point paru pendant la vie de l'Aureur, qui étoit mort en 1659. Enfin M. Simon nous æ donné sous le titre d'Antiquités de l'Eglise Orientale, un recueil de Lettres du P. Mo-. rin, trouvées parmi les papiers du P. Amelote, & qu'il a fait imprimer à Londres en 1682 avec une vie du P. Morin, dont il y a apparence qu'il est Auteur. On voit dans ces Lettres des traits curieux d'Histoire & de Critique.

VIII.

Simeon de Muis, Professeur en Langue Hébraïque au College Royal, avoit une Simeon de grande connoissance de l'Histoire Sainte, & Muis. toutes les parties nécessaires pour faire un bon Interprete de l'Ecriture. Son Commentaire sur les Pseaumes est excellent. Il en a fait un aussi sur les Cantiques, & a expliqué dans son Varia Sacra les passages les plus difficiles des Livres de l'ancien Testament, depuis la Genese jusqu'au Livre des Juges. Sa dispute avec le Pere Morin sur l'autorité du texte Hébreu, l'a empêché de continuer cet Ouvrage. Il a rendu un grand service a l'Eglise, en établissant, comme il a fait, par des preuves solides l'autenticité du texte Hébreu contre la téméraire Censure du P. Morin. M. de Muis mourut en 1644.

XI. Grotius.

Plusieurs Protestans ont publié dans le temps dont nous parlons plusieurs Ouvrages pleins d'érudition & fort utiles sur la Chro-nologie, sur la Morale, sur des points de Critique & sur l'Ecriture-Sainte. Nous ne parlerons que du plus célebre de tous qui est Grotius. Il nâquit à Delf, en Hollande l'au 1582. Il plaida à l'âge de dix-sept ans, & s'établit à Roterdam dont il fut Syndic en 1613. Son attachement pour Barneveld lui attira des affaires fâcheules. Deux Théologiens, Arminius & Gomar, avoient divisé tous les Païs-Bas Protestans en deux partis, d'Arminiens ou Remontrans, & Gomaristes ou Contre-remontrans. Barneveld, qui avoit beaucoup travaillé pour l'établissement de la République de Hollande, se déclara pour la tolérance en faveur des Arminiens; & Grotius aïant suivi le même parti, le soutint par ses écrits & par son crédit. Leurs ennemis se servirent de ce prétexte pour les perdre. Le premier eut la tête tranchée en 1618, & Grotius fut arrêté prisonnier, condamné à une prison perpétuelle, & enfermé dans le châreau de Louvenstein. Sa semme l'en tira par adresse. Elle avoit obsenu la permission de faire porter à son Mari des Livres qu'elle lui envoïoit dans un grand coffre. Grotius le mit dans le coffre même, que ses gardes porterent hors du Château. Il se retira dans les Pais Bas Catholiques, puis en France ou le Roi Louis XIII lui donna une pension. Grotius crut ensuite pouvoir se rétablir en Hollande, sur les promesses de Frédéric-Honri Prince d'Orange; mais ses ennemis détournerent les effets qu'auroit pu produire en sa faveur la bonne volonté de ce l'rince. Christine Ecclésiastiques. XVII. siècle. 337 Christine Reine de Suéde l'envoia Ambassadeur en France où il résida onze aus; & le Roi lui donna souvent des marques de son estime. Grotius revenant de Suéde en Hollande tomba malade dans le Mexelbourg, & y mourur en 1645.

C'étoit sans contredit un des plus savans hommes de son temps. Sa diction étoit pure, son esprit très-étendu, son érudition prodigieule. Il savoit les Langues en perfection, possédoit bien l'Histoire, étoit très - versé dans l'Antiquité Eccléssastique & profane, & consommé dans la science du droit public. Son Livre du droit de la guerre & de la paix passe pour un chef-d'œuvre en ce dernier genre. Ses Commentaires sur l'Ecriture-Sainte surpassent de beaucoup ceux des autres Critiques. Il y a au reste des défauts considérables: en quelques endroits il favorise le Socinianisme & le Pélagianisme; & il fait Couvent violence au texte pour trouver des explications littérales dans les passages où il est visible que Jesus-Christ est l'objet immédiat de l'Ecrivain sacré. Il étoit modéré Protestant; & l'on dit qu'il avoit en vûe de les rapprocher de l'Église Romaine. Son Traité de la vérité de la Religion Chrétienne est très estimé, & a été traduit en François, en Grec, en Arabe, en Anglois, en Allemand, en Persan & en Flamand. La derniere traduction Françoise est de M. Goujet qui y a joint des notes historiques & critiques Le grand Ouvrage de Jure belli & pacis a été aussi traduit en François avec des notes utiles par M. Barbeyrac, Professeur à Groningue. En 1679, on a imprimé les Œuvres Théologiques de Grotius à Amsterdam Tome X.

en quatre volumes in-folio. Ses interprétations sont quelquefois contraires à la vérité des dogmes de l'Eglise Catholique. On y apperçoit par tout l'habile Critique, mais trop attaché a la lettre de l'Ecriture. M. de Burigni nous a donné tout récemment une vie de Grotius très-curieuse & très-bien écrite.

#### IX.

tinuateurs.

Jean Bollandus Jesuite né à Tillemont Bollandus dans les Païs-Bas en 1596 fut choisi pour & ses Con-exécuter le grand dessein que le P. Heribert Rosveide avoit eu, de recueillir tout ce qui pourroit servir aux vies des Saints, sous le titre d'Atta Santtorum. Il falloit du discernement, de l'érudition & de l'assiduité au travail: le P. Bollandus avoit toutes ces qualités. En 1643 il publia les Saints du mois de Janvier en deux volumes in-folio. En 1658 parurent trois autres volumes in-folio, qui contiennent les Saints du mois de Février. Il travailloit à la continuation, & il avoit fait commencer le mois de Mars, lorsqu'il mourut en 1665 âgé d'environ soizante & dix ans. Dès l'an 1635 il avoit demandé un second. On lui donna le Pere Godefroi Henschenius qui continua le travail, aïant cu à son tour pour associé le P. Daniel Papebrok. Ces deux infatigables Compilateurs publicrent les Saints du mois de Mars l'an 1668 en trois volumes, & mirent à la tête du premier l'éloge de Bollandus, de qui les Continuateurs ont acquis le titre de Bollandister. Les Actes des Saints du mois d'Avril parurent aussi en trois Tomes en 1676. Le P. Papebrox y inféra une longue Differtation

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 339 sur la maniere de discerner les fausses pièces d'avec les véritables dans les Cartulaires. En 1681 on publia en trois volumes les Saints des seize premiers jours de Mai. Le P. Henschenius mourut en 161. On lui substitua les PP. Baert & Janning, qui donnerent en différentes années le reste du mois de Mai en quatre Tomes. En 1709 l'on eut le mois de Juin entier en cinq. Ainsi les six premiers mois de l'année comprennent vingt-trois gros volumes in-folio. Le P. du Sollier avoit été associé au travail du dernier Tome. Le P. Papebrock mourut en 1714. Les PP. du Sollier, Pinei, Cuper & Bosch publierent le mois de Juillet en neuf volumes. Le mois d'Aoûr en renferme six, & les quatorze premiers jours de Septembre quatre; en sorte que le quatriéme volume du mois de Septembre qui ne contient que trois jours, 12, 13 & 14, est le quarante-deuxiéme in-folio de cette collection. Cet immense Recueil peut bien être comparé à un filet jetté en mer, qui Aut. Eccl. prend toute sorte de poissons, puisqu'il ren- du XVII serme toute sorte d'Actes, bons, médiocres, sécl. tom. 2. mauvais, vrais, faux & douteux. On trouve ?. 378. dans le quatriéme Tome du mois de Mai une Chronologie des Papes, & dans le premier de Juin le Recueil de tout ce que le P. Chifflet a laissé en mourant prêt à imprimer sur l'histoire de la Franche-Comté. Ceux qui continuent actuellement ce grand Ouvrage, sont les Peres Stilting, Suysken & Perier.

Bibl. des

X.

Libert Froidmont étoit né à Haccour, XIII. bourg entre Liège & Mastricht, l'an 1587. Il Proidmont, cascigua la Philosophie à Louvain au Col-Louvain. Pij

lége du Faucon. Il fut fait Docteur en Théologie; & en 1635 il eur la chaire Roïale d'Înterpréte de l'Ecriture-Sainte dans la même ville, lorsque Jansenius fut nommé à l'Evêché d'Ypres. Froidmont savoit les Lan-gues, sur-tout le Grec & l'Hébreu; il avoit eu beaucoup de goût pour les Mathématiques, & il y avoit fait de très-grands progrès. Le célebre Descartes grand connoisseur en cette partie, l'estimoit beaucoup, & faisoit un cas singulier de ses connoissances en ce genre. Les Belles - Lettres n'étoient pas moins familieres à Froidmont, & on s'en apperçoit dans son style. Il mourut Doïen de la Collégiale de S. Pierre de Louvain. Il eut cette dignité en 1633, & ne mourut qu'en 1653 le 27 Octobre âgé de soixante-six ans. Il a composé plusieurs Ouvrages dont voici les principaux: In Actus Afostolorum Commentarii. Homologia Augustini Hipponensis, & Augustini Tprensis. Chrysippus sive de libero arbitrio. Vincentii Lenis Theriacz, contre les Peres Petau & Deschamps Jesuites. On a aussi de lui un très-bon Commentaire Latin sur les Epîtres de S Paul, in-folio. C'est un excellent abrégé d'Estius, & il est généralement estimé, pour sa clarié, sa piécision, sa solidité.

### XI,

XIV. Jerôme Bignon. Moréri. Jerôme Bignon, Avocat général du Parlement de l'aris, Conseiller d'Etat, & Bibliothécaire du Roi, nâquit l'an 590. Son pere étoit le célebre Roland Bignon, qui crut ne devoir consier qu'a soi même l'éducation d'un sils dont le naturel promettoit infiniment. Sous ce maître habile dans toutes sor-

Ecclésiastiques. XVII. siécle. 341 tes de sciences, le jeune Bignon apprit les Langues, les Humanités, l'Eloquence, la Philosophie, les Mathématiques, l'Histoire, la Jurisprudence & la Théologie. Plein de ces connoissances qu'il avoit puisées avec rapidité, il sit part au Public des fiuits surprenans de ses méditations, dans un âge cu les autres enfans ont à peine jetté les premiers fondemens de leurs études. A dix ans il publia sa Choro raphie ou Description de la Terre-Sainte, beaucoup plus exacte que toutes celles qui avoient été mises au jour; & à treize ans il donna deux Traités, l'un des Antiquités Remaines, l'autre de l'Election des Papes, matiere assez peu connue dans ce temps-là. Ces derniers Ouvrages firent grand bruit parmi les Savans, déja surpris de son coup d'essai. On vit les plus illustres d'entre eux s'empresser à l'envi d'entrer en commerce avec un jeune homme dont les lumieres pouvoient être très-utiles aux vieillards mêmes les plus avancés. Tels furent le fameux Scaliger, Casaubon, Grotius, Pithou, de Thou, le Fevre, le Cardinal du l'erron, de Sainte-Marthe, Marion, le P. Sirmond, & un grand nombre d'autres, qui tenoient le premier rang dans la République des Lettres. La réputation de M. Bignon alla même jusques dans les Cours des Souverains. Le Pape Paul V l'honora des témoignages de sa bienveillance, & le Roi Henri le Grand, prévenu pour lui d'une tendre estime, après l'avoir goûté dans quelques conversations, crut devoir le placer en qualité d'enfant d'honneur auprès du Dauphin, qui fut depuis le Roi Louis XIII. Le tumulte & les engagemens de la Cour ne furent pas capables d'affoiblir l'inclination qu'il se sentoit pour les sciences. On en eut des preuves senlibles à l'occasion d'un Ouvrage in-folio publié en 1602, pour établir la préséance imaginaire des Rois d'Espagne sur les autres Souverains. Le Traité de l'Excellence des Rois du Rosaume de France, où le systême de l'Auteur Espagnol étoit absolument renverse, kut publié par M. Bignon, lorsqu'il n'étoit encore que dans sa dix-neuviéme année, & lui attira de grands applaudissemens. Il dédia ce Livre à Henri IV, qui l'engagea par ordre exprès à le pousser plus loin. Mais la mort suneste de ce Prince, arrivée peu de temps après, interrompit ce projet, & détermina même M. Bignon à se retirer de la Cour.

Il y fut biontôt rappellé à la sollicitation de Nicolas le Fevre, Précepteur du jeune Roi Louis XIII. Il travailla alors à l'édition des Formules de Marculphe, qu'il publia en 1613 avec des notes très-savantes. L'année suivante Il fit un voïage en Italie, où il fut accueilli de tous les habiles gens. Le Pape Paul V lui donna des marques de son estime. Au retour de ce voïage il fut pourvû d'une Charge d'Avocat général au Grand-Conseil, & ensuite au Parlement. On vit alors briller tous ses talens naturels, & l'on admira encore plus son zele pour la justice, & le courage avec lequel il désendit les intérêts de l'État & la dignité du Parlement. Le Cardinal de Richelieu, quoiqu'assez mal intentionné pour M. Bignon, le sit nommer Grand-Maître de La Bibliothéque du Roi. L'amour que M. Bignon conservoir pour les Belles-Lettres lui fit sceepter cette place; & son défintéressement lui Ecclésiastiques. XVII. siècle. 343 sit resuler dans la suite celle de Sut-intendant des Finances. La Reine Anne d'Autriche l'emploïa pendant sa Régence aux assaires les plus importantes. Toutes les grandes qualités de M. Bignon étoient relevées par une éminente piété. Une mort précieuse devant Dien termina en 1656 une vie qui avoit été si gloticuse aux yeux des hommes.

#### XII.

On nous permettra de parler en peu de mots à la fin de cet Article d'un autre célebre M. de Thou. membre du Parlement de Paris, quoique les Mor. & Sup. Ouvrages n'aient qu'un rapport indirect à l'Histoire Ecclésiastique. C'est M. Jacques Auguste de Thon, troisième fils de Christophe de Thou, premier Président du Parlement de Paris. Il nâquit à Paris en 1553, étudia dans les Universités de Paris & d'Or-· léans, & voïagea en Italie, en Flandre & en Allemagne. Il fut Conseiller au Parlement, ensuite Maître des Requêtes, & enfin il fut revêtu d'une Charge de Président à Mortier en 1686. Après la journée des barricades, il sortit de Paris, & alla trouver à Chartres le Roi Henri III, qui l'envoïa en Normandie & en Picardie, puis avec Gaspard de Schomberg en Allemagne; d'où étant passé à Venise, il reçur la nouvelle de la mort de ce Prince. Ce fut ce qui l'obligea de revenir en France, où il se rendit à Châteaudun anprès d'Henri IV, qui charmé de son savoir & de son intégrité, lui saisoit souvent l'honneur de l'appeller dans le Conseil d'Etat. Il l'emploïa à des négociations importantes, comme à la conférence de Suréne & pour traiter avec les Députés du Duc de Mercœur.

# Art. V. Auteurs

Après la more de Jacques Amyot Evêque d'Auserre, le Roi le nomma Grand-Maiere de la Bibliothéque, & voulut qu'il fut un des Committaires Carboliques dans la célebre conférence de bontainchleau, entre Jacques Davy du Perron alors Evêque d'Evreux, e depuis Cardinal, & Philippe Dupleftis-Mornar. Pendant la Régence de la Reine Marie de Médicis, il fur emploré dans des affaires très-importantes. Le koi le commis simili avec le Cardinal du Perron , pour trouvez les moiens de réformer l'Université de Parie , & pour tryvailler à le conftruction de Collège Rosal, qui fut commence pas fits fains. En 1601 il fat élu Pere temperel & Bracefteur de l'Ordre de S. François, des stant le Roïssume de France, it prit aless In fain de faire continuer le nef de l'églife des Condeliers de Paris. Mais ce grand no hen d'emplois ne l'empêcha pas de travailles dans le particulier pour l'avantage de la polmérité. Il composa l'histoire de son temps, depuis l'an 1545 jusqu'à l'an 1607 en cent trente - hait livres. La derniere édition de cause histoire si généralement estimée est de 1733 en sept volumes m-folio. On en est redevable aux foins de Thomas Carre, Anglois, connu à Paris fous le nom de Philips. qui donna certe belle édition à Londrer, avec quantité de corrections & un grand mombre de pièces qui n'avoient point encore peru. C'est sur cette édition que l'on en a donné une excellente traduction Françoife un feixe volumes in-4°. Après une Préface très-judicieule, on trouve les Mémoires mêmes de M de Thon composés par lui-même. Le quinziéme volume de cette nouvelle tra-

Ecclésiastiques. XVII. siècle. 345 duction contient en François la suite de l'histoire de M. de Thou par Nicolas Rigaut, depuis 1607 jusqu'en 1610, avec la plûpart des piéces qui sont dans l'édition Latine de Londres, & quelques unes qui ne s'y trouvent point : le seizième volume comprend la table des matieres. M. de Thou a aussi composé un grand nombre de l'oësies Latines, parmi lesquelles on trouve des Paraphrases de l'Ecclésiaste, des Lamentations de Jérémie & d'autres piéces dont le sujet est tiré de l'Ecriture-Sainte. Ce grand homme mourut à Paris en 1617 âgé d'environ soixante-quatre ans. Son fils aîné François Auguste, Président au Parlement, eut la tête tranchée à Lyon en 1642 à l'âge de trentecinq ans, pour n'avoir pas révélé le secret d'une conspiration contre le Cardinal de Richelieu. On trouve à la fin du quinziéme volume de la traduction de l'histoire de M. de Thou son pere, plusieurs piéces qui tendent à le justifier, avec une relation des moiens qu'on mit en œuvre pour le faire condamner à mort.



# ARTICLE VI.

Suite de l'Eglise de France. Regne de Louis XIV.

Ŧ.

I. Louis XIV déclare sa Mere Régente du Roïaume.

Ours XIV né à S. Germain-en-Laie le g. de Septembre 1638, n'avoit que quatre ans huit mois & neuf jours, lorsqu'il commença à regner, étant parvenu à la Couronne le 14 Mai 1643. Dès le lendemain de la mort du Roi son pere, la Reine Anne d'Autriche sa mere l'amena de S. Germainen-Laie à Paris. Le Lundi suivant il tint son lit de justice au Parlement, qui sut contraint de rendre un Arrêt solemnel, par lequel la Reine sut déclarée seule Régente, avec plein pouvoir de se choisir tels Ministres qu'elle jugeroit à propos; ce qui étoit contre la disposition testamentaire du seu Roi, qui avoit nommé le Duc d'Orléans Chefdu Conseil de la nouvelle Régence, avec le Prince de Condé, le Cardinal Mazarin, le Chancelier Seguier, & le Sur-intendant des Finances Bouthillier. La Reine s'étant laissée prévenir contre l'Evêque de Beauvais Augustin Potier, lui ôta la confiance, pour la donner toute entiere au Cardinal Mazarin. Celui-ci feignit de vouloir se retirer en Italie; mais c'étoit afin de se faire rechercher davantage. Sa ruse lui réussit, & la Reine s'estima heureuse de ce qu'il vouloit bien se charger de la direction des affaires. Comme

de Louis XIV. XVII. siécle. ce Cardinal a joué un très-grand rôle sous la Minorité de Louis XIV, il est à propos de faire connoître en peu de mots ses commen-

Jules Mazarin ou Mazarini nâquit dans le Bourg de Piscina dans l'Abruzze en 1602. Dès son jeune âge il sit paroître beaucoup cemens du d'esprit, & étudia les Lettres, de la maniere Cardinal dont on le faisoir en Italie. Il trouve moien Mazatin. dont on le faisoit en Italie. Il trouva moien d'entrer chez l'Abbé Jerôme Colonne, qui fut depuis Cardinal. Ce jeune Seigneur allant étudier dans l'Université d'Alcala en Espagne, fut suivi par Mazarin, qui y apprit le Droit, & qui à son retour en Italie prit le bonnet de Docteur. Ensuite il se poussa à la Cour de Rome, & s'atracha à Sachetti, depuis Cardinal, que le Pape Urbain VIII. envoïoit en Lombardie, & s'y instruisit des divers intérêts des l'rinces, qui y faisoient alors la guerre au sujet de Cazal & du Montferrat. Peu après, le Cardinal Antoine Barberin, neveu du Pape, vint en qualité de Légat dans le Milanois & le Piémont. Mazarino entra si bien dans les sentimens de ce Cardinal & le servit si fort à propos, qu'il eut: ordre de continuer, & d'agir avec Pacirole Nonce en Savoie, pour la conclusion de cette affaire. Il s'attacha à connoître les desseins des François, des Impériaux, des Espagnols, du Duc de Savoie & du Duc de: Mantoue, & prit des mesures certaines pour accorder leurs intérêrs. La paix avoit été: conclue à Ratifbonne; mais les François & les Espagnols refusoient de l'accepter en Italie. Mazurin qui voioit que ces refus rendoient inutiles tous les soins, chercha des nouvenux expédiens pour faire recevoir couse

Commen-

348 Art. VI. Suite du Regne

paix, & pour empêcher les deux armées d'en venir aux mains. Elles étoient prêtes à donner bataille le 26 d'Octobre 1630, lorsque Mazarin après avoir proposé divers moïens, sortir des retranchemens des Espagnols qui étoient devant Cazal, & courant du côté des François, leur cria: La paix, la paix. Ensuite il s'adressa au Maréchal de Schomberg qui commandoit ce jour-la l'armée, & sit des propositions que nos Généraux accepterent, & qui furent suivies de la paix. Mazarin en eut toute la gloire. Le Cardinal de Richelieu fut très-satisfait de sa conduite, & conçut pour lui une estime qui fut dans la suite la cause de son élévation. Il fut envoié en 1634 Vice-Légat à Avignon, & ensuite Nonce extraordinaire en France. Ce sut-là qu'il s'acquit avec la connoissance des assaires l'amitié du Cardinal de Richelieu, & la protection de Louis XIII. Sur la nomination de ce Prince, le Pape Urbain VIII le fit Cardinal en 1641. Le même Roi, après la mort du Cardinal de Richelieu, le fit Conseiller d'Etat, & le nomma l'un des éxécuteurs de son testament. Tels surent les dégrés par lesquels le Cardinal Mazarin s'éleva à cette puissance presque absolue qu'il eut si longtemps en France. Nous verrons dans la suite ses principales actions, & son caractere.

## II.

Les Espagnols voulant profiter de la con-La premie-fusion qui paroissoit inséparable des prere année du miers jours d'une Minorité, entrerent en Regne de Champagne avec une armée de vingt-cinq louis XIV remarquable par de doutoient pas que la prise de cette ville ne leur cût ouvert les plus belles Provinces de grandes France jusqu'aux portes de la Capitale. Le prospérités. Duc d'Anguien depuis Prince de Condé, âgé Institution de vingt-deux ans, aïant sous lui le Mare-des Sœurs chal de l'Hôpital, Gassion, & la Ferté, qui de la Chafurent depuis Maréchaux de France, vint au

1643.

secours de la place, & força les ennemis d'en lever le siège. Non content de leur arracher une conquête qu'ils croïoient sûre, il les désit entiérement, & eut un triomphe complet. Cette célebre bataille fut gagnée cinq jours après la mort de Louis XIII. L'Infanterie Espagnole ne s'est pas remise de cette désaite. Ce grand avantage fut suivi de la prise de Thionville dans le Luxembourg, de Trin & du Pont de Stures dans le Montferrat, & enfin de la victoire navale devant Carthagene sur la Méditerranée par le Maréchal de Brezé, Amiral de France. De si glorieux commencemens furent regardés comme un prélage de la prospérité du nouveau Regne. Le Vicomte de Turenne s'étoit fort distingué dans la plûpart de ces expéditions, & il mérita cette même année a l'âge de trente-deux ans le bâton de Maréchal de France. Il avoit beaucoup contribué l'année précédente à la conquête du Roussillon. Au commencement d'Octobre, le Roi & la Reine quitterene le Louvre, pour se loger dans le Palais Roïal appellé auparavant le Palais Cardinal, & l'on ouvrit la place qui est devant, pour y faire le corps de garde. Le Quai des Orsevres sur achevé la même année. Un établissement d'un autre genre, & qui fut très-utile, est celui des filles de la Charité ou Sœurs grises, destinées à avoir soin des pauvres malades. Elles se multiplierent beaucoup en peu de

350 Art. VI. Suite du Regne

temps, & se disperserent dans toutes les Provinces du Rosaume. Elles ont plus de trois cens Maisons, qui ont toutes relation à celle de Paris, où la Supérieure est élue tous les trois ans. La Demoiselle le Gras leur Fondatrice les avoit mises sous la conduite de Vincent de Paul, Instituteur de la Mission, é canonisé de nos jours) dont les successeurs ont continué d'être chargés de la même dissection.

#### IIL

La révolte des Anglois contre Charles L La Reine seur Roi légitime, ongagea Anne d'Autriche d'Angleter- à envoier le Comte d'Harcourt en Anglere se réfuterre, pour offrir la médiation de la France; gie en Franmais cette démarche sur sans succès. Olivier cc. Exploits Cromwel devenant chaque jour plus formichal de Tu-dable, Henriette de France Reine d'Anglerenne & du terre chercha sa sûreté auprès du Roi Louis XIV. Elle fut reçue à Paris avec tous les hon-Prince de neurs dûs à son rang & à sa dignité. Elle fut Condé. D644.

neurs dûs à son rang & à sa dignité. Elle sur logée au Louvre, où elle reçut les respects de toutes les Cours souveraines, de la Ville, de l'Université, & du jeune Coadjuteur de Paris Jean-François-Paul de Gondi de Rerz, sacrédepuis peu Archevêque de Corinthe. On soupiroit ardemment après une paix dont l'Eumope avoit tant de besoin. Mais il y avoit trop d'intérêts dissèrens à ménager, pour se flatter que cette paix sur prochaine. Nos Plémipotentiaires alierent à Munster, & en passant à la Haie, ils y sirent un Traité entre le Roi & les Etats Géséraux. Le Roi leur accorda le titre de Hauts & Puissans Seigneurs, comme Louis XIII avoit accordé sept ans

enparavant le titre d'Altesse aux Princes d'O-

de Louis XIV. XVII. siécle. 351 range, qui n'avoient que celui d'Excellence. Le Maréchal de Turenne fut tiré d'Italie: pour recueillir les débris de notre armée d'Allemagne qui avoit été défaite. Ce grand Général la répara à ses propres frais, & passa le Rhin. Le Duc'd'Anguien se joignit à lui, & tous deux défirent à Fribourg le Général Merci, & acquirent la réputation des plus. grands Capitaines de l'Europe. Ils se rendi-rent bientôt maîtres de tout le cours du Rhin.

Le Général Merci fut tué l'année suivante dans une bataille, & l'Archiduc Léopold frere de l'Empereur, vint prendre avec le exploits de Général Galas le commandement de l'armée nos Géné-Impériale. M. de Turenne finit la campagne raux. Paris.
par la prise de Tréves, où il rétablit l'Elec-Nouvelles. ecur, devenu libre par la médiation du Roi, Commuqui déclara que sans cette condition il n'é-nautés. conteroit aucune proposition de paix. Du Mort du côté de la Flandre, le Duc d'Orléans qui Cardinal commandoit, eut des avantages très-confide la Rosdérables. Tandis que nos Généraux faisoient chefouau-dehors la guerre avec beaucoup de succès, la Reine Régente perfectionneit les nouveaux ouvrages pour l'aggrandissement & l'embellissement de Paris. On sit de nouvelles portes & de nouvelles rues. Il se forma de nouvelles Communautés, dont la Reine meravoulut se déclarer Fondatrice, comme Sainte Elisabeth, la Morci & plusieurs autres. Cette Princesse aimoit fore à multiplier ces sortes. d'établissemens. Cette même année est remagquable par la mort du Cardinal de la Rochesoucaut, Sous-Doien du sacré Collège, qui avoit une grande autorité dans l'Eglise de France, Il avoit été successivement Evêque de

Suite des-

1645

Art. VI. Suite du Regne

Clermont & de Senlis, & s'étoit retiré depuis long-temps à Sainte Geneviève dont il avoit été Abbé Commandataire. Il quitta les Emplois de Ministre d'Etat & de Grand-Aumônier de France, pour s'appliquer uniquement à la réformation des Ordres de S. Benoît, de S. Augustin, de Cîteaux & de Prémontré sous l'autorité du Pape & du Roi. Il travailla à établir la discipline dans les principales Abbaïes du Roïaume, & sur-tout à mettre la réforme à S. Denys & à Sainte Geneviève. Il obtint qu'il y eût un Abbé régulier dans cette derniere Communauté. Il témoigna toujours un extrême zele pour faire recevoir en France le Concile de Trente.ll étoit grand partisan des opinions ultramontaines, & admirateur du fameux docteur Duval. Nous en avons vû des traits dans la vie de Richer. Il mourut âgé de quatre-vingt-huit ans. Son corps fut enterré à Sainte Geneviève où l'on voit son mausolée; & son cœur porté au Collège des Jesuites chez qui il avoit étudié, & de qui il avoit reçu toutes les préventions & les fausses maximes ausquelles il étoit si fortement attachê.

#### IV.

du Val-de baics.

La Reine Mere aïant différé jusques-là de Fondation s'acquitter d'un vœu qu'elle avoit fait à Dieu Grace à Pa- d'élever à son honneur un temple superbe, ris. Réfor-s'il lui donnoit un Dauphin, entreprit de me de plu-bâtir l'église, & d'achever le Monastere sieurs Ab- Rosal du Val-de-Grace avec une magnificence roïale. Cette Abbaïe est une fondation dont il est parlé dès le commencement du treiziéme siècle, sous le nom de Valprofond, de l'Ordre de S. Benoît, situé originairement à

de Louis XIV. XVII. siècle. 353 Bievre le Châtel, environ à trois lieues de Paris. La Reine Anne de Bretagne lui avoit donné le nom de N. D. du Val-de Grace. Marguerite d'Arbouze pourvue de cette Abbaie par Louis XIII en 1618, entreprit avec succès d'y rétablir la régularité. Elle sut aidée dans son entreprise par deux Religieuses qu'elle avoit amenées de Montmartre. Elle s'appliqua a faire observer la Regle de S. Benoît, & avança la réforme autant par ses exemples que par ses exhortations. On lui conseilla de transférer son Monastere dans quelque faubourg de Paris, comme dans un lieu plus à couvert d'insultes pendant les guerres, ce qui est conforme à l'ordonnance du Concile de Trente. Après plusieurs délibérations sur cette translation, on se détermina à prendre une grande place au faubourg S. Jacques, avec quelques bâtimens où le Cardinal de Berulle avoit d'abord logé les Peres de l'Oratoire, avant de les établir dans la rue S. Honoré. La Reine les fit acheter au nom de l'Abbaïe du Val de-Grace, & prit le titre de Fondatrice du Monastere. Quand tout fut en état de secevoir une Communauté, la translation se fit en Septembre 1621 avec toutes les formalités requises. L'Abbesse dressa ensuite des Constitucions, qu'elle sit approuver par Jean-François de Gondi, premier Archevêque de Paris, en 1623; & en 1625 par le Cardinal Barberin, Légat en France. Pour affermir davantage la réforme du Val-de-Grace, elle jugea nécessaire de rendre l'Abbesse triennale, & obtint les Lettres parentes nécessaires par lesquelles le Roi renonçoit à son droit de nomination. En 1626, la Mere d'Arbouze se démit volontai354 Art. VI. Suite du Regne

rement de la charge d'Abbelle; & une Abbesse triennale sur élue en sa place. Elle mousut la même année à Sery près de Dune-le-Roi, où elle étoit allée pour réformer quelques Monasteres. Son corps fut apporté à Paris, & enterré dans le Chœur des Religieuses du Val-de-Grace, d'ou il a été transféré depuis dans une Chapelle, par respect pour sa mémoire qui est en vénération dans tout l'Ordre. La Reine Anne d'Autriche voulant depuis donner des marques éclatantes de son affection pour le Monastere, & en mêmetemps s'acquitter du vœu dont nous avons parlé, entreptit de rebâtir l'église & le Monastere avec une somptuosité qui a peu d'exemples dans l'Europe. Elle voulet que le Roi encore enfant y mît la premiere pierre de l'église, ce qui se fit avec beaucoup de solemnité le 1 d'Avril 1645, l'Archevêque de Paris officiant en présence de la Reine & de toute la Cour. Quand les troubles du Roïaume, qui obligerent d'interrompre les bâtimens, eurent été appailés, la Reine sit travailler au Cloître, & vousut que le Duc d'Anjou son second fils, depuis Duc d'Orléans, en posat la premiere pierre en 1655. Le reste des édifices a été achevé du vivant de la Reine, & mis dans l'état où ils sont aujourd'hui.

٧.

VII.

Marie de Sigismond Ladislas Roi de Pologne faisoit Gonzague demander en mariage depuis quelque temps devient Louise-Marie de Gonzague fille de Charles Reine de Pologne.

I. Duc de Mantoue & de Catherine de Lor-raine. La Cour de France lui accorda enfin cette alliance. Cette Princesse étoit depuis Roial.

de Louis XIV. XVII. siécle. 355 pluseurs années en liaison intime avec la célébre Marie-Angelique-Arnauld, Abbesse & Réformatrice de Port-Roïal. Elle avoir eu la pensée de se mettre sous la conduite de M. de S. Cyran; mais ce grand serviteur de Dieu mourut quatre jours après qu'elle en zut fait l'ouverture à la Mere Angelique. Elle voulut avoir un petit appartement audedans de Port-Roïal de Paris, où elle alloit faire une retraite chaque semaine. Elle paroissoit touchée, pratiquoit divers exercices de pénitence & demandoit souvent confeil à M. Singlin Disciple de M. de S. Cyran; mais elle n'eur pas la force de résister aux attraits d'une Couronne. Quand son mariage avec le Roi de Pologne fut conclu, trois Seigneurs du premier rang accompagnés d'une nombreule suite de Noblesse Polonnoise, firent à Paris une entrée des plus solemnelles. On vouloit célébrer le mariage à Notre-Dame, avec beaucoup d'éclat & de magnificence, pour donner à ces Etrangers une idée de la grandeur de la France; mais les difficultés qu'il y eur au sujet des rangs & de la presséance, déterminerent à faire la Césémonie avec peu d'appareil dans la Chapelle du Palais-Roïal. Le Roi & la Reine rendirent de grands honneurs à la nouvelle Reine, qui fut complimentée par toutes les Cours Souveraines. Elle n'atriva en Pologne que l'année suivante. Elle continua sur le Trône à demander des avis à la Mere Angelique, qui lui écrivit fort souvent, pour l'exhorter, la consoler, & lui faire connoître ses devoirs. Nous avons plus de deux cens Lettres imprimées de cette Sainte Abbesse à la Reine de Pologne. Dieu sit sentir à 356 Art. VI. Suite du Regne

cette Princesse bien des amertumes sous les douceurs apparentes de la Coutonne, & lui donna lieu de résséchir sérieusement sur le temps où elle avoit vécu sans penser à son salut. Le peu d'agrément qu'elle trouva auprès d'un mari chagrin & accablé des infirmités de la vieillesse; l'espèce de nécessité où elle crut être d'épouser après la mort de ce premier mari, le Cardinal Casimir son beau-. Frere avec dispense du Pape; la mort de ses enfans; les ravages que firent les Suedois, les Cosaques & les autres Nations voisines; le fleau de la peste dont ses Etats furent assigés; tous ces maux étoient une ample matiere de réflexions pour une fille austi spirituelle que la Mere Angelique, qui n'emploioit que pour le salut de la Reine la confiance dont cette Princesse l'honoroit. La Reine de son côté recevoit très-bien tous les avis de la Mere Angelique, & elle lui donna en plusieurs occasions des preuves de sa tendre affection. Elle lui envoïa des aumônes considérables, pour les répandre en France dans des années de disette. Elle fit présent à Port Roïal d'un magnifique Ciboire, & de piéces d'étoffes d'or & d'argent pour l'Eglise. Mais ce qui est plus important, elle écrivit en 1655 au Pape Alexandre VII, pour le prier de ne point se laisser prévenir par de faux rapports contre les Religieuses de Port-Roïal, & contre les Théologiens unis à cette Sainte Maison.

### VI.

VIII. Le jeune Roi Louis XIV voïagea pour la Edit sépremiere fois le Printemps de 1646, & alla vere contre jusqu'à Amiens, où s'assembloit l'armée. Il de Louis XIV. XVII. siécle. 357.

donna en même temps un Edit pour renou-les duels. veller tous ceux que Louis XIII avoit ren-Eglise & dus contre les duels, qui étoient alors fort séminaire communs Ce qui fit espérer que ce nouvel de S. Sulpi-Edit seroit plus capable que les précédens ce. Caracte-d'arrêter une fureur aussi contraire à la rai-son qu'à la Religion, c'est que le Duc d'Or-lier, Fon-léans, le Prince de Condé, le Cardinal Ma-Seminaire. zarin & tous les autres Seigneurs du Conseil, promirent de ne jamais s'intéresser à quelqu'un qui se seroit battu en duel. Le Roi & la Reine déclarerent qu'ils ne vouloient pas qu'il y eût jamais aucune grace signée ni scellée pour les duellisses, & que leurs procès devoient en être poursuivis au Parlement à la requisition des Gens du Roi. Rien n'étoit plus digne d'un Roi Très Chrétien que de tenir la main à l'exécution d'un Edit si salutaire. On peut dire que Louis XIV a montré. plus de zéle qu'aucun de ses prédécesseurs contre un usage si déshonorant pour l'humanité & pour le Christianisme. Ce fut aussi cette année qu'on entreprit de bâtir une nouvelle Fglise de S. Sulpice. Le vaisseau. n'aïant point encore paru assez grand pour le nombre extraordinaire de Paroissiens, on donna d'autres desseins en 1655, & pendant; dix huit ans on bâtit le chœur & les bas côtés Ces travaux furent suspendus en 1675 par les dettes considérables que la Fabrique avoit contractées. Ils n'ont êté repris qu'en 1719, & ont toujours continué depuis par le moien [si étonnant] d'une Loterie qui dure depuis plus de trente ans. C'étoit Jacques Ollier Abbé de Pébrac qui étoit Curé de S. Sulpice, lorsque Gamart célébre Archi ecte entreprit le bâtiment de cette Eglise. Le Curé

1646.

353 Art. VI. Suite du Regne

s'associa quelques Ecclésiastiques pour vivre en communauté & former le Seminaire, qui depuis est devenu si fameux. Louis XIV approuva cet établissement par Lettres-Patentes en 1645. Le Fondateur mourut en 1658 âgé de quarante-huit ans. Ses Lettres ont été imprimées à l'aris chez Langlois en 1672. On y trouve une spiritualité fort singuliere & beaucoup de visions. Elles donnent une étrange idée de ce Directeur qui a fait tant de bruit en son temps. Nous n'en rapporterons qu'un trait qui sussir pour le faire connoître.

M. Ollier raconte qu'une Religieuse de Langeac, dont Pébrac n'est pas éloigné, passa pour lui trois ans en prieres & en pénitence. » Un jour, dit - il, étant dans la retraite où je me disposois pour entreprendre le premier voiage de la mission d'Auvergne, je vis cette sainte ame venir à moi. Quoique je fusse essectivement assis, néanmoins j'étois à genoux en esprit. Elle por-toit en une main un Crucifix, & un Chapeportoit la queue de son manteau d'une main, & un mouchoir de l'autre, pour recevoir les larmes dont elle étoit baignée; & avec un visage pénitent & affligé elle m'a dit: Je pleure pour toi; ce qui me donna beaucoup au cour, & me remplit d'une douce tristesse. J'ai même son Crucifix, & j'ai reçu son mouchoir plein de saintes larmes. Son bon Ange que l'on croit être un Seraphim . . . . . m'a été donné l'avant - veille du jour que j'appris sa mort.... Etant à la campagne, voilà un Ange qui fond sur moi, comme un Aigle seroit sur sa proie; & comme il

de Louis XIV. XVII. siècle. 359 m'embrassoit, j'entendis ces paroles de mon bon Ange: Honore bien l'Ange qui est auprès de soi ; c'est un des plus grands qui se soit donné à créature sur la terre. J'avois bien ressenti. quelques caresses du bon Ange de la Paroissc.... A celui-ci je me souviens que passant par les rues de Paris peu de temps après, (c'étoit sur le pont Notre-Dame, où if vit les Anges de tous les Marchands) il me sembla que je voïois les hommages & les grands respects que tous les autres Anges lui rendoient. Or le jour que j'appris la nouvelle de cette mort, aussi-tôt touché, je m'en allai devant le Saint Sacrement.... j'entendis une voix dans mon cœur, qui parloit du Tabernacle, qui me dit : Je t'ai laisse mon Ange: paroles qui me fortisse-rent tellement, qu'elles m'empêcherent de pleurer & de m'affliger davantage. » (Voïez la quarante-deuxième des nouvelles Lettres de M. Nicole).

### VII.

Cette même année 1646 on acheva les bâtimens & les autres ouvrages de l'Îste de Aggrandis-S. Louis, qui avoient été commencés quel-que temps auparavant. Le Roi donna dans le même-temps des Lettres-Patentes, pour entre les permettre au Prevôt des Marchands & aux Princes Échevins de dresser des rues, & de construi- Chrétiens. re des édifices à la place des anciennes forti- Trairé de fications de la Ville, qui devenoient fort Munster & inutiles. Le Pont-au-Change qui avoit été d'Osna-brûlé en 1621, & qui n'étoit que de bois, sut bruc. rebâti de pierres de taille avec tant de solidité, qu'on éleva dessus deux rangs de maisons, comme on le voit encore aujourd'hui.

360 Art. V. Suite du Regne

Les troupes du Roi commandées en Flandre par le Duc d'Orléans, en Allemagne par le Maréchal de Tuienne, & en Lorraine par le Marquis de la Ferté, prirent treize Villes. Mais sur la fin de l'année la France perdit le Prince de Condé pere du Duc d'Anguien, & ce Duc prit depuis le nom de Prince de Condé à qui sa valeur a fait donner le surnom de Grand. L'année suivante ne fut pas heureuse pour la France. Les Plénipotentiaires pour la paix continuoient leurs conférences. Les Catholiques s'assembloient à Munster, & les Protestans à Osnabruc. Les Hollandois s'accommoderent avec l'Espagne, & faciliterent ainsi plusieurs conquêtes à l'Archiduc Leopold frere de l'Empereur, qui n'avoit plus à craindre leur diversion. Le Maréchal de Turenne en conséquence du Traité signé avec la Baviere, eut ordre de repasser le : hin. L'Electeur croiant n'avoir plus rien à craindre, se rejoignit à l'Empereur. La guerre étoit aussi vive en Allemagne que si la paix n'avoit pas été prête à se faire. Le Maréchal de Turenne alla joindre les Suedois dont il s'étoit séparé l'année précédente par ordre de la Cour, & se jetta dans la Baviere, pour punir le Duc de l'infraction qu'il avoir faire à la neutralité à laquelle il s'étoit engagé. Mélander & Montecuculli, furent battus près d'Ausbourg. Le Duc de Baviere qui étoit dans un âge fort avancé sut contraint de se sauver de ses Etats qui furent saccagés Les Suedois pillerent le Château & la Ville de Prague, cu ils firent un butin immense. Mais les nouvelles de la paix mirent fin a cette guer e. Le Traité fut signé a Munster le 30 de Janvier entre l'Espagne & la Hollande.

1648.

de Louis XIV. XVII. siécle. 36r

Le Roi d'Espagne renonçoit pour lui &c ses successeurs à tout droit sur les Provinces-Unies, qu'il reconnoissoit pour Etats libres & Souverains. Cette paix qui privoit la France de l'alliance de la Hollande, malgré les assurances qu'avoit données cette République de ne jamais s'en séparer, encouragea l'Espagne à de nouveaux efforts contre la France, qui s'affoiblissoit par les guerres civiles dont nous allons bientôt parler. Le Prince de Condé qui commandoit nos troupes en Flandre, remporta le 20 d'Août dans la plaine de Lens une victoire complete sur l'Archiduc Leopold. Elle accéléra la paix avec l'Empereur. Le Traité de Munster fut signé le 24 d'Octobre. On y convint qu'il ne se feroit rien dans l'Empire sans l'avis & le consentement d'une assemblée libre de tous les Etats de l'Empire 5 que chacun desdits Etats jouiroit à perpétuité du droit de faire entre eux & avec les étrangers des alliances pour leur sureté & pour leur conservation, pourvû qu'elles ne fussent pas contre l'Empereur & l'Empire: que par rapport à la France, la suprême Seigneurie sur les Evêchés de Metz, Toul & Verdun & sur Moïenvic lui appartiendroit 3 que l'Empereur céderoit au Roi le Landgraviat de la haute & basse Alsace, &c. Par le Traité d'Osnabruc entre la Suede & l'Empire, on céda à perpétuité à la Couronne de Suede toute la Pomeranie citérieure, l'isse de Rugen, Stetin & d'autres places dans la Pomeranie ultérieure, les embouchures de l'Oder, l'Archevêché de Bremen, l'Evêché de Ferden, &c. Ces Traités sont regardés comme le Code politique d'une partie de Tome X.

Art. VI. Regne 362 l'Europe, & ont été depuis le fondement de tous ceux qui ont été faits par les mêmes Puissances. Le Pape & les Venitiens avoient été les médiateurs de cette paix.

#### VIII.

ment des ville.

Le Cardinal Mazarin avoit fait venir Etablisse- de Rome à Paris quelques Théatins, parmi sent des lesquels il se choisit un Confesseur. Voulant Théatins à leur procurer un établissement dans cette Paris. Sacri- Ville, il acheta une maison située sur le leges com- Quai qui est vis-à-vis des galleries du Lou-mis en cette vre. Henri de Bourbon ou Verneuil Evêque de Metz, comme Abbé de S. Germain-des-Prés permit cet établissement. Les Théatins y entrerent en 1648, & le Roi s'y transporta avec toute la Cour. Le Parlement n'enregistra leurs Lettres-patentes qu'en 1653. C'est la seule maison que les Théatins aient en Fran-ce : leur Ordre est assez étendu en Italie. Nous avons vu ailleurs leur origine. Ils n'eurent d'abord qu'une petite chapelle dans leur maison de Paris. Mais le Cardinal Mazarin leur légua par son testament une somme pour bâtir une église. Elle sut commencée d'un dessein hardi & singulier en 1662, & les travaux aïant discontinué saute de sonds, ils n'ont été repris qu'en 1714. Il se commit en moins d'un mois deux sacrileges à Paris, l'un à S. Sulpice, l'autre à S. Jean en Grêve. Des voleurs forcerent l. Tabernacle, enleverent le saint Ciboire, & répandirent les Hosties. On fit des prieres & des processions trèssolemnelles pour réparer ces profanations, dont la Reine parut extrêmement affligée. La guerre civile s'alluma dans le même temps.

# de Louis XIV. XVII. siècle. 363

#### IX.

L'ambition des Grands, leurs jalousies mutuelles, leur haine contre l'autorité d'un Ministre étranger de naissance, le mécon-cement de tentement du peuple accablé d'impôts, en la guerre un mot un concours d'intérêts & de passions civile. différentes, jetterent de tous côtés les semences d'une division si fatale à l'Etat, qu'on ne lit point dans notre histoire, que jamais la France ait plus souffert sous la minorité d'aucun de ses Rois. Voici quelle fut l'occasion des premiers mouvemens de la guerre civile. Entre autres Edits bursaux, on créa douze charges de Maîtres des Requêtes. Ceux de ce Corps y sormerent opposition le 17 de Janvier. En même-temps on retint les gages des Officiers du Parlement. Les Présidens Gayan & Barillon avoient été arrêtés dès le commencement de l'année, sans que cela eût eu de suites. Le Cardinal Mazarin crut que le jour que l'an chanteroit le Te Deum à Notre-Dame, pour le gain de la bataille de Lens, qui étoit le 26 d'Août, seroit une occasion favorable pour en faire arrêter deux autres. On emprisonna donc le Président de Blanemesnil & le Conseiller Broussel. Dès que le peuple en fut averti, il s'écria aux armes, & cette voix portée en un moment aux Ponts de Notre-Dame, de S. Michel, au Change, & de la dans la rue S. Denis & aux Halles, y causa un tumulte qui fit fermer sur le champ toutes les boutiques. Le Coadjuteur accourut sur le Pont-Neuf, où l'émotion paroiss'appailer; mais on cria qu'on ne quitterois

Commen-

1648.

les armes que quand les membres du Parlement seroient relâchés. Il alla aussi tôt au Palais-Roïal, où il représenta fortement les suites d'un pareil tumulte, qui pourroit dégénérer en une révolte éclatante. La Reine lui répondit avec vivacité: Il y a de la révolte à imaginer que l'on puisse se révolter. Voilà les contes vidicules de ceux qui la veulent. L'autorité du Roi y mettra bon ordre. Cependant divers avis qu'elle reçut sur le champ ne lui permirent plus de douter de la grandeur & de la réalité du péril. Elle conl'entit qu'on promît au peuple de sa part la liberté des prisonniers. Le Coadjuteur fut engagé malgré lui à porter cetre parole. Le Maréchal de la Mailleraie se mit en mêmetemps à la tête des Chevaux-Légers, & s'avançant l'épée à la main, annonçoit la liberté des prisonniers. Mais comme on ne l'entendoit pas, le peuple se mit sur la défensive, & cria: Aux armes.

XII. Progrès re civile. Frondeurs.

Le tumulte ne cessa qu'a la fin du jour. La Reine envoia le lendemain de grand matin de la guer-le Chancelier Pierre Seguier au Palais, pour interdire le Parlement. Sur le bruit de sa marche & de deux compagnies de Gardes Suisses, la sédition s'échaussa tout-d'uncoup. On tua une trentaine de Suisses, & le reste fut dissipé. Le Chancelier eut peine à se sauver. Tout Paris prit les armes presqu'en un moment. On voïoit les enfans de cinq à six ans le poignard à la main. Il y eut en moins de deux heures plus de deux cens barricades bordées de drapeaux & de toutes les armes que la Ligue avoit laissé entieres. Tout le monde crioit : Vive le Roi : print de Mazavin. Le nom de ce Ministre étoit devenu fi

de Louis XIV. XVII. siécle. 365 odieux, que ses créatures même se sachoient qu'on le leur donnât. Quoique ce nom fût regardé comme une injure, il demeura néanmoins aux partisans de la Cour, & fut celui d'une faction à laquelle étoit opposée celle des Frondeurs. Voici l'origine de ce dernier nom. Beaucoup de jeunes gens s'assembloient depuis quelque temps en différens lieux où ils se battoient à coup de frondes, malgré les Archers qui vouloient les en empêcher. Quelqu'un aïant dit que la Cour n'arrêteroit pas plus ceux qui se déclaroient contre le Cardidal Mazarin que les Archers n'arrêtoient les Frondeurs, ce nom demeura à ceux qui parloient contre. Il devint même tellement à la mode, qu'il n'y avoit rien de bien fait qu'on ne dît être à la fronde. Quelque marchandise que l'on voulût, on demandoit qu'elle fût à la fronde, du pain à la fronde. Rien n'étoit beau ni bon, s'il n'étoit à la fronde. Les termes d'honnête homme & de bon Frondeur étoient aussi synonimes.

Le Parlement s'assembla dans la Grand'- XIII. Chambre, & résolut d'aller en corps trou- Barricades ver la Reine pour lui demander la liberté dans Paris. du Président de Blancmenil, & du Gonseiller Le Roi à Broussel. Le premier Président Matthieu Molé Ruel. Assemblée du Palais-Roïal, & furent introduits avec les Parlement. cérémonies ordinaires dans le grand cabinet. Le Magistrat n'omit rien pour toucher la Reine, qui persista dans le resus de relâcher les deux prisonniers. Le Parlement voïant ses remontrances inutiles, sortit. Mais comme il étoit vers la Croix du Tiroir, le peuple serma les chaînes sur lui, & le força de retourner au Palais-Roïal. La Reine consentit

Q iij

enfin à rendre la liberté aux deux prisonniers par le conseil du Cardinal Mazarin. Les letres de cachet en furent même expédiées sur le champ, ce qui n'empêcha pas le peuple de demeurer armé & barricadé toute la nuit. Le lendemain matin le Parlement s'assembla, & les deux prisonniers furent élargis & conduits au Palais par tout le peuple. En vertu d'un Arrêt du Parlement les barricades furent défaites, & les chaînes détendues. La Reine indignée de ces mouvemens, prit le parti d'emmener le Roi hors de Paris. Elle le conduisit à Ruel le 12 de Septembre de grand matin, étant suivie du Cardinal Mazarin, & du Maréchal de Villeroi, Gouverneur du Roi. Aussi-tôt le Parlement envoia des Députés à Ruel supplier la Régente de ramener le Roi à Paris, & d'éloigner les troupes qui étoient aux environs. Il fit aussi prier le Duc d'Orléans & le Prince de Condé de se trouver le lendemain à une Assemblée ou l'on devoit délibérer sur les besoins de l'Etat. La Reine en présence de tout le Conseil dit qu'il étoit naturel que le Roi prît l'air en Automne, & qu'elle n'avoit aucun ressentiment de ce qui sétoit passé. Le Cardinal Mazarin ne dit pas un seul mot, & les deux Princes s'excuserent de ce qu'ils ne pouvoient aller le lendemain à l'Assemblée du Parlement. Elle se tint à leur absence, & on enjoignit aux Gouverneurs des villes de Province de tenir la main aux passages des vivres; & au Prevôt des Marchands de pourvoir au dedans & audehors à la sûreté de Paris.

XIV. Le 24 du même mois de Septembre, le Roi Suites de & la Reine allerent à S. Germain en-Laie, la guerre où il y eut des conférences jusqu'à la fin de Louis XIV. XVII. siécle. 367

d'Octobre entre les Princes & les Députés du civile. Ar-Parlement. Comme les choses n'alloient point rêt du Parestoient souvent insultés au Palais, jusqu'à bannit le courir risque de leur vie. Enfin on publia une Mazarin. déclaration du Roi portant diminution d'un cinquieme des tailles, & que les Officiers des Cours souveraines ne pourroient être esoublés désormais dans l'exercice de leurs fonctions par lettres de cachet ou autrement. Cette déclaration sit d'autant plus de plaisir, qu'elle fut suivie du retour du Roi & de la Reine à Paris. Mais cette joie ne fut pas de longue durée. Le Cardinal Mazarin étoit toujours fort odieux. On répandoit de mauvais bruits, qui aboutirent bientôt à une rupture entiere. Après plusieurs Conseils secrets, la Régente résolut de se retirer avec le Roi, les Princes, & les Ministres à S. Germain - en - Laie. Ce dessein fut éxécuté de grand matin le 6 de Janvier 1649. Quoique ce fût un jour de grande solemnité dans l'Eglise, le Parlement s'assembla sur les neuf heures du matin à la Grand'Chambre, où fut lue la lettre que le Roi venoit d'envoïer au Prevôt des Marchands & aux Echevins, contenant les motifs qui l'avoient déterminé à sortir de Paris. Le principal ou plutôt l'unique étoit le danger auquel il se voioit exposé par le mauvais dessein de quelques Magistrats. Sur cela le Parlement rendir un Arrêt qui ordonnoit de pourvoir à la sûreté de la ville, de lui procurer des vivres, d'en fermer les portes, & même de tendre les chaînes dans la ville s'il en étoit besoin, & d'éloigner à vingt lieues les gens de guerre. Le Coadjuteur qui avoit ordre de se rendre à

1649:

S. Germain-en-Laie, fit semblant de vouloir obéir; mais son carosse sut arrêté, & les feinmes du Marché neuf firent d'un étau une espece de brancard sur lequel elles le reporterent à l'Archevêché. Le lendemain on signifia un ordre du Roi au Parlement de se transporter à Montargis, à la Chambre des Compres d'aller tenir les séances à Orléans, & at Grand-Conseil de se retirer à Mantes, pour y faire ses fonctions. Le Parlement à la vûe d'un pareil ordre, députa vers la Reine qui refusa de donner audience. Sur ce refus, que l'on attribuoit au Cardinal Mazarin de même que les derniers ordres, le Vendredi 8 le Parlement déclara ce Cardinal perturbateur du repos public, ennemi du Roi & de son Etat; lui enjoignit de se retirer le même jour de la Cour, & du Roiaume dans huitaine; après ce terme ordonna à tous les sujets du Roi de lui courir sus. Le Coadjuteur de Paris qui étoit l'ame de la fronde, voulant inspirer plus de confiance aux Parisiens, amena la Duchesse de Longueville à l'Hôtel de Ville pour y établir sa demeure. Comme elle étoit enceinte quand elle y entra, elle y accoucha d'un fils dont le Prevôt de Paris fut parain & la Duchesse de Bouillon maraine au nom de -la ville de Paris, & qui pour cela fut nommé Charles Paris. La céremonie se fit le 29 de Janvier.

XV. lume de plus en plus.

La Police générale composée des Députés La guerre des trois Cours souveraines, le Parlement, civile s'al- la Chambre des Comptes, & la Cour des Aides, du Duc de Montbazon Gouverneur, du Prevôt des Marchands, des Echevins, & des six Corps des Marchands, arrêta le Vendredi après midi, de faire une levée de gens de

de Louis XIV. XVII. siécle. 369 guerre, pour faire venir des vivres & les escorter. On sit pour cela un fonds de deniers auquel tout le monde contribua. Plusieurs Ducs & Pairs vinrent offrir leurs services à la Ville. Le Prince de Conti & d'autres Seigneurs mécontens de la conduite du Cardinal Mazarin, imiterent leur exemple. Le Prince de Conti fut déclaré Généralissime des troupes du Roi dans Paris, & les autres Seigneurs ses Lieutenans-Généraux. Le Parlement, la Chambre des Comptes, le Grand-Conseil, les Trésoriers de France, l'Université, tous les Corps se cottiserent, & même tous les particuliers, pour fournir aux frais de cette malheureuse guerre civile, dont le spécieux prétexte étoit de défendre la liberté publique, & l'autorité Roïale contre les entreprises du Cardinal Mazarin. Le Parlement de Normandie s'unit à celui de Paris, comme on le voit par sa lettre du premier de Février. Malgré la précaution du l'arlement de Paris pour faire entrer dans ses intérêts les autres Parlemens, il ne cessoit de chercher les moïens d'appaiser le Roi & la Reine. Il sie des remominances qui furent imprimées, & travailloit à tranquilliser le peuple. Le Prince de Condé étoit à la tête des troupes de la Cour, qui désoloient la campagne, & s'efforçoient d'arrêter les vivres destinés à la subsistance de la ville: mais dans le tems qu'on s'y attendoit le moins, la Reine donna une audience favorable à de nouveaux Députés du Parlement. Elle lui envoïa un Héraut d'armes; mais le Parlement refusa de le recevoir, faisant dire à la Reine par les Gens du Roi, que les Rois n'envoïoient point de Hérauts à leurs Sujets. Cette remontrance sur

fort agréable à la Reine, & ouvrit les voies à un accommodement.

ment.Traité de paix.

On indiqua le village de Ruel à trois Conférence lieues de Paris pour le lieu d'une conférence. pour un ac-Le Parlement y envoïa douze Députés; les Maîtres des Requêtes, la Chambre des Comptes & la Cour des Aides envoierent les premiers Présidens avec un ou deux de ces deux Compagnies. La Ville députa son premier Echevin & deux Conseillers de Vilse. Tous ces Députés allerent à Ruel le 4 de Mars. Le Duc d'Orléans y étoit avec le Prince de Condé & les autres Seigneurs nommés par la Reine. Les Parisiens ne laisserent pas de penser à leur sûreté. Ils firent un nouveau camp dans la plaine de Ville-Juive, où les Généraux alloient coucher alternativement. Le Prince de Conti sit le 7 la visite du camp & la revue de l'armée. On apprit alors que le Maréchal de Turenne avoit passé le Rhin avec quatre cens chevaux & cinq cens hommes d'infanterie qu'il amenoit à Paris pour le service du Roi & du Parlement. Par reconnoissance le Parlement annulla la déclaration rendue contre lui au Conseil , & prit des mesures pour la subsistance du Roi & de ses troupes. Il reçut pareillement les offices du Duc de la Trimouille, qui renoit de lever en Poitou & ailleurs huit mille hommes & deux mille chevaux prêis à marcher aux premiers ordres. Cependant l'accommodement fut conclu à Ruel le 11. Le Traité contient vingt-un articles, dont voici les principaux. Les Arrêts soit du Conseil, soit du Parlement, rendus depuis le 6 de Janvier sur les troubles civils, demeureront nuls. Les gens de guerre levés par la Ville ou le Parlement,

de Louis XIV. XVII. siècle. 371 seront licentiés, & les troupes du Roi seront renvoices aux lieux de leur garnison. Le Prince de Conti & autres, Princes, Ducs, Officiers de la Couronne, Gentilshommes, Villes & Communautés qui ont pris les armes, seront dans le même état où ils étoient auparavant, & ne pourront être inquiétés sous aucun prétexte.

Quand on sçut à Paris que le Cardinal Mazarin avoit signé le traité, la baine du peuple se réveilla tout-à-coup contre lui. Le premiere Parlement appaisa ce tumulte, & sit sentir guerre de aux Seigneurs qui se plaignoient du traité, Paris. Le combien ils devoient en être contens. On Mazarin suroit bien voulu obtenir l'expulsion du Car- reste Midinal Mazarin; mais la Cour paroissoit dis-posée à ne jamais reculer sur cet article. Le s d'Avril la Déclaration du Roi contenant les Arricles de paix, fut publiée & enregistrée au Parlement, en présence du Prince de Conti & des Généraux. Après cela le Parlement envoïa des Députés remercier le Roi & la Reine d'avoir donné la paix à leur peuple, & les supplier d'honorer la ville de Paris de leur présence. Le Lundi de Pâques s d'Avril on chanta à Notre-Dame avec beaucoup de solemnité un Te Deum qui sut suivi de toutes les réjouissances qui ont lieu après les plus heureux événemens. Les Chasses de Sainte Geneviève & de Saint Germain qui étoient découvertes depuis plusieurs mois, furent recouvertes après une proces-sion solemnelle. Ainsi finirent les premiers troubles de Paris sous la minorité de Louis XIV. Mais comme le Cardinal Mazarin continuoit d'être Ministre, les gens sensés prévirent bien que le repos ne seroit pas long.

XVII. Fin de la

En esset, ce sut alors que le Coadjuteur de Paris & les Ossiciers qui ne s'étoient pas accommodés avec la Cour, adopterent le titre de Frondeurs, & prirent même des cordons de chapeau qui avoient quelque sorme de fronde.

X.

XVIII.
Le Roi va
à Amiens:
il revient a
Paris. Il re
çoit le Sacrement de
Confirmation, & fait
la premiere
Communion.

La Reine faisoit espérer qu'elle reviendroit bientôt à Paris avec le Roi; mais la nouvelle du siège d'Ypres par les Espagnols qui faisoient de grands préparatifs de guerre en Flandre, obligea le Roi d'aller d'abord à Compiegne, & de-la à Amiens. La Reine prétendit qu'il étoit nécessaire qu'elle ne s'éloignat pas des Frontieres. L'absence du Roi sur prolongée jusqu'au 17 d'Août; il partit ce jour-la de Compiegne, & arriva le lendemain a Paris, où on lui sit la plus magnissque reception qu'on puisse imaginer. La paix dont on paroissoit jouir, n'empécha pas les troubles dans le Roiaume, sur - tout en Provence & en Guienne, ou les l'ailemens s'étoient déclarés contre leurs Gouverneurs, le Comte d'Alais & le Duc d'Epernon. Le Roi parvenu a sa douziéme année, commença à prendre connoissance des affaires d'Etat. Il entra pour la premiere fois au Conseil des Finances le 7 d'Octobre, & opina si judicieusement, que des-lors on conçut se qu'on devoit attendre de lui dans un âge plus avancé. Un mois apres, il reçut le Sacrement de confirmation dans la Chapelle du l'alais-Rosal, & communia pour la premicre fois le jour de Noël suivant dans l'Eglise de S. Eustrehe sa Paroisse. L'Archevêque de Paris avoit ordonné auparavant les

de Louis XIV. XVII. siécle. 373 prieres de quarante heures dans toutes les Églises de Paris, pour obtenir de Dieu une plénitude de graces sur la personne du Roi dans cette premiere Communion.

Le Prince de Condé, à qui l'Etat & le Cardinal devoient, l'un sa gloire, & l'autre sa sureté, mettoit ses services à trop haut prix fait arrêter & devenoit rebelle à force de prétentions. Il les Princes fut résolu de le faire arrêter, & l'occasion de Condé & étoit favorable par la brouillerie ouverte de le Duc de ce Prince avec les Frondeurs. Il les accusoit Longuevilau Parlement & entre autres le Duc de le Voïages Beaufort & le Coadjuteur, d'avoir voulu du Roi en le faire assassiner; & pendant l'instruction Normandu procès, les deux Parties qui se rendoient die, en au Parlement, penserent en venir aux mains Bourgogne, dans la grande sale. La Reine profitant des en Guiencirconstances, se réunit aux Frondeurs, elle amena le Duc d'Orléans au point de defirer qu'on arrêtat le Due de Condé. C'est ce qui fut exécuté le 18 de Janvier. Le Prince de Condé, le Prince de Conti, & le Duc de Longueville, furent conduits d'abord à Vincennes, ensnite à Marcoussi, puis au Havre-de-Grace: ce qui est étonnant, c'est que le peuple en sit des feux de joie. A cette nouvelle la Duchesse de Longueville se sauva en Normandie, M. de Bouillon à Turenne, & M. de Turenne à Stenai. La Reine mena au commencement de Février le Roi en Normandie pour affermir cette Province contre les entreprises de Madame de Longueville, qui se sauva en Hollande d'où elle revint à Stenai, où le Maréchal de Turenne & elle firent leur Traité avec les Espagnols. La présence du Roi calma les troubles dont la Normandie étoit menacée. Il partit au mois de Mars

XIX. La Reine

1650.

pour la Bourgogne & alla à Melun, Seas Auxerre & Dijon qui fut le terme du voiage. Le Cardinal Mazarin suivit le Roi en Bourgogne comme il l'avoit suivi en Normandie; mais le Duc d'Orléans resta toujours à l'aris, pour veiller à la tranquillité publique. Le Roi & la Reine furent de retout à Paris le 3 de Mai, & repartirent pour s'awancer vers la Guienne, où leur présence remit le calme dans Bordeaux. Ce voilage dura jusqu'au 15 de Novembre, jour auquel le Roi arriva à Paris avec toute la Cour, sans avoir voulu qu'on lui sit ancune reception en cérémonie.

Cependant le Cardinal Mazarin s'étoit Arrêt du brouillé avec les Frondeurs dont il croïois pouvoir desormais se passer. Il fit un crime **Parlement** à Gaston Duc d'Orléans d'avoir traité peade nouveau dant l'absence du Roi avec un Enyoié des le Cardinal Espagnols; comme si c'eût été le temps de Mazarin. relever alors cette faute. Il se plaignoit aussi Ce Cardinal sort du de la confiance que ce Prince témoignoit au Coadjuteur. Les Frondeurs de leur côté s'at-Rojaume. mis en liberté. Divi

fions. Maiorité du Roi.

1651.

Les l'rinces tacherent de nouveaux Seigneurs, & & voiant fortifiés, ils obligerent le Parlement de demander la liberté des Princes. Le Parlement alla plus loin: il intimida le Ministre au point de lui faire prendre le parti de s'absenter du Rosaume: il rendie même un Arrêt qui le bannissoit à perpétuité. LaReine donna l'ordre de faire sortir les Princes de prison; & le Cardinal, saus accendre cet ordre, alla lui-même les délivrer, comptant s'en faire un mérite auprès d'eux: mais il en fut mal reçu, & prit le parti de se retirer du côté de Liége. Les Princes rentrevent dans Paris comme en triomphe le 16 de Ié-

de Louis XIV. XVII. siécle. 375 Vrier étant accompagnés du Duc d'Orléans: Le lendemain ils allerent remercier le Parlement du zéle avec lequel il s'étoit porté à deur faire rendre justice. Le Roi donna en même temps une Déclaration autentique de leur innocence, qui fut enregistrée au Parlement, toutes les Chambres assemblées. M. de Turenne invité par une Lettre du Roi, quitra le service des Espagnols, & s'attacha inviolablement à son service; la Reine seignit de se reconcilier avec le Prince de Condé, en lui accordant des demandes-qui alloient à la priver de toute l'autorité. Mais en même-temps elle cherchoit à le rendre suspect aux Frondeurs, sächant que par-là elle romproit tous les engagemens qu'elle pourroit prendre avec lui. La Noblesse demandoit l'assemblée des Etats - Généraux. Elle persuada au Prince de Condé que cette assemblée étoit contre ses intérêts, & il en empêcha l'exécution. La Cour se trouva donc divisée en trois partis, celui de la Reine, qui avoit entre autres, Messieurs de Bouillon & de Turenne; celui du Prince de Condé, auquel MM. de Nemour & de la Rochefoucault étoient attachés, & celui des Frondeurs, qui avoient pour chefs le Duc d'Orléans & le Coadjuteur. M. le Prince en méfiance de tous les côtés, ne voulut point se rendre au Lit de Justice où le Roi déclara sa majorité le 7 de Septembre. Cette cérémonie fut des plus magnifiques. Le Roi rendit le même jour deux Edits contre le Duel & le Blasphême.

Quelques jours auparavant le Roi avoit rendu une Déclaration qui fut enregistrée à Paris la veille de la tenue du Lit de Justi-

ce, & depuis dans tous les Parlemens du Roïaume. Cette Déclaration est l'apologie du Parlement dans tout ce qu'elle contient contre le Cardinal Mazarin. Quand il n'auroit commis qu'un seul des crimes dont le charge la Déclaration, il ne pouvoit être puni avec trop de sévérité. Quel châtiment ne mérite pas un Ministre qui pour se rendre nécessaire, refuse une paix des plus honorables? M. de Longueville & M. d'Avaux, Plenipotentiaires pour la paix de Munster, attesterent que l'Espagne avoit offert de nous laisser toutes nos conquêtes, & que M. Servien qui avoit le secret du Cardinal, refusa la paix avec cette Couronne, à des conditions avantageuses. Ainsi tous les maux dont cette guerre, qui dura jusqu'au mariage du Roi, fut la cause, doivent être attribués au Cardinal. Ses déprédations sur la Mer, qui avoient aliené de nous les puissances maritimes, & ruiné vingt-mille familles du Rosaume, ne méritoient-elles pas le châtiment le plus sévere? Etoit-il excusable en donnant au Roi les idées les plus fausses coutre le Parlement & la Ville de Paris? Voilà cependant des accusations autorisées par une Déclaration enregistrée dans tous les Parlemens du Rosaume: & personne n'a dit que ces faits ne fussent pas véritables. Si l'on y joint ce que le Parlement dit du Cardinal, qu'il avoit pour maxime, que la bonne foi ne doit être en usage que chez les Marchands, & qu'il n'y a point de danger de mentir, pour vû que le mensonge ne soit connu qu'après qu'il a réussi : quelle idée doit on avoir d'un homme d'Eglise qui fait de la fourberie une maxime d'Etat? Ne

de Louis XIV. XVII. siècle. 377 seroit-ce point sur ces maximes que l'on se conduisit quand on assura le Parlement à cant de reprises, que le départ du Cardinal étoit sans retour?

La Déclaration solemnelle dont nous venons de parler fut bien-tôt violée. Le Cardinal, qui étoit à Cologne, continuoit de Cardinal loin de gouverner la Reine. Le Prince de Mazarinen Condé se retira dans son Gouvernement de France. Re-Guienne, d'où il se prépara à la guerre. Au mouvelle-commencement de 1652, malgré rout ce qui guerre civis'étoit fait contre le Cardinal Mazarin, & le. ·les promesses réiterées de la Reine, de ne le jamais rappeller, le Maréchal d'Hocquincourt eut ordre de l'aller prendre sur la · frontiere, & de le conduire auprès du Roi.à Poitiers, où la Cour s'éroit avancée pour observer les mécontens de Guienne. Les Parlemens s'éleverent avec force contre le violement si subit de la Déclaration. Le retour inopiné du Cardinal proscrit, produist de grands maux Il partit de Poitiers le huit Février pour aller à Saumur, où il resta près d'un mois, jusqu'à ce qu'il eût réduit la Ville & le Château d'Angers. Le 19 du même mois le Pape Innocent X fit une promotion de Cardinaux, à la tête desquess se trouva le Coadjuteur si connu depuis sous le nom de Cardinal de Retz. Cette dignité qu'il obtint malgré tous les efforts du Car-·dinal Mazarin, lui attira de plus en plus la jalousie & l'aversion de ce Ministre, & fut l'origine de sa longue disgrace. Le Duc d'Orléans que la Reine avoit regagné, & puis reperdu, & qui flottoit entre les deux partis, s'accorda avec les Agens du Prince de Condé pour forcer la Reine à renvoier le Cardi-

Retour du

nal. Il envoia Mademoiselle à Orléans, pour maintenir cette Ville dans son parti. Les Ducs de Nemours & de Beaufort, quoique beaux freres, & liés des mêmes intérêts, eurent une querelle qui fut suivie peu après d'un combat où le Duc de Beaufort tua le Duc de Nemours. Ce Duel qui sit grand bruit dans tout le Roïaume, & qu'on s'essorça de faire passer pour une rencontre, arriva le 30 de Juillet dans la rue S. Honoré. Les troupes du Prince de Condé désoloient les environs de Paris & y causoient toute sorte de désordres. Le Maréchal de Turenne marcha contre lui, & sauva le Roi qui étoit à Gien & que M. le Prince vouloit enlever. Le 2 de Juillet se donna le fameux combat du Faubourg S. Antoine, où M. le Prince & M de Turenne acquirent une égale gloire. Il cût été décisif contre M. le Prince, si les Bourgeois de Paris, qui avoient regardé ce combat d'un œil tranquille, n'eussent tout d'un coup sauvé M. le Prince en lui ouvrant leurs portes. Sa réunion avec le Duc d'Orléans ralluma la haine du Parlement contre le Cardinal Mazarin, M. fut déclaré Lieutenant-Général du Rosaume. Le Roi qui étoit à Pontoile, y transfera le Parlement, mais il y fut peu nombreux. Enfia le Cardinal consentit à quitter la Cour, & se retira à Bouillon le 19 d'Août. Les troubles s'appaiserent aussi-tôt. Le Roi sit publier le 21 d'Octobre une amnistie générale pour tout ce qui s'étoit passé depuis 1648, & rentra dans Paris le même jour. Le Prince de Condé en étoit sorti cinq jours auparavant, pour se jetter entre les bras des Espagnols. Monsieur se retira à Blois, & Mademoiselle dans ses terres.

de Louis XIV. XVII. siécle. 379

On soupçonna le Cardinal de Retz d'avoir voulu par ses intrigues causer du trouble dans Paris. Il fur arrêté en conséquence nal de Retz le 19 de Décembre, & conduit à Vincennes fait prisonavec une nombreuse escorte de Cavalerie. nier. Le L'Archevêque son oncle pressé par les prieres Mazarin de son Clergé, alsa le lendemain à la tête comblé de plusieurs de son Chapiere, trouver le Roi, d'honneurpour lui demander la liberté du Cardinal; mais il ne put rien obtenir, non plus que l'Université qui se présenta quelques jours après pour le même sujet. Le Chapitre ordonna des prieres de quarante heures avec exposition du S. Sacrement pour la libené du Cardinal, ce qui fut exécuté malgré les désenses de la Cour, la disgrace du Coadjuteur étoit une suite du crédit qu'avoit le parti du Cardinal Mazarin. La haine reciproque de ces deux Cardinaux scandalisa toute l'Europe, & produisit des maux sans nombre. Le Cardinal Mazarin étoit pous lors occupé à reprendre diverses places pour la France sur les frontieres de Champagne. Lorsqu'il eut mis cette Province en état de ne rien craindre, il revint à Paris, où il entra comme en triomphe le 3 de Février 1653. Le Roi accompagné du Duc d'Anjou son frere & de toute sa Cour, alla audevans de lui à plus de deux lieues hors de Paris, le combla d'honneur, le sit mettre dans son carosse, & le conduisit au Louvre au milieu des acclamations du peuple. Les temps d'orage étoient passés, & on admiroit en lui un bonheur que tant de traverses n'avoient pu renverser. Les Princes, les Ambassadeurs, le Parlement, le peuple, tout s'empressa à lui faire sa Cour. Les troubles domestiques con-

Le Cardi-

tinuoient toujours en quelques Provinces, & la guerre avec les Espagnols se faisoit sur

- XXIII. au Prince de Condé. Le Cardinal de Retz prend polsession par procureur de l'Archevêché de Paris. Le Pape se déclare pour lui. Il se me. Troubles de l'Eglise de l'a-

occasion. 1654.

ris à cette

les frontieres. Le Roi passa l'hiver à Paris. Pendant ce Procès fait temps-là le procès fut fait au Prince de Condé par contumace, le Roi tint exprès son Lit de Justice au Parlement le 19 de Janvier, & le 28 de Mars, le Prince de Conti, après son accommodement avec la Cour, revint de Bordeaux à Paris, où il épousa la niéce du Cardinal Mazarin. Jean - François de Gondi premier Archevêque de Paris mourut au mois de Mars, & sa mort occasionna de grands troubles dans l'Eglise de Paris. Le Cardinal de Retz son neveu & Coadjuteur reçut en cette occasion un service important sauve de sa de ses amis, qui introduisirent une heure prison, & se après la mort de l'Archevêque, dans l'asretire à Ro-semblée du Chapitre, un homme chargé de la procuration du Cardinal de Retz, pour prendre possession en son nom de l'Archevêché de Paris. Michel le Tellier parut quelques momens après, pour s'y opposer au nom du Roi; mais il trouva l'affaire consommée, & il entendit fulminer au jubé les Bulles du nouvel Archevêque. Cette démarche ne servit qu'à aigrir de plus en plus la Cour contre le

> Cardinal de Retz. L'ennui de sa prison l'engagea peu de jours après à se rendre aux sol-licitations de la Cour pour la démission de son Archevêché. Il en passa l'acte à Vincennes, après quoi il fut transféré au château de Nantes. On le confia à la garde du Maréchal de la Mailleraie son allié, qui en répondant de sa personne, s'étoit aussi engagé à le mettre en liberté, aussi tôt que la démission auroit été ratifiée en Cour de Rome. Mais In-

de Louis XIV. XVII. siècle. hocent X, qui tenoit alors le Saint-Siège, ne voulut écouter ni les instances de la Cour de France, ni les prieres du Cardinal; de sorte que l'on songeoit à le transférer dans une prison plus étroite, lorsqu'il exécuta le dessein où il étoit de se sauver. Ce fut un Samedi 8 d'Août de la même année. Dès qu'on en sçut la nouvelle à Paris, on en chanta solemnellement le Te Deum à Notre-Dame, & on en fit des feux de joie dans plusieurs quartiers de la Ville. Le Cardinal s'étant embarqué à Belle-Isle, traversa l'Espagne & l'Italie sous le nom de S. Florent, & arriva à Rome, où il assista bientôt après au Conclave où fut élu Alexandre VII. On voit par les Mémoires du Cardinal de Retz, qu'il fut le principal auteur de cette élection. Le Cardinal Mazarin sit désendre par un Arrêt du Conseil aux grands Vicatres du Cardinal de Retz de publier aucun Mandement, sans l'avoir communiqué au Conseil du Roi. Suivit de près un autre Arrêt du Conseil qui déclaroit le siège de Paris vacant. C'étoit avant qu'Innocent X l'eût déclaré rempli, en donnant le Pallium au Cardinal de Retz en plein Consistoire. La Cour força le Chapitre de nommer des Grands-Vicaires, mais ceux du Cardinal de Retz prétendoient gouverner du lieu de leur retraite. C'est ce qui mit l'Eglise de Paris dans un trouble & une agitation extraordinaire.

Nous rapporterons ici tout de suite ce qui regarde le Cardinal de Retz. Le Pape Alexandre VII n'eut pas pour lui tous les égards que nal de Retz le Cardinal s'en étoit promis. C'est ce qui forcé de l'Obligea de sortir de Rome, & d'abandonner démission l'Italie. Il se retira d'abord en Franche Com- de l'Arche-

Le Cardi-

vêché de té, d'où il passa bientôt en Allemagne, en Paris Sarc-Hollande, & en Angleterre. Après qu'il eut traite & sa mené une vie errante pendant cinq ou six mort.

traite & sa mené une vie errante pendant cinq ou six ans, la mort du Cardinal Mazarin arrivée en 1661, le délivra ensin de son plus grand ennemi. Dès ce moment, ses amis entrevirent quelque jour à sa réconciliation avec le Roi : car quoique la Cour sembsat affecter encore plus de hauteur à son égard depuis la mort du Cardinal Mazarin, elle souhaitoit au fond de voir finir cette longue affaire. Le Cardinal de Retz de son côté ennuié de la vie qu'il menoit, accablé de chagrins & de dettes, fut bien aise de faire sa pair. Pour y parvenir, il fallut se résoudre à donner une nouvelle démission de son Archeveché. A cette condition il eut la liberté de rentrer dans le Roïaume en 1661, & quelque temps après d'aller à Fontainebleau saluer le Roi. Ce Prince lui donna l'Abbaïe de S. Denys, avec les fruits de ses bénéfices dont il avoit été privé pendant son exil. Il retourna depuis à Rome, où il assista au Conclave qui élut Clement IX. Etant de retour en France, il prit le parti de la retraite. Il parut même û dégouté du monde & de ses vanités, qu'il voulut remettre au Pape son Chapeau de Cardinal; mais ni le Pape, ni le Collége des Cardinaux, à qui il en écrivit, ne voulurent y consentir. On a sçu de la bouche du célébre Abbé de la Trape Bouthillier de Rancé, qu'il lui demanda de le recevoir au nombre de ses Religieux. L'Abbé ne crut pas que la chose fût convenable. Il lui conseilla en même-temps de supprimer ses Mémoires. Ce sont ceux qui ont paru au commencement de la Regence de Philippe

de Louis XIV. XVII. siècle. 383 Duc d'Orléans, sur quelque exemplaire qui aura échappé à la vigilance du Cardinal pénitent. Il vecut encore trois ou quatre ans, uniquement appliqué à réfléchir sérieusement sur tant d'années passées dans des agita-. tions & dans des intrigues dont l'ambition. avoit été le secret mobile. Il s'étoit réduit à une dépense très-médiocre, pour pouvoir acquiter plus de trois millions de dettes, qu'il para avant sa mort. Elle arriva à Paris le 24 d'Août 1679, & son corps fut porté à son Abbaïe de Saint Denis. Il étoit âgé de soixante-six ans. Ses plus mortels ennemis reconnoissoient en lui une grande supériorité de génie. Heureux s'il eût fait usage de son esprit & de ses talens, pour acquerir la scien. ce Ecclésiastique, & remplir tous les devoirs d'un véritable Pasteur! On doit dire à sa louange, qu'il estimoir le vrai mérite, & étoit attaché aux bons principes, & à l'ancienne doctrine de l'Eglise.

### XI.

Lorsque les troubles du Roïaume, qui: XXV. avoient fait différer la cérémonie du Saere du Roi eurent été appailés, la solemnité Roi. Exfur marquée au 7 de Juin 1654. Il fut sacré ploits de M. ce jour-là par l'Evêque de Soissons, parce de Turen-ne. Paix aque Henri de Savoie Duc de Nemours, vec l'Annommé à l'Archevêché de Reims, n'avoit gleterre. point encore été ordonné Prêtre. Le Vicomte de Turenne sit le 25 d'Août de la même année une action mémorable. Il força le Prince de Condé de lever le siège d'Arras, & par cet exploit rassura la France & le Cardinal Mazarin fort intéressé à l'évenement

Sacre du

de cette journée. La prise de cette même Wille en 1640 avoit été aussi utile au crédit du Cardinal de Richelieu, que la levée du siège le fut quatorze ans après au Cardinal Mazarin. Le Roi sit sa premiere campagne au siège de Stenai, qu'il prit dans le même, mois d'Août, aïant sous lui le Maréchal de Fabert. L'année suivante M. de Turenne secondé du Maréchal de la Ferté, prit Landrecis & le Quesnoi; & en ouvraut ainsi les Païs-Bas Espagnols, il prépara la route à tous les avantages que la France remporta jusques à la fin de cette guerre. Le Roi se rendit en Picardie au mois de Mai, accompagné de la Reine sa mere, du Duc d'Anjou son frere, du Cardinal Mazarin. La gloire qu'il s'étoit acquise dans cette campagne ne contribua pas peu à la conclusion de la paix avec l'Angleterre. Elle fut publiée au mois de Décembre. Le Parlement fit un mois après une perte considérable par la mort du célébre Jerôme Bignon Avocat Général, qui sit autant d'honneur à la Religion par son éminente piété, qu'à la Magistrature par son intégrité & ses lumieres. Ce ne fut proprement qu'en 1656 que

XXVI. Paris. On interdit les Loteries. 1656.

1655.

Hôpital-l'on commença à travailler avec succès à Général de l'exécution des projets formés depuis longtemps touchant les pauvres valides qui étoient en grand nombre dans Paris. Le Roi établit l'Höpital Général par un Edit qui fut enregistré au Parlement, & ensuite dans toutes les Cours Souveraines. Il nomma vingt-six personnes de différentes conditions, pour Directeurs perpétuels de cet Hôpital distribué en plusieurs grandes maisons, dont les principales sont Bicêtre, la Salpetriere &

la

de Louis XIV. XVII. siècle. 385 la Pitié. Le Roi donna pour Chefs aux Directeurs, le premier Président du Parlement & le Procuseur-Général. Seize ou dix-sept ans après, il ajouta à ces deux Chefs l'Archevêque de Paris, & en 1670 le premier Président de la Chambre des Comptes, celui de la Cour des Aides, le Prévôt des Marchands, & le Lieutenant-Général de Police. L'année suivante on voulut bâtir un pont de pierre à la place de celui de bois qui avoit été brulé en 1656. Il étoit à-peu-près où est maintenant le Pont Roïal. Pour fournir à la dépense, on imagina une Loterie, & on obtint pour l'établir des Lettres-patentes du Roi. Les Gardes des six Corps des Marchands formerent oppolition à ces Lettres-patentes. L'affaire fut plaidée au Parlement, & il fut défendu par un Arrêt d'exécuter cette Loterie sous les peines portées par les Ordonnances. Quelques années après, les réjouissances de la paix furent cause que la police sembla se relâcher au sujet de ces sortes de jeux de hazard tant de fois condamnés. Ce sont les propres ter- Pag. 1463. mes des Historiens de Paris.

Les avantages que le Roi remporta en 1658, firent concevoir l'espérance d'une paix Conquêres si long-temps désirée. Il étoit parti dès le 25 du Roi. Il d'Avril pour hâter par sa présence le cours de tombe masses victoires. Son armée commandée par le lade, va à Maréchal de Turenne gagna la fameule bataille des Dunes, & prit Dunkerque. Le Roi après avoir visité les fortifications de cette place, se rendit devant Bergues pour en faire le siège. Il y fut attaqué d'une fièvre continue, que les remedes sembloient plutôt augmenter que diminuer. Dès que l'on en sçut la nouvelle à Paris, on exposa le S. Sacrement Tome X.

1657.

to. 2. in-fol.

XXVII.

1658.

dans toutes les Eglises, on sit des processions, & chacun donna des marques de sa tendre affection pour son Souverain. Le Roi fut bientôt hors de danger; & les prieres que l'on faisoit pendant sa maladie, furent changées en actions de graces pour sa guérison. Un Médecin d'Abbeville qui avoit été appellé, donna au Roi du vin émétique, peu connu alors. Quand le Roi fut parfaitement rétabli, on songea sérieusement à son mariage. La Duchesse de Savoie, sœur de Louis XIII, profita des propositions que l'Espagne lui failoit, pour ménager le mariage de la Princesse Marguerite sa fille avec Louis XIV, à qui l'Espagne ne vouloit point donner l'Infante. Le Cardinal Mazarin de son côté fortifia les espérances de la Duchesse de Savoie, pour donner de la jalousse à l'Espagne. En effet le Roi se rendit à Lyon, où il arriva le 28 de Novembre, pour y voir la Princesse Marguerite que la Duchesse de Savoie y amena avec le Duc son fils. Cette rule du Cardinal lui réussit, & on vint aussi-tôt faire des propositions de mariage de la part de l'Espagne. La Reine n'en fit point un secret à la Duchesse de Savoie, qu'elle renvoïa avec la promesse, si le mariage de l'Infante manquoit, de conclure celui de la Princesse sa fille. L'année 1659 est célebre par le Traité de paix qui fut conclu le 7 de Novembre entre la France & l'Espagne, qui étoient en guerre depuis près de vingt-cinq ans. Le Cardinal Mazarin & Dom Louis de Haro Plénipoten-

Traite des Pyrénées. l'ublication de la paix. Le grand Contiaires de ces deux l'uissances, eurent dans dé le récorl'Isle des Faisans sur la riviere de Bidassoa cilie avec vingt-quatre conférences, dont la premiere 1e Roi. avoit commencé le 13 d'Août. Ainsi en moins

1659.

XXVIII.

de Louis XIV. XVII. siécle. 387 de trois mois, deux hommes seuls parvinrent à faire une paix que tous les Ministres de l'Europe n'avoient pu conclure à Munster en bien des années. Le Cardinal Mazarin disoit même que le Traité auroit été plutôt terminé, sans les longueurs qu'y apporta Dom Louis, qui n'étoit pas instruit à fond des affaires étrangeres. Le Traité des Pyrénées contient cent vingt - quatre Articles. Le principal est, le mariage du Roi avec l'Infante Marie-Thérese Le rétablissement de M. le Prince souffrit difficulté; & le Cardinal Mazarin ne le passa, que par l'insinuation que lui sit Don Louis, que si le Roi n'y consentoit pas, l'Espagne procureroit au Prince de Condé des établissemens dans les Païs-Bas, qui auroient causé beaucoup d'embarras. Il y cut quantité de places rendues de part & d'autre.\ Le Roi ne garda du côté des Pyrénées, que Perpignan, le Roussellon & le Constans. Du côté des Païs-Bas le Roi gagna beaucoup. L'Espagne renonça à ses prétentions sur l'Alsace. La publication de cette paix se fit à Paris le 14 de Février de l'année suivante. Lo Prince dont l'amnistie avoit été vérifiée au Parlement la veille, arriva à Paris. Après avoir salué le Roi & la Reine, il alla à son château de S. Maur. Ce Prince à qui un courage & des actions dignes de sa naissance ont mérité le nom de Grand Condé, eut soin d'effacer dans la suite jusqu'à la moindre trace de sa désobéissance, par son attachement pour le Roi & pour sa Patrie. Les victoires signalées qu'il a remportées sur les ennemis de la France, jusqu'à sa mort arrivée en 1686, le font regarder comme un des plus grands Héros de son siécle.

1660.

XXIX. l'Infante d'Espagne.

Dès que le Traité de paix sut publié à Mariage Paris, le mariage du Roi qui en étoit le du Roi avec sceau & le principal article, occupa tous les esprits. En attendant que le Roi d'Espagne amenat l'Infante sur la frontiere, le Roi passa par la l'rovence, & sit construire une Citadelle a Marseille, pour punir la Ville de sa désobéissance au Duc de Mercœur son Gouverneur. Il sit aussi démolir les sortifications d'Orange, dont il s'empara sur le jeune Prince d'Orange, & qu'il ne sui rendit qu'a la paix de Nimegue. Au mois d'Avril le Maréchal de Turenne fut fait Maréchal génésal, pour le distinguer des autres Maréchaux de France. Le Roi avoit épousé l'Infante à S. Jean-de-Luz des le 4 de Juin. Leurs Majestés firent leur entrée dans l'aris le 26 d'Août dans le plus superbe appareil, & avec la plus grande magnificence que l'on ent encore vue. Ce sut a cette occasion que fut bâtie la porte S. Antoine.

### XII.

XXX. Cardinal Mazaun, Son portran.

1661.

L'année suivante sut remarquable par la Mort du mort du Cardinal Mazarin. Il n'étoit âgé que de cinquante quatre ans. Il laissa pour héritier de son nom & de ses biens le Marquis de la Meilleraie, qui épousa Hortense Mancini sa nièce, & prit le titte de Duc de Mazarin. Il lailla quatre aurres niéces & un neveu du même nom, qui sur Duc de Nevers. Une des niéces Mancini épousa le Comte de Soissons, & a été la mere du Prince Eugene. . Le Cardinal Mazarin, dit M. le Président Henaut, étoit aussi doux que le Cardinal de Richelieu étoit violent. Un de ses

de Louis XIV. XVII. siécle. 389 plus grands talens fut de bien connoître les hommes. Le caractère de sa politique étoit plutôt la finesse & la patience que la force. Opposé à D. Louis de Haro, comme le Cardinal de Richelieu l'avoit été au Duc d'Olivarès; après être parvenu, au milieu des troubles civils de la France, à déterminer toute l'Allemagne à nous céder de gré ce que son prédécesseur avoit enlevé par la guerre, il sçut tirer un avantage encore plus précieux de l'opiniatreté que l'Espagne sit voir alors; & après lui avoir donné le temps de s'épuiser, il l'amena enfin à la conclusion de ce célébre mariage, qui acquit au Roi des droits légitimes sur une des plus puissantes Monarchies de l'Univers. Ce Ministre pensoit que la force ne doit jamais être emploïée qu'au défaut des autres moïens; & son esprit lui fournissoit le courage conforme aux circonstances. Hardi à Calal, tranquille & agissant dans sa retraite à Cologne, entreprenant lorsqu'il fallut faire arrêter les Princes, mais insensible aux plaisanteries de la Fronde, méprisant les bravades du Coadjuteur, & écoutant les murmures de la populace comme on écoute du rivage le bruit des flors de la mer. Il y avoit dans le Cardinal de Richelieu quelque chose de plus grand, de plus vaste & de moins concerté, & dans le Cardinal Mazarin plus d'adresse, plus de mesures, & moins d'écarts. On haissoit l'un, & on se mocquoit de l'autre; mais tous deux furent les maîtres de l'Etat ». Ajoutons à ce portrait, que le Cardinal Mazarin avoit l'ame basse; qu'il aimoit l'argent jusqu'à cet excès, d'avoir voulu avant sa mort se donner le plaisir de jet3,90 Art. VI. Regne

ter encore ses yeux mourans sur ses trésors; qu'il étoit dissimulé jusqu'à la fourberie; qu'il n'avoit aucun sentiment de Religion, & qu'il a causé à l'Eglise des maux qui ont eu des suites esfroiables. En étudiant la vie de ce Ministre, on voit qu'il étoit fort inférieur au Cardinal de Richelieu. Tout ce que l'on peut dire en sa faveur, c'est qu'il étoit grand politique.

XXXI.
Collége
Mazarin.
LeRoi gouverne par
lui-même.
Naissance
du Dauphin.

Etant mort au Château de Vincennes, son corps fut porté à la ChapelleRoïale du même Château, en attendant qu'il pût être enterré dans l'Eglise duCollége dont il avoit ordonné la fondation par son testament. Son plan étoit d'y faire entretenir gratuitement soixante enfans de Gentils-hommes, ou de principaux Bourgeois des païs nouvellement conquis, ou réunis à la Couronne de France. Louis XIV approuva ce projet; & peu après la mort du Cardinal, on jetta les fondemens des édifices de ce nouveau Collége, qui ne furent entiérement achevés qu'en 1674. Ce Collège fut aggregé à ceux de l'Université, suivant l'intention du Fondateur. On y mit la bibliotheque du Cardinal, qui fut rendue publique. La même année que mourut le Cardinal Mazarin, il arriva deux événemens remarquables. Le Roi fit arrêter à Nantes M. Fouquet Sur-intendant des Finances. Il fut condamné par des Commissaires quelques années après à un bannissement perpetuel, qui par des considérations d'Etat, sut changé en une prison pareillement perpétuelle. Ce fut dans la Citadelle de Pignerol qu'on le renferma, & il y mourut en 1680. M. Colbert lui succéda dans la seule qualité de Contrôleur Général, & la

de Louis XIV. XVII. siécle. 391 charge de Sur-intendant fut supprimée. M. Abr. Chr. le Tellier Secrétaire d'Etat de la guerre & M. de l'Hist. de de Lionne, partagerent avec lui la consian-Fr. ce du Roi. Ce dernier n'avoit point de charge alors; mais il étoit Ministre d'Etat, & avoit la commission de la Marine, qu'il vendit depuis à M. Colbert: il avoit de plus tout le secret & le détail des affaires étrangeres, dont M. de Brienne ne faisoit que signer les expéditions. Ici commence un regne nouveau sous le même Prince. Louis XIV prouva bien par l'attention suivie qu'il donna à ses affaires depuis la mort du Cardinal Mazarin, que la bonté seule de son cœur l'avoit empêché de les retirer de ses mains, pour ne pas mortisser un Ministre à qui il croïoit avoir de grandes obligations. L'autre grand événement de l'année 1661, c'est la naissance de M. le Dauphin à Fontainebleau le 1 de Novembre. On rendit à Dieu dans tout le Rosaume, & sur-tout à Paris, les actions de graces les plus solemnelles pour un bienfait si désiré.

# XIII.

Depuis près de huit ans, l'Eglise de Paris de marca nommé à étoit gouvernée par des Grands - Vicaires en l'Archevê-l'absence du Cardinal de Retz, que sa disché de l'agrace avoit obligé de sortir du Roïaume, ris. Samort. comme nous l'avons dit. Après la mort du Son carac-Cardinal Mazarin son principal ennemi, tere. Ses on espéroit qu'il pourroit rentter en France; mais le Roi ne voulut le lui permettre qu'après qu'il eut donné une démission de son vêque de Archevêché. Ce Prince nomma pour lui suc-Paris. céder Pierre de Marca Archevêque de Tou- 1662.

R iv

XXXII.

Art. VI. Regue loule, qui mourut la même année avant que d'avoir pris possession de l'Archevêché de Paris. Il étoit né en Bearn en 1594. Il fur fait Consciller d'Etat en 1639, & s'engagea dans le mariage. Il sompola en 1641. persi, qui fut applaudi de tout le monde. It avoit déja donné dans d'antres écrits des preuves de son érudition. Son Livre de la Concorde du Sacerdoce & de l'Empire empêcha pendant quelque temps qu'il n'obcint à Rome des Bulles pour l'Evêché de Couserans, auquel il avoit été nommé après la mort de la femme. Le prétexte des délais de la Cour de Rome sous le Pontificat d'Urbain YIII, fut la maniere favorable dont il avoit souvent parlé des libertés de l'Eglise Gallicane dans son Livre. M. de Marca eut la foiblesse de faire tout ce que voulus Innecent X. Au commencement de 1647 il s'expliqua au gré de la Cour de Rome dans un Ecrit qui fut imprimé à Barcelone. Après avoir été premier Président du Parlement de Pau, il sut un an Evêque de Couserans, & passa rapidement à l'Archevêché de

Toulouse. Le Cardinal Mazarin l'associa au Ministère en 16,8. Tous deux poussés par dissérens intérêts, surent les auteurs des troubles qui durent encore dans l'Eglise, & les principaux instrumens de la passion des Jesuites. M. de Marca étoit un assez soible Théologien; mais c'étoit un esprit adroit, sécond en expédiens, & qui faisoit servit son érudition à persuader tout ce qu'il trouvoit conforme à ses intérêts présens. Nous

verrons quel personnage sit ce Prélat ambitieux dans l'assaire du Formulaire. Il mou-

de Louis XIV. XVII. siécle. rut, comme nous l'avons dit, avant que d'avoir pris possession de l'Archevêché de Paris, auquel il avoit été nommé après la démission du Cardinal de Retz. Il confia en mourant ses manuscrits à M. Baluze, qui a donné de nouvelles éditions du fameux Livre, De Concordià Sacerdotii & Imperii. La suite de cet Ouvrage n'a été imprimée qu'après la mort de M. de Marca, comme il l'avoit demandé. L'Auteur y revient à ses premiers sentimens, plus sinceres & plus vrais que ceux de sa rétractation. C'est aux soins de M. Baluze que nous devons encore les Œuvres posthumes de M. de Marca, avec de savantes Préfaces, notes & additions. Nous aurons occasion de parler encore ailleurs de ce Prélat, qui étoit grand politique, habile critique, & bon jurisconsulte. Il est dit de lui dans le Dictionnaire de Moréri, qu'il faisoit servir les faits aux desseins & aux fins qu'il avoit, au lieu d'ajuster ses desseins à la nature des faits. Hardouin de Beaumont de Perefixe, qui avoit été Précepteur du Roi & Evêque de Rhodès, fut nommé Archevêque de Paris après la mort de M. de Marca, & n'eut ses Bulles qu'en 1664, à cause de la division qui étoit alors entre la Cour de France & celle de Rome, au sujet de l'insulte faite par les Corses de la garde du Pape, au Duc de Créqui, Ambassadeur de France à Rome. Dans d'autres Articles nous parlerons beaucoup de M. de Perefixe qui gouverna huit ans l'Eglise de Paris.

# XIV.

Toute la suite du Regne de Louis XIV ne présente que des guerres, des victoires, des

XXXIII. SatisfacXIY,

tions écla-entreprises éclatantes. Nous nous bornerons tantes fai aux principaux événemens de ce genre, afin tes à Louis de nous arrêter ensuite plus long-tems à ceux qui sont purement Ecclésiastiques, & qui sont l'objet direct de cet Abrégé. En 1662 le Roi avoit donné audience à l'Ambassadeur d'Espagne, qui protesta solemnellement en présence de vingt-sept Ambassadeurs & Envoïés de Princes, que le Roi son maître ne disputeroit jamais le pas à la France. Cette glorieule latisfaction fut exigée en réparation d'une insulte que l'Ambassadeur d'Espagne avoit faite à celui de France en Angleterre. Le Pape Alexandre VII fut obligé de faire au Roi une satisfaction encore plus autentique en 1664, comme nous l'avons vû dans la vie de ce Pape. Vingt ans après Gènes en sit une qui dut beaucoup couter à cette siere République. Elle sut sorcée d'envoïer à Louis XIV, son Doge & quatre Sénateurs faire la soumission à ce Prince. Quoique la paix regnât en 1664 dans les

XXXIV. fleurir le commerce & les Arts. 1664.

Le Roi fait Etats Chrétiens de l'Europe, les armes du Roi ne demeurerent point oisives. Il les tourna contre les Maures, qui éprouverent aussi bien que les Turcs la valeur des François. Le Roi s'occupoit alors principalement à faire fleurir le commerce & les Arts. Des Colonies Françoises partirent pour s'établir à Madagascar & à Caienne. L'Académie de Peinture & de Sculpture fut établie; & le Canal pour la jonction des deux mers en Languedoc fut commencé. Le mois de Janvier de l'année suivante 1665, vit naître à Paris le Journal des Savans, qui a comme enfanté tant d'autres Journaux de cette espece, que les Savans de toutes les Nations de l'Europe

de Louis XIV. XVII. siécle. 395 ont publiés depuis. Pour mettre les François en état de tirer tout ce qui leur étoit nécelsaire du sein de la France, & de se passer de l'industrie des Etrangers, le Roi établit dans son Roïaume des Manufactures de glaces, de points de France, de toiles, de laine, de tapisseries. On commença à élever la façade du Louvre suivant les desseins du Chevalier Bernin.

Les Anglois avoient refusé de déférer aux bons offices du Roi en faveur des Hollandois, avec lesquels ce Prince avoit passé une vernement ligue offensive. Le Roi leur déclara la guerre de M. Colpour soutenir ses Alliés. On envoia contre bert. Coneux des troupes en Hollande, & ils furent pai en défaits en Amérique & chassés de l'isse de S. Flandres. Christophe. La paix qui sut saite à Breda entre l'Angleterre, la Hollande, la France & le Dannemarc, au mois de Janvier 1667, termina cette guerre. Cette même année est une époque célebre pour tous les sages Reglemens du Regne de Louis XIV. M. Colbert qui avoit rétabli les Finances, porta les vûes plus loin. Commerce, Marine, Police, tout se ressentit de l'esprit d'ordre qui a fait le principal caractere de ce Ministre, & des vûes supérieures dont il envisageoit chaque partie du Gouvernement. Il forma à ce sujet un Conseil où toutes ces matieres seroient discutées, & d'où l'on vit sortir tant de Reglemens, & tant de bélles Ordonnances, qui contribuerent beaucoup à la sagesse de notre gouvernement. Pendant que M. Colbert s'occupoit à rendre le Roïaume florissant, M. de Louvois songeoit à faire triompher les armes du Roi, en faisant valoir les droits acquis par la mort de Philippe IV, à la Reine Ma-

XXXV. Sage gou-1667.

Art. VI. Rigne. rie-Thérese sa fille du premier lit, à l'enchafion de Charles II, fils du deuxiéme lit. Le Roi marcha en Flandre, ajant sous lui le Maréchal de Turenne. La Reine l'y suivit avec toute la Cour. Il prit en moins de trois mois un grand nombre de villes, entr'autres, Charleroi, Tournai, Douai, Lille. Le Roi pour le délasser de les conquêtes, fit bâtir à son retour à Paris l'Observatoire pour les Mathématiciens & les Physiciens L'Académie Roiale des Sciences avoit été sondés l'année précédente en leur faveur. Pour réprimer les vexations que la chicane faisoit souffrir à ceux qui écoient dans la trifte nécessité de plaider, le Rei sit publier la même année le Code Louis.

Au commencement de 1668 on vie recem-

XXXVI. Divers évé-mencer la guerre. Toute la Franche-Comet marquables.

nemens re-fut conquile dans le mois de Février. Mais le Traité d'Aix-la-Chapelle conclu au mois de Mars fuivant contre l'avis de M. de Turenne, 1668 & sui. la sit rentrer sous la domination des Espagnols, qui céderent au Roi toutes les villes qu'il avoit prises en Flandre. Pendant que le Roi s'appliquoit à réformer les abus qui s'étoient glissés dans son Etat; qu'il songeoit à zétablir la navigation que ses prédécesseurs avoient négligée; qu'il prenoit des mesures pour extirper le Calvinisme; l'Angleterre, la Suéde & la Hollande qui s'étoient unies par une triple alliance, s'engagerent en 1669 à la conservation des Païs-Bas. Les Hollandois n'en demeurerent pas là : ils traiterent péu après avec l'Empereur & l'Espagne: mais les suites de ces Ligues n'éclaterent que deux ans après. Cependant le Roi sit dépouiller de ses Etats par le Maréchal de Créqui,

de Louis XIV. XVII. siècle. le Duc de Lorraine, qui ne cessoit de brouiller contre la France. Il passa l'année 1671 à visiter ses conquêtes, à les fortisser, à faire la revue de ses troupes, sans qu'il cessât néanmoins de protéger les Arts. Ce sut dans ce même-temps qu'il établit l'Académie d'Architecture, & qu'il envoïa avec de grands frais, en différens endroits de l'Europe, d'Afrique & d'Amérique, d'habiles Mathématiciens, pour y faire des observations utiles. On commença alors à bâtir l'Hôtel Roïal destiné pour les soldats invalides, établissement digne de la grandeur & de la magnificence de Louis XIV.

L'année 1672 fut autant funeste pour les XXXVII.
Hollandois que glorieuse pour le Roi. Ce Conquêtes
Prince irrité des fréquens complots que formoient contre lui ces peuples redevables à de. la France de leur élévation, leur déclara la guerre au mois d'Avril. Dès le mois suivant, il passa la Meuse avec son armée commandée sous lui par le Prince de Condé & par le Maréchal de Turenne. Après plusieurs avantages, l'armée Françoise animée par la présence de son Roi, traversa le Rhin à la nage vers Tholhuis, malgré le feu des ennemis qui étoient en bataille sur le bord opposé. On en sit quarre mille prisonniers; & la terreur qui se répandit dans le païs ennemi, engagea la province d'Utrecht à prévenir par une soumission volontaire, le sort qui la menaçoir. La Religion Catholique fut rétablie à Utrecht, & on célébra la Messe dans la grande église, après qu'elle cut été purisiée. En peu de mois les armées du Roi traverserent trois rivieres, prirent les trois provinces de Gueldres, d'Utrecht, & d'Overissel,

Art. VI. Regne 338. & plus de quarante villes fortifiées. Sans le secours des écluses, c'en étoit fait d'Amsterdam, & par conséquent de toute la Hollande. Cette campagne sit l'étonnement de toute l'Europe. La guerre eût fini su bout de trois mois, si l'on avoit suivi l'avis de M. de Pompone, qui vouloit qu'on se contentat des avantages proposés par les Hollandois. Mais M. de Louvois l'emporta sur cet article, ainsi que sur l'avis de M. de Turenne qui vouloit que le Roi sit démolir les places à mesure qu'il s'en emparoit, par la difficulté de les pouvoir garder. Le danger imminent des Hollandois leur sit prendre le parti de déclarer le Prince d'Orange Stathouder, & de révoquer l'Edit qui avoit supprimé cette Charge. L'allarme étoit trop grande dans l'Europe, pour qu'elle ne prit point de parti. L'Empereur & l'Espagne renouvellerent un Traité avec les Hollandois à la fin d'Août 2673. Qui auroit dit autrefois que ce seroit l'Espagne qui désendroit la Hollande contre la France & l'Angleterre!

XXXVIII. che-Comté

renne. Sa piété.

1674.

Le Roi se terre & sur mer, le Roi sur obligé d'abanrend maître donner ses conquêtes de Hollande, pour réude la Fran- nir ses forces & les emploïer avec plus de & de l'Alsa-fuccès contre les Espagnols. En 1674, la ce. Mort de France se vit abandonnée de ses Alliés Le M. de Tu. Roi néanmoins se rendit maître une seconde sois de la Franche-Comté, qui lui resta. D'un autre côté, M. de Turenne remports plusieurs victoires sur les Allemands, qui

Malgré divers avantages remportés sur

abbatus par tant de disgraces, abandonnesent l'Alface. L'armée qui étoit en Roussillon eut aussi des avantages considérables. Le Comte de Schomberg si fameux par ses ex-

de Louis XIV. XVII. siècle. 399 ploits en Portugal , arrêta les projets des Lipagnols sur Perpignan. Tant de prospérités furent troublées par la mort du Maréchal de Turenne, qui fut tué le 27 de Juillet 1675 d'un coup de canon au-delà du Rhin, près de la ville d'Acheren. Cette perte fut aussi sensible au Roi & à toute la France, qu'elle pouvoit être avantageuse à ses ennemis dont il étoit la terreur : il étoit âgé de soixantequatre ans. Il fut enterré à S. Denys, le Roi aïant voulu qu'on lui rendît les mêmes bonneurs funebres qu'au premier Prince du Sang. Il avoit épuisé depuis deux mois tout ce que l'art de la guerre peut fournir de ressources pour les campemens, pour les marches & pour les contre-marches, lorsqu'enfin il crut avoir trouvé le moment d'attaquer avec avantage Montecuculli. Le secret de cette journée qui devoit être triomphante, périt avec lui. Bien loin d'attaquer les ennemis, on ne songea plus qu'à se retirer. Les succès de M. de Turenne, dit M. le Président Henaut, ressembloient à son caractere, ils étoient solides & sans ostentation. Ce n'étoit point des batailles rangées, qui souvent ne font que du bruit sans produire aucun avantage; c'étoit des combats utiles qui sauvoient son pais, & où la conduite du Général ne mettoit rien en danger. Non-seulement il prévoïoit les fautes des ennemis, mais il les y amenoit comme par dégrés, par les fausses apparences qu'il leur présentoit. Il avoit abjuré en 1667 la Religion prétendue réformée. Le grand Ouvrage de la Perpétuité de la Foi composé par MM. Arnauld & Nicole lui avoit été communiqué manuscrit, & avoit produit sa conversion. Rien n'égaloit

16754

Art. VI. Right 400 la modestie de ce grand homme. Au retoir de les campagnes les plus glorieules, il fuinit les applaudissemens, & craignoit de paroltre devant le Roi, de peux d'en être Ioué. Depuis la conversion, il ne sospirois plus qu'après la retraite; & il s'y fit enseyeli, si le Roi ne l'en eût empêché. Au mi-Lieu du combat, il attendoit tout de Dieu; & après la victoire, il lui en rappontois soute la gloire. On l'a vu souveut s'écastes dans les bois, & malgré la pluie & la boue,

se prosterner par terre, pour adorer Dien. Il saisoit dire la Messe tous les jours dans le camp, & y assistois avec une singuliere dé-

Votion. Le Prince de Condé qui avoit pris le com-XXXIX. Nouvelles mandement des troupes Françoiles en Allemagne, sit quelques exploits, après lesquels conquêtes il se retira, à cause de la goute dont il était des François lur tertourmenté. En 1676 M. du Quesne dése la flotte des Espagnols: le Maréchal de Vivonne mer. Paix leur tailla en piéces sept mille hommes près de Nimé-

guc.

1676 & sui. Amiral Ruiter, qui afant passé dans la Méditerranée avec la flotte Hollandoise au secours des Alliés, y mourut d'une blessure, & fut autant regretté en Hollande, que M. de Turenne l'avoit été en France. Le même Maréchal brula la flotte ennemie jusques dans le port de Palerme. Le Roi écoit alors en

Flandre, où il prit plusieurs villes. La campagne de 1677 s'ouvrit par la réduction de Valenciennes. Cambrai fut pris & S. Omer. Le Maréchal de Navailles affoiblissoit en

de Messine, & vainquit encore le fameux

même temps les Espagnols en Catalogne, & le Maréchal de Créqui fit sortir les Allemands du Duché de Lorraine. Dans le non-

de Louis XIV. XVII. siécle. 401 veau monde le Comte d'Estrées prit Caïenne sur les Hollandois, leur brûla quatorze vaisseaux, & s'empara de Gorée & de Tabago. L'année suivante le Roi sit de nouveaux progrès en Flandre, & le Maréchal de Créqui en Alsace. Toutes ces conquêtes aboutirent à la paix de Nimégue, dont le Roi dicta luimême les conditions. Elle ne fut signée de toutes les Puissances qu'en 1679.

A peine le calme fut-il rétabli dans toute l'Europe, que le Roi, pour sourenir dignement le surnom de Grand, que ses exploits treprises de lui avoient acquis du consentement de tou-Louis XIV. tes les nations, signala son loisir par des Mariage du occupations aussi glorieuses pour lui, qu'uti- Mort de la les à ses sujets. Il maria M. le Dauphin avec Reine. la Princesse de Baviere au mois de Mars 1680 co sui. 1680. Dans la même année il établit une Chambre contre les empoisonneurs, qui depuis quelque temps se multiplioient en France. Rochefort avoit été bâti à l'embouchure de la Charente, & Mont-Louis en Cerdaigne. On jetta les fondemens de plusieurs forteresses. Le Roi s'occupa ausli des Loix. Une Chaire pour le Droit François fut fondée dans les écoles de Droit que ce Piince avoit fait ouvrir l'année précédente, cent ans après qu'elles eurent été fermées. Le Canal de Languedoc fut enfin navigable en 1681. Strasbourg & Casal se soumirent volontairement, & grossirent les conquêtes du Roi. La difficulté de convenir du Reglement des frontieres en Flandres, sit presque rompre la paix. La naissance du Duc de Bourgogne en 1682 caula une joie universelle. Le Roi sit enrôler & distribuer par classes soixante mille matelots, & institua des

XL. Belles en401 Art. VI. Regne

Académies de garde - marine et de cadete?

pour y faire élever à ses dépens de jeunes Gentils-hommes capables de l'ervir sur serse & sur mer en qualité d'Officiers. L'année suivante mourut la Reine Marie - Therese d'Antriche, universellement regretée à cause de sa douceur & de la pureté de ses mocuss. Le Roi dit que c'étoit le seule fois qu'elle lui avoit causé du chagrin. Elle avoit toujours supporté avec patience les infidélités de ce Prince son époux. Envain voudrionsnous couvrie cette tache dans la vie d'un Prince qui avoit de si grandes qualités. Que de caules contribuerent à entretenir un scandale si public, si contagieux, si persévérant! La mauvaise éducation que lui avoit. donné un Evêque mondain tel: qu'étoit M. de Perefixe, le relâchement des Jesuites ses Confesseurs, l'ignorance où il étoit de la Religion & de la Morale Chrétienne, l'attention qu'avoient les Jesuites qui l'obsedoient de lui faire de cette ignorance un mérite & une regle de conduite, les délices où il étoit plongé, la gloire & la magnificence qui l'accompagnoient presque partout; c'écoient là autant d'obstacles à une vie pure & innocente. D'ailleurs les louanges excessives que lui donnoient les flateurs dont sa Cour étoit pleine, entretenoient l'orgueil, & bannissoient l'humilité qui est le principal azile de la chasteté.

XII. Vers le temps de la mort de la Reine, le Divers é Roi s'établit à Versailles, & sit les prodivénemens. gieuses dépenses qu'entraînoit avec soi un Révocatel établissement. Il sut obligé d'exiler plution de l'E sieurs jeunes gens des plus considérables dit de Narde sa Cour, pour des excès de débauche qui ses au sujet

de Louis XIV. XVII. siécle. 403 sont horreur. Alors mourut M. Colbert, qui des Calvipasse avec raison pour le plus grand Minis-nistes. Suitre qu'ait eu la France. La même année na- tes de cette quit le Duc d'Anjou depuis Philippe V Roi révocation. d'Espagne. Le Roi reprit les armes, faute de l'exécution du Traité de Nimegue. L'année 1684 & suis suivante 1684 les Algeriens demanderent au Roi la paix aux conditions qu'il voudroit. Il y eut une treve conclue entre la France, l'Éspagne & l'Empire. On vit venir en même-temps des Ambassadeurs qui se disoient envoies par le Roi de Siam, pour admirer la puissance de Louis XIV. Tunis & Tripoli demanderent & obtinrent une paix aussi honteuse pour ces Nations, que glorieuse pour la France. Le grand événement de l'année suivante est la révocation de l'Edit de Nantes, & le parti que prit le Roi d'extirper de son Rosaume le Calvinisme, qui y avoit causé tant de maux. Le dessein étoit juste & légitime; mais on s'y prit fort mal pour l'exécution. Les Jesuites, qui sont animés d'un esprit sort dissérent de celui de l'Eglise, communiquerent au Roi leurs vûes & les lui firent goûrer. En conséquence au lieu d'emploier la douceur & la persuasion, on eut recours à la force & à la violence. On envoïoit dans chaque maison de Calvinistes des Dragons, qui s'y conduisoient à discretion. Le Roi comprit par la seule droiture de son esprit, qu'il fallo**it** user d'autres moiens. Les Peres de l'Oratoire furent choisis, pour faire des Missions. On

répandit par-tout des Nouveaux Testamens 🔸

traduits en François. MM. de Port-Roïal composerent des Ouvrages pleins de force & de lumiere, & on comprit par le succès,

Art. VI. Regne 404

combien il est important d'emploser pour la conversion des hérétiques les moïens qui sont conformes à l'esprit de la Religion.

guerre allumée dans toute l'Europe: 1687 & ∫ui.

La fameuse ligue d'Ausbourg projettée en Ligued'Au- 1686 fut conclue en 1687 à Venise, où le sbourg. La Duc de Savoie & l'Electeur de Baviere se rendirent. Le Prince d'Orange qui ne cherchoit qu'à brouiller en étoit le moteur. L'Empereur, le Roi d'Espagne, l'Electeur de Brandebourg, en un mot tous les confederés de la derniere guerre se réunirent. L'affaire des franchises à Rome, dont nous avons parlé dans l'Article d'Italie, ne contribua pas peu à fortifier la ligue d'Ausbourg. La grande révolution d'Angleterre, dont le Roi sut détrôné par ses sujets, qui donnerent sa Couronne au Prince d'Orange, alluma encore davantage le feu de la guerre. Nous n'entrerons pas dans le détail de cette guerre qui fut si longue & si vive. Les avantages que remporta la France par la valeur des Maréchaux de Luxembourg & de Carinat & de nos autres Généraux, lui couterent bien cher. N'oublions pas que la guer-. re est un des plus terribles sleaux dont Dieu puisse punir son peuple. Peu de gens étoient alors attentifs à remonter jusqu'à la premiere cause de cet ébranlement général de toute l'Europe. La colere divine éclatoit de toutes parts, sans que l'on songeât à l'appaiser par la pénitence. Faut-il s'étonner si Dieu ne cessoit d'avoir le bras levé, pour punir les iniquités des Chrétiens?

XLIII. Divers

Traités de paix. La Monarchie d'Elpagne

Les dernieres années du 17 siécle sont remarquables par plusieurs événemens qui ont rapport au regne de Louis XIV, & qu'il est à propos de rapporter ici en peu de mots En de Louis XIV. XVII. siècle. 405

1697 quatre Traités de paix furent signés donnée au à Risvick. Charles XI Roi de Suede, qui petit-fils de étoit médiateur, mourut: Charles XII son Louis XIV. fils quoiqu'en minorité continua la média-Divers évétion. Le premier Traité fut signé avec les la fin du Hollandois, qui rendirent Pondicheri: le dix-septiéfecond avec l'Espagne; le Roi y sacrissoit me siècle tout ce que l'on vouloit, prévoïant bien la mort prochaine du Poi d'Espagne l'Espagne de Poi d'Espagne d mort prochaine du Roi d'Espagne dont la Couronne devoit passer à son petit-fils le Duc d'Anjou. Du moins il s'en flattoit, & l'événement a justifié ses espérances. Le troisième Traité étoit avec l'Angleterre : le Roi s'engagea à ne point inquiéter le Prince d'Orange devenu Roi de la Grande-Bretagne, dans la possession des Roïaumes dont il jouissoit. Enfin par le quatriéme avec l'Empereur, Fribourg lui fut rendu, & le Duc de Lorraine fut rétabli dans ses Etats. La même année se fit la cérémonie du mariage de M. le Duc de Bourgogne, avec la Princesse de Savoie. De ce mariage est né Louis XV aujourd'hui regnant. L'année suivante tous les Princes de l'Europe s'envoierent des Ambassades reciproques. En 1700 Charles II Roi d'Espagne déclara par son Testament, héritier de toute la Monarchie d'Espagne, Philippe de France Duc d'Anjou, second fils de M. le Dauphin. Il mourut un mois après, & Louis XIV fit valoir le Testament & reconnoître Roi d'Espagne son petit-fils, qui fut proclamé à Madrid. Ce fut le sujet d'une nouvelle guerre; mais elle appartient à l'histoire du dix-huitième siècle, de même que les quinze dernieres années du regne de Louis XIV. Pendant le cours du dix - l'eptiéme siècle, la Ville de Paris changea de face.

1700.

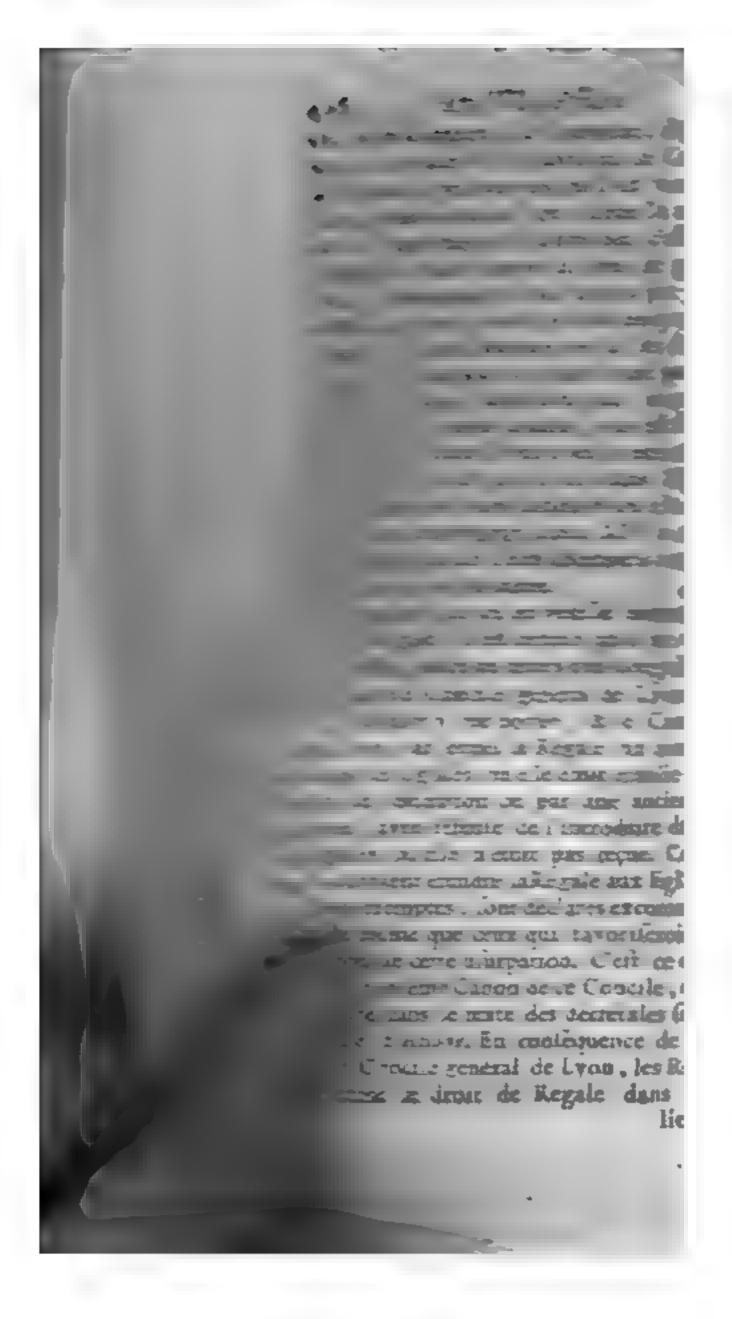

de la Régale. XVII. siècle. 407

La Régale, sur le pied où nos Rois en jouissent aujourd'hui, est le droit de percevoir les revenus des Archevêchés & Evêchés du Roïaume pendant la vacance du siège, & de conférer de plein droit tous les bénéfices qui en dépendent, excepté ceux qui sont a charge d'ames, comme les Cures; jusqu'à ce que le nouvel Evêque ait prêté serment de fidelité, qu'il en ait fait enregistrer l'acte à la Chambre des Comptes à Paris, qu'il ait obtenu de cette Cour pour une certaine somme d'argent, arrêt de main-levée des fruits, & qu'il ait pris en personne possession de son Évêché. La Régale, comme on voit, est bien différente de ce qu'étoient au-trefois les investitures & tous les droits de fiefs. Les Princes se contentoient de donner l'investiture aux nouveaux Evêques sans s'attribuer les revenus des Evêchés; au lieu que pendant l'ouverture de la Régale, le Roi le regarde comme proprietaire de ces revenus. Les investitures d'ailleurs ne regardoient que les fiefs donnés à l'Eglise par les Princes: au lieu que par la Régale le Roi s'attribue tous les autres revenus & même les dîmes, & de plus confere tous les bénéfices & dignités Ecclésiastiques à l'exception des Cures. Co droit est aussi fort dissérent du droit de patronat, puisque le patron peut seulement présenter au bénéfice, & non pas le conferer. D'ailleurs le patron veille pour empêcher la dissipation du revenu pendant la vacance du bénéfice; au lieu que le Roi regarde comme lui appartenans les revenus des Evêchés tant que dure la Régale.

Les Auteurs ne s'accordent pas sur l'origine de ce droit. Les uns. disent qu'il est atta-

ché nécessairement à la Couronne; d'autres qu'il a été accordé à Clovis par un Concile d'Orléans; quelques-uns qu'il est venu du Ciel; d'autres que le Pape Adrien l'a accordé à Charlemagne; d'autres que c'est une suite des investitures ou du droit de patronat; d'autres qu'il a été acquis par prescription; d'autres enfin que son unique fondement sont les Déclarations & les Arrêts. Nous n'avons garde de creuser une pareille question. Nous n'entrerons pas non plus dans le fond de cette affaire, qui est si èpineuse & si délicate. Nous nous contenterons de rapporter l'éclat qu'elle fit dans l'Eglise de France & les suites fâcheuses qu'elle eut, depuis qu'on eut engagé Louis XIV à étendre la Régale par des Edits solemnels à toutes les Eglises de son Roïaume. Quelque origine qu'on veuille donner au

Decret du droit de Régale, il est certain qu'il ne cessa la Régale. Ordonnances de plunos Rois qui la restreignent comme le

Concile.

secondCon- de s'étendre, jusqu'au temps que Gregoire X cile général tint le second Concile général de Lyon en de Lyon sur 1274. L'affaire y sut portée, & le Concile fit un décret par lequel la Régale fut autorisée dans les Eglises où elle étoit établie par le titre de fondation ou par une ancienne coûtume, avec défense de l'introduire dans les Eglises où elle n'étoit pas reçue. Ceux qui voudroient étendre la Régale aux Eglises qui sont exemptes, sont déclarés excommuniés, de même que ceux qui favoriseroient l'exécution de cette usurpation. C'est ce que porte le douziéme Canon de ce Concile, qui a été inséré dans le texte des décrétales sous le titre De Electione. En conséquence de ce décret du Concile général de Lyon, les Rois conserverent le droit de Regale dans les

licux

de la Régale. XVII. siècle. 409 lieux où ils avoient coutume d'en jouir. Philippe le Bel dans l'Ordonnance qu'il publia en 1302 s'exprime ainsi: Quant aux Regales que mei & mes prédécesseurs ont coûtume de prendre & d'avoir dans QUELQUES Eglises de mon Roïaume, lorsqu'elles viennent à vacquer. Ce même Prince dans les Lettres qu'il écrivit à Boniface VIII pendant le différend qu'il eut avec ce Pape, lui mande qu'il a par un droit Roïal, le pouvoir de conferer les prébendes de quelques Eglises de son Roïaume, pendant la vaçance du siège. Philippe de Valois dans sa célébre Ordonnance de 1334 s'exprime à peu près de même sur la Régale. Le Président se Maitre dans son Traité de la Régale, & Pasquier dans ses Recherches, rapportent un extrait d'un registre de la Chambre des Comptes, qui fait le dénombrement des Provinces de France, où le Roi percevoit alors la Régale. » Le Roi notre Sire comme il paroît par les anciens registres de la Chambre, a accoûtumé de prendre la Régale pendant la vacance des Eglises dans les Provinces suivantes. Dans toute la Province de Sens, excepté le Diocèle d'Auxerre... Dans toute la Province de Reims excepté le Diocèse de Cambrai. Dans toute la Province de Bourges, exceptés les Diocèses de Limoges, de Cahors, de Rodez, d'Albi & de Mende. Dans la Province de Tours, exceptés les Diocèles de S. Malo, &c Dans toute la Province de Normandie. Dans la Province d'Auch, dans celle d'Arles, & de même dans tout le Languedoc le Roi n'a rien'».

Charles VI. dans son Ordonnance de 1408, & Charles VII dans celle qu'il pu-Tome X.

blia en 1451, parlent du droit de Régale qu'ils avoient en plusieurs Evêchés du Roïaume. Le dernier le donna à la Sainte-Chapelle de Paris, & cette donation fut continuée par Louis XI, Charles VIII, Louis XII, & les Rois qui leur succédérent. D'abord la donation n'étoit que pour un temps; ensuite les Rois la firent pour avoir lieu pendant toute leur vie. Enfin Charles 1X par un Edit de 1565, ordonna que les revenus des Régales appartiendroient à perpétuité à la Sainte - Chapelle. Le Parlement de Paris, à qui seul la connoissance des matieres de Régale a été réservée, a considéré la Régale comme un droit attaché à la Couronne, & en conséquence de ce principe, il l'a étendu à toutes les Eglises du Roïaume. Cette jurisprudence du Parlement s'est établie vers la fin du seiziéme siécle. Le Roi Henri IV dans l'Edit de 1606 paroît y avoir dérogé. Il y déclare qu'il n'entendoit jouir du droit de Regale, sinon en la forme que nous & nos prédécesseurs avons fait, sans l'étendre d'avantage au préjudice des Eglises qui en sont exemptes. Louis XIII confirma cet Edit dans celui qu'il publia en 1629. C'est dans l'article 16. conçu en ces termes. « Nous entendons jouir du droit de Régale, ainsi que par le passé,... le tout suivant l'Edit sur ce fait par notre très-honoré Seigneur & Pere en l'an 1606 ». Ces mots, ainsi que par le passé, ne déterminant rien d'assez précis sur l'étendue de la Régale, le Clergé fit au Roi des Remontrances, ausquelles M. de Marillac & les autres Commissaires du Roi répondirent; que par ces mots, ainsi que par le passé, Sa Majesté déde la Régale. XVII. siècle. 411 claroit ne vouloir jouir de la Régale ès lieux où elle n'en avoit pas joui par le passé, & que cet article étoit renvoié à l'Edit de 1606.

En 1637 le Conseil du Roi rendit un Arrêt, qui ordonnoit aux Archevêques & Evê- Louis XIII ques qui se disoient exempts de la Régale, veut éxad'envoier dans six mois au Greffe du Con-miner les seil, les titres sur lesquels ils fondoient exemptions leurs exemptions. Il y eut un semblable Ar- du droit de rêt du Conseil en 1628. Le Syndie de la Régale. rêt du Conseil en 1638. Le Syndic de la L'Evêque Province de Narbonne & quelques Evêques d'Alet souou Chapitres de la même Province défére-tient l'érent à ces Arrêts, & remirent leurs produc-xemption tions au Greffe du Conseil. L'année suivante de son égliavant que M. Pavillon Evêque d'Alet partît se. Le Con-de Paris, pour se rendre à son Diocèse, on seil du Roi l'avertit de l'exemption de son Eglise. Ce se dispose à fut sur ce sondement qu'après avoir prêté juger cette serment de sidélité à Louis XIII en passant à affaire. Lyon, il ne voulut pas envoïer l'acte de son serment à la Chambre des Comptes, pour clôre se droit de Régale, auquel il étoit per-suadé que son Eglise n'étoit point sujette. Quelque temps après son arrivée dans son Diocèse, il sut inquiété à ce sujet par les Chanoines de la Sainte-Chapelle de Paris, qui jouissoient de ce droit de Régale par la concession de nos Rois. Ils lui firent demander le revenu de deux années qui s'étoient écoulées depuis sa nomination à l'Evêché d'Alet jusqu'à sa prise de possession. On le menaça même de le contraindre à faire enregîtrer son serment de fidélité; mais comme il se disposoit à se défendre, l'affaire tomba par la cessation des poursuites du Chapitre de la Sainte-Chapelle. En 1641 le

Roi révoqua la donation faite à la Sainte-Chapelle des revenus de la Régale, & par une espéce de dédommagement, il unit à perpétuité à cette église l'Abbaïe de S. Nicaise de Rheims. En 1651 le Conseil rendit un Arrêt portant que dans six mois les Evêques de Languedoc, Provence, Dauphiné & autres qui se disoient exempts de la Régale, rapporteroient leurs titres. Il y eut ensuite d'autres Arrêts du Conseil pour accorder des délais. Dans l'Assemblée du Clergé de 1655 qui dura deux ans, M. du Bosquet, Evêque de Lodève & depuis de Montpellier, fit un discours sur la Régale en présence du Cardinal Mazarin, en faveur de la cause des Evêques de Languedoc. M. de Marca Archevêque de Toulouse, qui avoit été nommé Rapporteur de l'instance de la Régale, lorsqu'il étoit Conseiller d'Etat, dressa aussi un mémoire sur ce sujet à la priere de l'Assemblée. Quand elle fut finie, se Roi ordonna qu'on procédât incessamment au jugement de l'instance de la Régale. Le Grand Conseil donna quelques Arrets favorables à l'exemption des Eglises de Languedoc: mais le Parlement qui regardoit la Régale comme un droit inséparable de la Couronne, jugeoit toujours conformément à ce principe, sans reconnoître aucune exemption.

17. Enfin en 1673, il plut à Louis XIV de Déclarapublier au mois de Février une Déclaration, tions lopar laquelle le Roi dit que le droit de Régale lemnelles est inalienable & imprescriptible, & qu'il du Roi qui éten lent la lui appartient universellement dans tous les Régale a Archevêchés & Evêchés de son Rosaume, à toules les la réserve seulement de ceux qui en sont Egliles du exempts à titre onéreux. « Sa Majesté dé-Rojaume.

de la Régale. XVII. siècle. clare en conséquence que les Archevêques & Evêques seront tenus dans deux mois du jour du serment de sidélité qu'ils auront prêté, d'obtenir des Lettres-patentes de main-levée, & de les faire enregistrer en la Chambre des Comptes de Paris; & que ceux qui ont prêté ci devant le serment de fidélité & n'ont pas obtenu lesdites Lettres de main-levée, seront tenus de les obtenir, & de les faire enregistrer dans deux mois en ladite Chambre des Comptes; après lesquels & faute d'y satisfaire dans ledit temps, les bénéfices sujets au droit de Régale, dépendans de leur collation, seront déclarés vacans & impérrables en Régale. « Et par une seconde Déclaration du même mois, Sa Majesté autorise « un état contenant un reglement des droits qui seront païés à l'avenir à la Chambre des Comptes, pour cet enregistrement, par les Archevêques & Evêques de Languedoc, Guïenne, Provence & Dauphiné: (ce sont les quatre Provinces qui se croïoient exemptes.) Desquels droits lesdits Archevêques & Evêques, qui étoient alors pourvus & avoient prêté leur serment de sidélité, sont expressément déchargés, à condition qu'ils obtiennent lesdites Lettres de main-levée, & qu'ils les aient fait enregistrer en la Chambre des Comptes dans deux mois après la publication de la susdite Déclaration.»

Ces deux Déclarations furent vérifiées au Parlement, & envoïées à tous les Evêques par les Agens du Clergé, pour s'y confor-céde.L'Evêmer. L'affaire ne fut pas poussée, jusqu'au que d'Alet mois d'Avril 1675, que le Roi rendit une étudie la mariere. nouvelle Déclaration, qui confirmoit celles dont nous venons de parler, & qui fut véri- Collégues. Siij

Le Clergé matiere, & consulte-ses

Sentiment de M. Boucherat Rapporteur.

siée au Parlement le 13 de Mai suivant. Comme on se mit en devoir de l'exécuter, l'Evêque d'Alet (Nicolas Pavillon) qui étoit reconnu universellement pour le plus saint Evêque de l'Eglise de France, étudia sérieusement la matiere. Il lut tous les Mémoires du Clergé où il en est parlé, & tous les Ecrits qui pasurent alors de part & d'autre, pour prendre son parti avec lumiere. Il savoit en général que les Eglises de Languedoc n'étoient pas sujettes au droit de Régale; mais il crut d'abord que l'instance générale de cette affaire aïant été terminée par un Arrêt du Conseil, que l'on pouvoit regarder comme contradictoire, puisque le Syndic de la province de Narbonne, & plusieurs autres Diocèles avoient fourni des défenses, & que les Agens du Clergé étoient intervenus pour maintenir la liberté des Eglises, il crut, dis-je, qu'il n'étoit plus temps de revenir contre cet Arrêt, & qu'il falloit y obéir. Les Agens du Clergé le pressoient aussi-bien que son Promoteur, qui l'avertit qu'il falloit sans différer faire enregistrer son serment de sidélité. Le Prélat étoit prêt à se rendre, lorsqu'on lui fit envisager cette démarche comme fort importante. L'extrême délicatesse de conscience de ce saint Prélat, le porta à examiner de nouveau la matiere. Après l'avoir long-temps méditée, il ne douta plus de l'exemption des Eglises de Languedoc. Le Traité du premier Président le Maître sur la Régale, le Mémoire de M. de Marca, & sur-tout la Dissertation de M. Duvaucel, l'instruisirent & le déterminerent. Comme il ne put aller cette année-là aux Etats de Languedoc, il envoïa un de ses Ecclésiastiques,

de la Régale. XVII. siècle. 415 pour s'informer des Evêques de la Province qui y étoient en grand nombre, quel étoit leur sentiment sur les Déclarations du Roi touchant la Régale. Tous répondirent que c'étoit une usurpation que l'on faisoit faire au Roi des droits de leurs Eglises; mais qu'ils ne voïoient aucun moïen de l'empêcher; que leur résistance à la volonté du Roi seroit dangereule & sans succès; enfin qu'il salloit céder au plus sort. Cette réponse rappella ce que M. Boucherat, Conseiller d'Etat & depuis Chancelier, avoit dit quelque tems auparavant au Promoteur d'Alet, sorsqu'il lui conseilla d'engager son Evêque à faire enregistrer son serment de fidélité. Sur quelques difficultés que lui sit le Promoteur, il répondit en levant les épaules : « C'est une pitié de voir les bassesses & la timidité de presque tous les Evêques. Ils n'ont égard dans l'affaire de la Régale, qu'à leurs intérêts particuliers, & ne font aucune attention à ceux de leurs Eglises Cette conduite m'afflige infiniment. Les Evêques de Mende, de Castres, de S. Pons, de Beziers ont fait enregistrer leur serment. On fait entendre au Roi, que cette exemption de plusieurs Eglises, est une pure chimere; & aucun Evêque n'a le courage de lui faire des remontrances.» On a sçu que le Magistrat qui parloit ainsi, en faisant son rapport au Conseil du Roi, de l'affaire de la Règale, dont il étoit Rapporteur, avoit été d'avis de ne pas rendre la Régale universelle; & que ce fut malgré lui qu'on rendit l'Arrêt du Conseil qui servit de fondement aux Déclarations du Roi.

M. d'Alet qui n'étoit pas persuadé de la VI. vérité de cette maxime des Evêques de Lan-M. de Harlai Arche- guedoc, qu'il faut céder au plus fort, erut vêque de Paris zelé pour la Réctere de ce dominoit

devoir tenter tous les moiens pour faire parvenir la vérité jusqu'au Roi, dont il connoissoit l'équité & la droiture. Il gémissoit gale. Cara- de l'abus que les flatteurs de la Cour faisoient de la confiance dont ce Prince les honoroit. L'archevêque de Paris (François de Harlai) dans l'Egli- passoit pour le principal de ces slatteurs. Ce se de Fran-Prélat avoit passé du siège de Rouen à celui de Paris où il avoit succédé à M. de Perefixe. La réputation qu'il s'étoit acquise étant sur son premier siège, le suivit sur le second. Ces deux vers étoient devenus comme un proverbe: A Paris comme à Rouen, il fait sout ce qu'il défend. C'est qu'il témoignoit du zele pour une certaine discipline; qu'il Et des statuts; envoïa en plusieurs lieux des Missionnaires, & prêchoit même quelquefois. Il étoit le seul Evêque à qui le Roi parlât des affaires de l'Eglise. Ce n'est pas que ce Prince l'ait jamais pris pour un grand saint. On est même assuré qu'il le connoissoit bien de ce côté-là, & qu'il n'ignoroit pas ce que toute la France savoit de sa vie licentieuse. Mais ce Prélat s'étoit fait valoir dans l'esprit du Roi par le zéle qu'il témoignoit pour les droits de sa Couronne, par une application prétendue à prévenir tout ce qui pourroit troubler le repos de son Etat, & par une fausse opinion d'habileté & de science, qui n'étoit fondée que sur une grande facilité de parler de toutes choses sans solidité & sans jugement, avec la même confiance que s'il en avoit été le mieux instruit.

Il exerçoit sous le nom du Roi une especé d'inquisition dans toute l'Eglise de France. Il proscrivoit l'un, bannissoit l'autre; faisoit

de la Régale. XVII. siécle. 417 perdre à ceux-ci leurs bénéfices, en tiroit d'autres de leurs emplois, faisoit changer d'éxil quand le lieu où l'on avoit été relégué n'étoir pas assez incommode. Les lettres de cachet qu'il avoit en sa disposition, étoient des Arrêts sans procédure & sans appel, qui s'exécutoient sans retardement, & dont il croïoit que l'odieux ne retomberoit pas sur lui. Mais chacun savoit combien le Roi avoit peu de part à ces violences & à ces injustices. L'Archevêque prétendoit qu'on ne faisoit rien sans en parler à ce Prince: mais combien est-il aisé à un homme qui parle seul & qui dit tout ce qu'il veut sans jamais être contredit, contre des absens qui ne peuvent se désendre, de les faire passer pour ausli noirs qu'il lui plaît, & pour dignes de tous-les mauvais traitemens qu'il veut leur faire Souffrir?

On auroit tort d'attribuer à un Prince aussi équitable que Louis XIV, toutes les vexations qui s'exercerent sous son nom dans les uni avec les Diocèses d'Alet & de Pamiers à l'occasion de Jesuites, pour perdre les Evêques comme criminels deux saints Evêques, qui d'Alet & de soutenoient la liberté canonique de leurs pamiers. églises, contre une innovation désendue par Intérêts un Concile général. Si leur conduite étoit dissérens repréhensible, il faut convenir, qu'au moins qu'avoient elle méritoit indulgence. Tout ce que l'on pourroit dire de plus fort contre ces saints dans cette Evêques & les pieux Ecclésiastiques persécutés pour cette cause, c'est que la justice n'é-se malheureutés pour cette cause, c'est que la justice n'é-se malheureutés pour cette cause, c'est que la justice n'é-se affaire toit pas de leur côté aussi clairement qu'ils se Exemple de l'étoient persuadés. (C'est ici une supposition !a droiture & non pas un aveu.) Etoit - ce donc là le cas de Louis d'emploïer les exils, les proscriptions, les XIV.

prisons, & d'autres traitemens encore plus indignes? Le Roi l'auroit-il souffert, s'il en eût été informé? Mais il avoit eu le malheur de donner sa confiance à l'Archevêque de Paris; & le l'. de la Chaise Jesuite étoit son Confesseur. Le premier évitoit tout ce qui pourroit faire juger à ce grand Prince qu'il l'avoit engagé dans une mauvaise affaire. Le second étoit bien aise de disposer de tous les bénéfices simples, qui vacquoient en Régale, & de s'en servir pour faire des créatures à sa Compagnie. D'ailleurs les saints Evêques d'Alet & de Pamiers & leurs vertueux Eccléssastiques passoient pour Jansénistes; ainsi il falloit les pousser à bout, & leur faire boire jusqu'à la lie le calice de la colere de la Société.

L'Archevêque étoit livré aux Jesuites, qui de leur côté le servoient bien auprès du Roi. Ces Peres agissoient de concert avec le Prélat pour tromper le Roi, & profiter de l'ignorance où l'on avoit grand soin de l'entretenir. L'Archevêque avoit un meilleur talent pour couvrir sa malice sous les plus beaux dehors. A l'entendre il ne faisoit rien; le Roi se méloit de tout. Quelque chose qu'on lui proposât, il la trouvoit juste, & promettoit de bien appuier auprès de sa Majesté ce qu'on lui recommandoit, sur-tout s'il s'agissoit du retour d'un pauvre Ecclésiastique qu'il avoit lui même fait bannir à cent lieues de son Païs, où il languissoit de misere. Ceux qui ne le connoissoient pas, se retiroient d'auprès de lui tout consolés, & pleins d'espérance d'obtenir ce qu'ils desiroient. Mais après bien des remises, la conclusion étoit toujours que le Roi ne le vouloit pas, & que de la Régale. XVII. siècle. 419 lui Archevêque en étoit bien fâché. Ainsi il ne tenoit pas à lui qu'on n'eût du Roi une idée très-fausse. Car au lieu que ce Prince étoit plein de bonté, de douceur & de justice, il le faisoit paroître d'un naturel tout contraire, en le chargeant de toutes les vexations qu'il exerçoit par l'abus de l'autorité roiale.

A la fin ces mauvais artifices étoient si usés, que les plus simples ne s'y trompoient plus. Chacun savoit que lui & les Jesuites ses bons amis étoient la seule cause de tout ce qui se faisoit de dur & d'injuste sous le nom du Roi dans les affaires de l'Eglise, & sur-tout en ce qui avoit quelque rapport à ce qui s'appelle Jansenisme. Il étoit bien assuré qu'on ne le démentiroit pas sur cette matiere, & il ne crosoit pas avoir besoin de parler au Roi, pour promettre hardiment la protection de Sa Majesté contre tous ceux que des Prélats de sa cabale vouloient persécuter sur des soupçons de Jansenisme. Il y en eut alors un exemple qui fit beaucoup de bruit. Un Evêque suffragant de Reims refusa très-injustement le Visa d'une Cure pour cause d'ignorance à un Ecclésiastique qu'il soupçonnoit d'être Janseniste. Le Métropolitain (M. le Tellier) qui le trouva fort savant, lui aïant donné le Visa, l'Archevêque. de Paris écrivit à l'Evêque de tenir ferme, en l'assurant que le Roi le soutiendroit. Le Métropolitain à qui heureusement la Lettre fut remise, s'en plaignit au Roi, de qui il reçut une entiere satisfaction. Combien cût-il été important pour ce Prince de profiter de cet exemple, pour considérer en combien d'autres occasions on pouvoit surprendre sa religion? TAtlembiéc diu ⊂lergè Conduite

érica dens la finite l'importance , nous al Est contre loss voir et qui le pelle dans les Discifes d'Alex & de l'amiers en fajer de la Regule. Tons les autres Evêques qui juiqu'alors d'ésolunt erus exempts, le logmirunt aux Déderecions du Roi. La premiere démacche de le l'Arche -M. d'Alex soutre les Régaliftes , fot à l'occu-Son d'un joune Recléhaftique de Touloule . pourvà en Régale de la Tréfoverie de la Cathideale d'Alet , & qui vint le préfencer an Chapites pour en prendre policition. Le faint bedeue rendit une Ordonnance par loquelle l défend au joune homme de s'ingérer dans p fonctions de la Tréforerie fons peins d'excommunication. Il écrivit audi-tôt à -PAssemblée du Clergé qui se tenois à S. Germain-en-Laie cette même année 1675. Il derivit fur la même affaire à l'Archevêque de Paris Préfident, au Cardinal de Bonza Archevêgue ede Narbonne fon Métropolitain , & a MM. de Beziers & de Montpellier Députés de la Province. M. de Harlai, à qui la Lettre pour l'affemblée du Ciergé émit adreffée, n'eut garde d'of faire ulage. Voulant néanmoins garder les bienféances . & ne pas s'expofer au reproche d'infidélité. après bien des délais, l'artificieux Prélat la fit lire à la fin d'une longue féance, lorsque les Evéques fatigués ne longeoient qu'à s'aller repoler. Le Prendent s'appercevant que plufieurs paroifloient touches de la Lerrie, prit la parole en disant : Je ne dence per , Mosseigneurs , que votre evie ne soit que j'an

de la Régale. XVII. siécle. 421 parle au Roi; je le ferai. En même-temps il leva le siège & rompit l'assemblée. Envain proposa-t-on d'en délibérer dans les séances suivantes. Ce Président détourna toujours la proposition; & il ne fut pas possible aux Evêques bien intentionnés de faire mettre cette affaire en délibération.

M. d'Alet surpris de ne recevoir aucune réponse à ses Lettres, en écrivit plusieurs Supercheautres aux mêmes Prélats & à quelques rie du mê-amis. Enfin le Cardinal de Bonzi lui répon-dit fort poliment, mais en le renvoiant à M. d'Alet. M. de Beziers, pour être informé de l'état Courage de des choses. Celui-ci, qui avoit montré beau- ce dernier. coup de zéle avant que d'aller à Paris, se laissa intimider, & n'osa rien faire. L'Évêque de Montpellier mieux instruit qu'aucun autre des Canons & de la discipline de l'Eglise, dit qu'on lui avoit fermé la bouche, en lui accordant l'agrément de la démission de son Evêché en faveur d'un de ses neveux. L'Archevêque de Paris ne pouvant plus différer d'écrire à M. d'Alet, le sit d'une maniere digne de lui. L'écriture étoit si mauvaile, qu'à peine put-on la déchiffrer. « J'ai, dit-il, exécuté ce que vous avez désiré de moi; je ne m'en explique point par écrit, aïant confié ce que j'ai à vous dire à la personne qui vous va trouver : je ne sai s'il s'acquitera aussi-bien que je voudrois de la priere que je lui ai faite, de vous témoignes l'estime & le respect que votre vertu & votre rare mérite m'ont donné pour votre personne ».

Le saint Prélat qui jugeoit de la droiture des autres par la sienne, attendit envain la personne imaginaire dont lui parloit le

IX.

sulé Archevêque, & on vit bien que c'ésois mae pare supercherie de sa part. Dans le mais de Septembre de la même année 1675, M. d'Alet eux une maladie qui le conduisit aux portes de la mort. Dieu l'en retira pour l'expoler à de nouveaux combats. Le faint Evéque le sentit animé d'un nouveau coursge. C'est Dieu, disoit-il à ceux qui lui failoient voir les suites de son opposition à la Régale, c'est Dien qui est l'auteur du bien qui s'est fait dans mon Diocèse. Il sauca bien le conserver si c'est sa volonté. Je ne serai pas responsable des renversemens que l'on pourra faire, mais je le serois de ma négligence à défendre les droits de mon Eglise. On saisira mes revenus, mais Dieu qui nouszit les oiseaux du Ciel, aura soin de nos Panyies.

ce de M. d'Alet sur la Régale. Efforts de bonne pour Sentiment de l'Inten-Langue-

. Le saint Evêque avoit toujours devant les Ordonnan- yeux le reglement du Concile général de Lyon, & c'est ce qui le rendoit si ferme. D'ailleurs il savoit que le très-grand nombre des Evêques n'étoient retenus que par la crainte ou d'autres motifs humains. Enfin il que de Nar- ne doutoit pas que le Pape n'intervînt dans cette affaire, comme il arriva en effet. Il renaffoiblir le dit donc au mois de Mars 1676 une OrdonsaintPrélat. nance, par laquelle il désendoit aux pourvus en Régale de s'ingérer dans les fonctions des bénefices. Ce fut alors que M. l'Evêque de Pamiers, peu instruit sur cette matiere, consulta M. d'Alet avec qui il étoit depuis longtemps intimement lié. Il en reçut un Mémoire qui contenoit les plus fortes raisons contre la Déclaration du Roi, & qui détermina le Prélat à s'opposer aux entreprises des Régalistes. Ce fui dans son Diocèle que de la Régale. XVII. fiécle: 423 s'exercerent les plus grandes violences au sujet de la Régale, comme nous le verrons bientôt. Dès que l'Ordonnance de M. d'Alet fut publique, on l'envoia à Paris & en Cour où elle sit grand bruit.

Le Cardinal de Bonzi Archevêque de Narbonne en fut allarmé, & donna ordre à Ma d'Agen son Grand-Vicaire, d'aller trouver de sa part le saint Evêque, pour lui représenter les inconvéniens de sa résistance aux ordres du Roi. Le Grand-Vicaire s'étant acquitté de sa commission, manda au Cardinal de Bonzi, qu'il avoit été touché jusqu'aux larmes de tout ce que lui avoit dit M. d'Alet sur ce sujet, & qu'il ne falloit pas espérer de le faire changer. « Au reste, ajouta M. d'Agen, on ne doit point attribuer cette conduite & cette fermeté aux Ecclésiastiques de son Conseil, mais à la seule force de l'Esprit de Dieu qui agit en lui. » Le Cardinal de Bonzi qui vouloit faire sa cour & cependant menager son respectable suffragant, écrivit une seconde lettre plus forte, mais aussi inutile que la premiere. Il menaça de lever les excommunications, & de réformer l'Ordonnance de M. d'Alet en qualité de Métropolitain. Enfin il consulta M. Daguesseau Intendant de Languedoc, sur ce qu'il devoit faire. « Je n'en sai rien, répondit l'Intendant; l'Ordonnance de M. d'Aler est bonne & juridique, & je ne vois pas sur quel fondement on peut prétendre que la Régale soit ouverte dans un Diocèse, après trente-huit ou quarante ans de possession. ».

M. de Bezons qui pendant sa longue In- XI. tendance de Languedoc avoit connu particu- Conseil que liérement M. d'Alet, & qui avoit pour lui donne M.le

veries lettres de M. d'Alet. Arret du Conseil contre · Ini. Il eit periécuté. Pluficurs félicitent.

le conjurer de s'épargner les chagrins que lui attireroit sa résistance. M. le Tellier étoit inconsolable de ne pouvoir servir en cette occation un Evêque dont il respectoit infiniment la piété. Pour le tirer de cette malheurense affaire, il avoit été d'avis, qu'on en délibérat dans le Conseil, qu'on laissat mou-Evêques le rir en paix le Prélat, & qu'on ne sir rien dans son Diocèse, en conséquence des Déciarations du Roi. Cet avis étoit selon les regles d'une bonne politique: mais les Jesuites qui étoient le Conseil secret de l'Archevêque de Paris, & qui ne vouloient pas de bien au saint Evêque, empêcherent qu'il ne fût suivi. M. d'Alet sit une longue & solide réponse à M. de Bezons. Il écrivit austi au Cardinal de Bonzi sur les conseils qu'il lui avoit fait donner par M. d'Agen. Enfin il écrivit au Roi une lettre fort touchante, ne sachant pas que son Ordonnance avoit été cassée par un Arrêt du Conseil. Cet Arrêt lui fur signi**sié au** mois de Juillet de la même année 1676. En même-temps on exila M. Ragot, Archidiacre d'Aler, à S. Brieux, & M. Digeon Promoteur, à Saint Afrique dans le Diocèle de Vabres. M. Duvaucel Théologal fut aussi exilé l'année suivante. On ne cessa depuis de lui ensever ses meilleurs Ecclésiastiques, & de lui causer toute sorte de chagrins. Pour comble d'affliction le fléau de la guerre désoloit son Diocèse. Il eut la consolation d'apprendre alors que la plûpart des Evêques louoient hautement son zéle, & s'accusoient eux-mêmes de lâcheté. On sent qu'une

> telle consolation devoit être mêlée de beaucoup d'amertume, Plusieurs autres Prélats de

de la Régale. XVII. siècle. 425 Languedoc & de Dauphiné lui écrivoient des lettres de félicitation, & lui avouoient que c'étoit la crainte qui les réduisoit au silence. M. d'Alet étoit d'autant plus affligé de cette timidité, qu'il croïoit que le Roi, naturellement juste & modéré. se seroit désisté de ses prétentions, si les Evéques de Provence, de Languedoc & de Dauphiné se sussent réunis, pour lui faire connoître ce que l'Archevêque de Paris & les autres Courtisans lui cachoient.

Rien n'étoit plus déplorable que le renversement causé dans le Diocèse d'Alet par les Affaire de troubles de la Régale. On voioit d'anciens l'Abbé de Titulaires inquiétés dans seur possession par vû en Réles Régalistes, & contraints d'aller à Paris gale du se désendre au Parlement où toutes les causes Doienné de Régale étoient évoquées. Quelque favo- d'Alet. Le rable que fût cet auguste Tribunal, à la Ré-saint Prélat gale, qui lui paroissoit un droit de la Cou-écrit au ronne, on n'y suivoit qu'avec beaucoup de Roi. répugnance les Déclarations du Roi, dans certains cas qui paroissoient odieux, comme de troubler des Titulaires dans la possession ancienne & paisible des bénéfices, dont ils avoient été canoniquement pourvûs. Le procès qui sit alors le plus de bruit, sut celui de l'Abbé de Foix , prêtre Normand , pourvû en Régale du Doïenné de la Cathédrale d'Alet; quoique possédé depuis plusieurs années par un titulaire. Il arriva à Alet au mois d'Octobre 1676 muni d'un Arrêt du Conseil. L'Evêque lui parla charitablement & fortement sur l'entreprise où il alloit s'engager. « La multitude d'affaires dont le Roi est accablé, ajouta le saint Prélat, ne lui permet pas d'approfondir celle ci, dans laquelle on sur-

XII.

visiblement sa seligida. Si j'étois à mée de lui faire là-dessus mes très humbles remontrances, je luis perluadé qu'il feroit sesser les troubles qu'on excite dans mon Diocèle. On connoît, dit-il encore, les grais autours de ces troubles. Il y a long-teme que. j'éprouve les effets de leur mauvaile volonté pour moi, quoique je ne leur aie jamais donné lujet de me traverler avec tant d'opimiatreté. » L'Abbé de Foix comprit parfaitement qu'il vouloit patler des Jefuites, parmi lesquels il avoit deux freres, qui avoient obtenu pour lui le brévet du Dosenné d'Alet par le crédit du P. de la Chaise. Cet Abbé aïant voula prendre possession maigré les représentations & les menaces du Prélat, reçut la premiere monition canonique, qui auroit été suivie des deux autres & de l'excommunication, s'il n'eût pris le parti de se retirer des le lendemain, en faisant ses protestations. M. d'Alet rendit publique par une Ordonnance cette monition canonique; & comptant bien que les Jesuites en feroient grand bruit à la Cour, il crut devoit écrire au Roi, pour exposer de nouveau les raisons de sa conduite. M. de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat, manda à M. d'Alet pour toute réponse, que le Roi avoit lû sa lettre, & n'en avoit pas été satisfait.

L'affaire de l'Abbé de Foix faisoit toujours XIII. Suite des grand bruit. Un de ses freres, Jesuite, la prit en homme de condition. « Il ne convient pas, disoit ce Jesuite, à un homme de la l'affaire de naissance de mon frere, de reculer vis-à-vis de l'Evêque d'Alet. C'est au Roi à réprimer l'audace de ce Prélat; & si Sa Majesté ne le cèle d'Alet. sait pas, l'Abbé de Poix le saura bien faire.»

troubles que caule la Régale dans leDio-

de la Régale. XVII. siècle. 427 L'Abbé s'adressa au Cardinal de Bonzi Métropolitain, & en obtint tout ce qu'il voulut. Mais comme les procédures devoient faire traîner l'affaire, cet Abbé & plusieurs autres Régalistes obtinrent en 1677 un Arrêt qui leur adjugeoit par profison les sevenus des bénésices. Peu de temps après, le vrai Doïen d'Alet, malgré les remontrances du saint Evêque, traita de son Doïenné avec l'Abbé de Foix moïennant une pension & un bénéfice simple. On apprit en ce tems-là par diverses lettres de Paris, que le Roi ne vouloit pas pousser l'affaire de la Régale dans le Diocèle d'Alet, par des moiens violens, comme quelques flatteurs vouloient l'y engager en lui conseillant de le contraindre à révoquer son Ordonnance, par l'exil, ou par la saisse de son temporel. M. le Tellier & l'Archevêque de Rheims son fils détournerent ces mauvais conseils, & persuaderent au Roi de laisser mourir en paix un Evêque si vertueux. Il ne fallut pas attendre long-temps; car ce saint Prélat mourut le 8 Décembre de la même année 1677. Nous ferons connoître ailleurs cet Evêque digne des plus beaux siécles de l'Eglise. Il avoit eu soin d'écrire au Pape Innocent XI, de qui il reçut les brefs les plus consolans. Il avoit aussi écrit à Louis XIV une derniere lettre très-touchante étant au lit de la mort. On a sçu que le Roi en avoit été attendri & fort édifié. M. d'Alet s'étoit opposé jusqu'au dernier moment aux entreprises de son Métropolitain. L'Official de cet Archevêque nommé Dumas, étoit celui qui avoit casse les Ordonnances du saint Prélat. Le Cardinal de Bonzi ne se contenta pas de confirmer ce jugement de son Official;

il lui en sit un mérite en Cour, & obtint pour lui une pension considérable sur l'Evêché de Carcassonne, quoique sa vie fort déséglée méritat plutôt l'animadversion de son Archevêque, qu'une pension sur les biens de l'Eglise. Au reste n sait assez que le Cardinal de Bonzi n'étoit pas severe sur l'article des mœurs, & que sa conduite n'étoit pas plus reguliere que celle du sieur Dumas, qui étoit aussi son Grand-Vicaire.

## III.

XIV. Sa grande vertu.

Après la mort de M. d'Alet, toute l'atten-M. de Cau- tion des Jesuites, moteurs secrets de l'affaire let Evêque de la Régale, se fixa sur l'Evêque de Pamiers. de Pamiers. Il est à propos de donner ici une idéces ce vertueux Prélat. Il se nommoit François-Etienne de Caulet, & il étoit né à Toulouse en 1610 d'une famille de robe très-confidérable dans le Parlement. Il fut fait Abbé de S. Volusien de Foix à l'âge de dix-sept ans, & s'appliqua à procurer la réforme de cette Abbaie. Les liaisons qu'il eut dans sa jeunesse avec M. Ollier, qui fut depuis Curé de S. Sulpice, lui inspirerent des préventions contre M. l'Abbé de S. Cyran: mais il changea bien de sentiment, quand il eut examiné par lui même la conduite & les maximes de cet illustre Abbé. Il eut même la générosité de rendre un témoignage public à son innocence, & de condamner ses anciennes préventions. Il avoit remis son Abbaïe entre les mains du Roi, avant sa nomination à l'Evêché de Pamiers. Il fut sacré au mois de Mars 1645, & se rendit aussi-tôt dans son Diosèle, qu'il trouva désolé par les guerres civiles & gar des désordres do tout genre. (Le

de la Régule. XVII. siècle. Chapitre de Pamiers n'avoit point encore été sécularisé. M. de Caulet eut sur tout beaucoup à souffrir de la part de douze Chanoines prétendus réguliers, que M. Sponde son prédécesseur appelloit douze léopards. Il obtint des Bulles de Rome & des Lettres-patentes du Roi, pour réformer son Chapitre à mesure que les anciens Chanoines mouroient. Le succès de cette entreprise fut si grand, que ce Chapitre devint vraiment régulier, & qu'il servoit de modéle aux Communautés les plus réformées du Roïaume. Il établit trois différentes Communautés: dans l'une on formoit des régentes pour instruire les filles dans les paroisses du Diocèse; les deux autres étoient destinées à élever des enfans dans la piétédès la plus tendre jeunesse. Il visitoit chaque année jusqu'aux moindres villages, & prêchoit par-tout. Il réunissoit toutes les vertus Episcopales dans un dégré éminent. Il ne nous est pas possible d'entrer dans le détail de sa conduite, qui rappelloit à Moréri. tous ceux qui en étoient témoins, la vie des plus saints Evêques de l'antiquité. Son Episcopat fut célebre par trois grandes affaires 3 celle du Formulaire qui lui fut commune avec les Evêques d'Alet, d'Angers & de Beau-vais; celle de la Régale, & ses démêlés avec les Jesuites.

L'affaire du Formulaire fut terminée en 1668 par la paix de Clement IX. Dans cette même année le vertueux Prélat avoit été tes se souleobligé d'excommunier trois Jesuites, parce vent contre qu'ils tenoient des discours insolens & ca- le pieux Elomnieux contre lui; qu'ils se croïoient en vêque qui
droit de confesser sans son approbation, & d'en excomqu'ils donnoient l'absolution à des pécheurs munier plu-

Dist. de

XV. Les Jesui-

scandaleux, déja liés par leurs pasteurs légi-Ibid. au times. M. de Pamiers sit une Ordonnance mot Caulet. dattée du 19 Décembre 1667, par laquelle il révoqua toutes les approbations verbales qu'il auroit pû accorder auparavant, & exigea qu'on en obtînt une par écrit. Tout le Clergé séculier & régulier déséra à cette Ordonnance: il n'y eut que les Jesuites qui refuserent d'obéir. Ils eurent même l'audace de faire signifier à leur Evêque un acte injurieux & plein d'erreurs contre la hiérarchie & la dignité des Evêques. L'année suivante les Prélats assemblés à Montpellier pour les Etats de Languedoc le censurerent, & en déclarerent les propositions fausses, erronées, & schismatiques. Les Jesuites continuerent de confesser malgré l'Ordonnance de leur Evêque, & remplirent toute la ville de leurs libelles séditieux. M. de Pamiers déclara par une nouvelle Ordonnance que trois d'entre eux, le Recteur, le Syndic & un autre avoient encouru la suspense, & leur défendit de continuer à entendre les confessions, sous peine d'excommunication ipso facto. Loin de se soumettre à cette nouvelle Ordonnance, ils la firent arracher par le correcteur de leur Collège & par leurs écoliers, de tous les endroits où elle étoit affichée, & entendirent les confessions à l'ordinaire. M. de Pamiers, après avoir épuisé tous les moïens imaginables pour les ramener, & leur avoir fait faire les monitions canoniques, fulmina contre eux la sentence d'excommunication. Les Jesuites devenus plus furieux, répandirent de nouveaux libelles, & entreprirent même de faire informer contre le saint Prélat par le Juge criminel de Pamiers. Ils continuerent,

de la Régale. XVII. siècle. 431 tout excommuniés qu'ils étoient, de célébrer les saints Mysteres publiquement, & d'entendre les confessions. Ils le porterent même à d'autres excès qui paroîtroient incroïables, s'ils n'avoient été constatés juridiquement. Nous en épargnerons le récit au Lecteur. Leur Général chargea le Provincial d'exhorter les Jesuites de Pamiers à ne rien craindre, & à mettre leur confiance dans la puissance de la Société: Confidant in brachio nostro. Ce sont les propres termes de la lettre du Général. L'affaire fut portée au Conseil du Roi, qui ne put s'empêcher de blâmer les Jesuites, malgré tout le crédit qu'ils avoient en Cour. Comme ces Peres ne pardonnent jamais, ilsfurent ravis de trouver dans l'affaire de la Régale une occasion favorable de faire sentir tout le poids de leur puissance, à un Evêque qui leur étoit odieux.

Nous avons vû que M. d'Alet mourut les armes à la main en 1677. M. de l'amiers Ce Pré avoit publié la même année une Ordonnan- est persé ce, par laquelle il déclaroit que conformé- té au su ment au Concile général de Lyon, il ne de la Repouvoit consentir à l'extension de la Régale, gale. qui n'avoit jamais eu lieu dans son Diocèse; & que son église Cathédrale étant réguliere & réformée, c'étoit encore une nouvelle raison qui l'empêchoit de reconnoître ce droit. Cette Ordonnance fut cassée par un jugement de l'Archevêque de Toulouse. M. de Pamiers appella de la sentence du Métropolitain au Saint-Siége. Le Pape Innocent XI qui l'occupoit alors, prit avec zéle le parti de l'Evêque, & écrivit sur cette affaire plusieurs Brefs au Roi, pour l'avertir des maux que des flatteurs faisoient sous son nom, & pour

l'exhorter à révoquer les Ordonnances qu'on · lui avoit fait publier sur l'extension de la Régale. En 1679 M. de Pamiers menaça d'excommunier tous ceux qui étant pourvus en Régale, prendroient possession de quelque bénéfice dans son Diocèse. Comme c'étoit son appel au Saint-Siége, qui avoit attiré au Roi les brefs du Pape, la Cour fut irritée contre ce Prélat, & sit saisir tous ses revenus. L'Arrêt qui ordonnoit cette saisse, fur exécuté avec une rigueur inouie. Le récit de tout ce que le pieux Evêque eut à souffrir, paroîtra un jour incroïable. On enleva tout dans sa maison Episcopale, en sorte que ce saint Pasteur réduit à la derniere pauvreté, ne vivoit que des aumônes que lui faisoient quelques personnes de piété. M. le Pelletier Destouches, un de ces amis généreux & charitables, lui aïant envoïé une somme d'argent, le P. de la Chaise le sçut, & s'efforça de lui en faire un crime auprès du Roi. Comme il faisoit instance pour obtenir une lettre de cachet; Non, répondit Louis XIV, il ne sera pas dit que sous mon Kegne, quelqu'un ait été puni pour avoir fait l'aumône. Paroles bien dignes de ce grand Prince. Comme M. de Pamiers avoit été autrefois fort lié avec le P. de la Chaise, quelques-uns de ses amis l'engagerent à lui écrire au sujet des horsibles violences que l'on exerçoit dans son Diocèse. Sa lettre est dattée de 1680. Elle auroit fait impression sur les Turcs; mais elle n'en sit aucune sur ce Jesuite. Elle renferme entre autres un trait assez remarquable : « Vous vous souvenez bien, dit M. de Pamiers, que lorsque j'eus le bien de vous voir à Paris, vous me dites en parlant de cette troupe Ecclésiastique

de la Régale. XVII. siècle. 433 Ecclésiastique qui vous faisoit la Cour, pour obtenir des bénéfices par votre faveur, que c'étoient des loups beanis. En quelle conscience donc avez-vous pû faire donner à ces loups ce qui étoit destiné pour un troupeau de brebis innocentes?

Ce saint Evêque avoit raison d'appeller XVII. brebis innocentes les Chanoines de sa Cathédrale dont on avoit aussi saisi les revenus. Chanoines Son Chapitre étoit une Communauté très-réguliere, qui répandoit dans l'Eglise de lécutés, France une odeur de vie. On étoit dans l'ad-commeleur miration en voiant avec quelle abondance saint Evêla piété avoit été communiquée à ces Cha- que. Mort noines. Ils vivoient dans un recueillement & de ce Préune entiere séparation du monde. Leur union lat. Le peuétoit si étroite & leur désintéressement si par- ple 1 nonofait, qu'il étoit visible que cette résorme étoit un Saint. l'ouvrage de Dieu. Pour assliger plus sensi-Les Jesuites blement le saint Evêque dont Dieu s'étoit le traitent servi pour l'établir, on entreprit de séculari- comme un ser ce Chapitre: & pour exécuter ce dessein, scélérat. on ne garda aucune forme de justice même apparente, & l'on y envoïa pour le remplir, des séculiers sans science & sans piété, dont la vie faisoit un contraste parfait avec celle des anciens Chanoines. On peut voir dans l'Inventaire des piéces qui concernent l'affaire de Pamiers, le détail des persécutions qu'eut à souffrir M. de Pamiers, & avec quel courage il a défendu jusqu'à la mort la liberté de son Eglise. Enfin Dieu l'appella à lui le 7 d'Aoûr 1680. Le Juge qui vint mettre le scellé dans la maison Episcopale, le sit avec tant d'exactitude, qu'il fallut emprunter de quoi ensevelir le corps de ce saint Prélat. On serma l'endroit où il sut enterté, pour empe-Tome X.

Piété des

434 Art. VII. Affaire

cher le concours du peuple, qui alloit priet sur son tombeau. Les Jesuites publierent qu'il étoit damné, parce qu'il avoit été l'ennemi de leur Société. La fureur avec laquelle ils déchirerent sa mémoire, les calomnies par lesquelles ils tâcherent de noircir sa foi, sa piété, sa pénitence, son zéle, surpassent les vexations qu'ils lui avoient fait souffrir pendant sa vic. Leur fameux P. Rapin se signala sur-tout par une Lettre au Cardinal Cibo, qui fait horreur, & qui sur condamnée à Rome.

Après la mort du saint Prélat, on reçut & Pamiers un Bref du Pape, qui lui étoit adressé, & qui pourroit tenir lieu d'Oraison funebre. Innocent XI en avoit adressé au Roi un autre daté du 29 Décembre 1679. Il y appelloit l'Archevêque de Paris & le Pere de la Chaise des hommes sans foi, filios diffidentia, & continuoit avec raison, comme dans ses deux premiers Brefs au même Prince, d'attribuer aux mauvais conseils qu'ils lui avoient donnés, tout ce qui s'étoit fait d'injuste dans cette affaire. Ce fut principalement pour se venger de ce Bref, que M. de Harlai & le P. de la Chaise sirent signer aux Evêques assemblés à S. Germain-en-Laie une Lettre au Roi, pour l'indisposer contre le Pape, sous prétexte que ce Bref étoit injurieux à Sa Majesté.

IV.

Après la mort du Pasteur, on n'épargna Souffrances pas le troupeau. Comme les Chanoines ne des Peres craignoient que Dieu, & étoient remplis de Carlat & l'esprit de leur saint Evêque, ils témoigne-Rousse. rent autant de zéle pour désendre la liberté

de la Régale. XVII. siècle. 435 de l'Eglise de Pamiers pendant la vacance du siège, que M. de Pamiers en avoit montré pendant sa vie. Ils furent donc attaqués les uns après les autres, & dispersés en divers endroits du Roïaume, où ils sont tous morts sans avoir voulu se rendre à ce que la Cour exigeoit d'eux. Il est juste de faire connoître ici ces illustres persécutés, en les plaçant selon le tems de leur mort. Le P. Carlat fut la premiere victime, même avant la mort du S. Evêque. Il étoit Prieur claustral, & en même-tems Syndic du Chapitre. La Cour aïant nommé un œconome pour régir les revenus du Chapitre, & en faire part aux Régalistes intrus, il y forma opposition. Il reçut aussi-tôt une lettre de cachet qui l'exiloit à Gergeau près d'Orléans, à 130 lieues de Pamiers. Comme il étoit fort âgé & trèsinfirme, M. de Pamiers consulta les Médecins, qui certifierent par écrit qu'il mourroit en chemin, s'il s'y mettoit dans la rigoureuse saison où l'on étoit alors. Le certificat fut envoié en Cour; & il en vint un ordre au Gouverneur du païs de Foix de le faire condufre au fort de Pequai dans le Bas-Languedoc sur le bord de la mer, où l'air est fa mauvais, que l'on est obligé d'y changer fort souvent la garnison. On l'enleva de la chambre de M. de Pamiers, & on l'arracha. pour ainsi dire, d'entre ses bras, pour le porter dans cette prison, où il étoit impossble qu'il vécût long-tems. Il y mourut au bout de quatre ou cinq mois.

M. de Pamiers avoit fait inutilement les plus vives instances, pour obtenir du moins qu'on le transsérât dans un autre lieu. On se mit peu en peine de faire donner les derniers

qu'il les eût demandés avec empressement. I Gouverneur du païs de Foix éxécutoit toi jours avec rigueur tous les ordres qu'on le envoïoit, & il y ajoutoit toutes les di retés qu'il jugeoit être agréables aux Jo suites, & sur-tout au P. de la Chaise, Con fesseur du Roi C'est ce qu'il sit principal ment à l'égard du P. Rousse ancien Chano ne, qui étoit Curé pendant l'horrible ten pête qui étoit venu fondre sur l'Eglise Pamiers. Il ne paroissoit pas devoir y êt enveloppé: mais pendant qu'il travaille au salut des ames avec un zele infatigable on vint se saisir de lui, sous prétexte qu avoit fait quelque correction à une Ordo nance du P. Cerle Grand - Vicaire, & on jetta dans la prison publique de Pamiers. y fut réduit à une telle nécessité, qu'il éte contraint de pendre un sac à la fenêtie de prison, pour recevoir l'aumône des passas Quelque tems après, il fut relégué au Prieu de Cassan dans le Bas-Languedoc, & il mourut en 1689. Le P. Cerle, un des Grands-Vicaires Pamiers, a été un des plus illustres des dis

Courage Pamiers, a été un des plus illustres des dis du P. Cer ples du saint Evêque de cette Eglise désoite. Excès Rien n'est plus admirable que le couraus susquels en qu'il sit paroître, pour soutenir les droits se porte à son égard. Son Eglise, & pour s'opposer aux entrepris de M. de Montpezat, Archevêque de Toulou qui, pour seconder les intentions de la Co

& pour suivre les impressions des Jesuit viola dans cette affaire toutes les Loix di nes & canoniques. La premiere entreprise cet Archevêque, sut de casser, par un att tat visible sur la jurisdiction du Chapitre

de la Régale. XVII. siècle. 437 Pamiers, l'élection des Grands-Vicaires, & de nommer en leur place pour Grand-Vicaire, son Aumonier nommé Fortassin, qui sut installé par l'Intendant. Le P. Cerle disparut, pour être mieux en état de désendre les droits de l'Eglise de Pamiers. Il opposa à l'Ordonnance de l'Archevêque une autre Ordonnance, qui attira des ordres de le chercher par tout, pour se saisir de sa personne. Mais Dieu le tenoit caché dans le secret de sa face. Il écrivoit lui-même alors : « On me cherche par tout. Je suis obligé de me cacher tantôt dans des trous, tantôt sur les montagnes. Je comprens par expérience ce que S. Paul dit des premiers Chrétiens. « Une lettre pleine de vigueur Apostolique, qu'il se crut obligé d'écrire à l'Archevêque de Toulouse, porta les Jesuites conseillers de ce Prélat à l'engager de recourir au Parlement de Toulouse, & de demander que le Grand-Vicaire de Pamiers fût condamné au dernier supplice. Ce Parlement refusa d'entrer dans la passion de ce Prélat & des Jesuites. Celui de Paris avoit rendu à la fin de 1680 un Arrêt par lequel il paroissoit clairement qu'il n'y avoit rien que d'illégitime dans tout ce qu'avoit fait M. de Montpezat, en nommant Fortassin pour Vicaire-Général de Pamiers. Cet Arrêt ordonnoit au Chapitre de faire une nouvelle élection, finon que l'Archevêque y pourvoiroit. Comme le Chapitre étoit en fuite ou en prison, il ne pouvoit s'assembler. D'ailleurs il y avoit des Grands-Vicaires élus canoniquement par le Chapitre & approuvés solemnellement par le Pape. L'Archevêque de Toulouse fit donner à Fortassin sa démission, & choisit un autre sujet encore plus indigne

nommé Dandaure, son porte-croix. Le Pape avoit écrit à ce Prélat qu'il encourroit l'excommunication, s'il continuoit à contester au P. Cerle la qualité de Grand-Vicaire; mais l'Archevêque ne sit paroître que du mé-

pris pour ce Bref du souverain Pontife.

Toute la France eut alors horreur de l'excès auquel il se porta à l'instigation des Jesuites. On ne conçoit pas comment un Archevêque a pû pousser jusqu'à ce dégré de fureur, la vengeance contre un saint Religieux, dont tout le crime étoit d'avoir soutenu sa qualité · de Vicaire-Général, qui lui appartenoit nonsement par la justice de son droit le plus clair & le plus indubitable, mais aussi par l'autorité du Saint-Siège. Nous verrons bientôt comment on s'y prit pour surprendre un Arrêt de mort au Parlement de Toulouse. Le bruit courut dans le tems, que n'aïant été d'abord condamné qu'à avoir la tête coupée, on avoit depuis changé l'Arrêt, parce que ce genre de mort n'avoit pas paru assez ignominieux aux auteurs de ces horribles violences, & qu'on l'avoit fait condamner à être pendu. On en donna le spectacle au peuple, autant que l'on put. On habilla un homme paille en Religieux; on le mit dans un tombereau; on le promena par les rues & par les carrefours de la ville de Toulouse; on le conduisit ensuite à la place où l'on exécute les criminels, & on l'y pendit.

On ne sera pas fâché de savoir comment avoit été rendu un pareil Arrêt. Tous les Juges prenoient des mesures pour éluder la procédure, & pour éviter de tremper dans une si criante injustice. Alors l'Archevêque & son Conseil écrivirent en Cour, & mande-

de la Régale. XVII. siécle. tent dans les termes les plus pressans, qu'il étoit absolument nécessaire de faire un exeniple. Il faut toujours se souvenir que l'Archevêque de Paris ( de Harlai ) & le P. de la Chaise dirigeoient toute cette malheureuse. affaire. Il vint bientôt un ordre de juger sevérement le P. Cerle. On avoit fait joindre à cet ordre de si viss reproches contre la négligence des Juges & de leur Chef, que tout le monde fut épouvanté. On promit de travailler incessamment à ce procès. Le jour pris, l'Archevêque entra dans la Grand'a Chambre de bon matin, & sit un violent discours pour animer les Juges. C'étoit toujours le nom du Roi, dont on se servoit pour couvrir les plus énormes injustices. Les Juges effraiés condamnerent à mort le Grand-Vicaire de Pamiers, ce qui se fit avec tant de précipitation, qu'un d'entr'eux se levant, dit fort haut: Il faut avouer que la peur fait quelquefois d'étranges effets sur les esprits: voilà un homme qui vient d'être condamné à mort par tous ses Juges; & il n'y en a pas un qui ne le croie innocent. Le saint Religieux fut exécuté en essigie à Pamiers comme à Toulouse. Le bourreau de Pamiers qui n'avoit fait l'exécution qu'à regret & en tremblant, aïant sçu qu'on la lui devoit faire faire aussi à Foix & en d'autres lieux, s'enfuit pendant la nuit. Rien n'est plus édissant que les lettres écrites alors par le P. Cerle; elles n'étoient remplies que du desir de répandre son sang pour les intérêts de l'Eglise. « Que je m'estimerois heureux, écrivoit-il quelques années après au Pape Alexandre VIII, s'il m'arrivoit de souffrir le genre de mort auquel j'ai été condamné. » Rien aussi n'est plus digne d'un

Art. VII. Affaire

homme Apostolique que la lettre qu'il écr vit au Pape Innocent XI, lorsqu'on l'exécu toit en essigie. Ce saint homme mourut dans le lieu de sa retraite au mois d'Août 1691 après avoir éprouvé des marques singulier de la protection de Dieu pendant les on années de son Grand-Vicariar.

Le P. d'Aubarede, qui étoit parent

Souffrances l'Archevêque de Toulouse, avoit été nomp Grand-Vicaire par le Chapitre assemblé aus d'Aubarede tôt après l'enterrement de M. l'Evêque Pamiers. Le saint Prélat l'avoit autrefois d mandé pour Coadjuteur. Il ne tarda p après sa nomination d'aller saluer M. Toulouse de la part du Chapitre. L'Arches que le reçut fort bien, sans doute en con dération de la parenté, & promit de lui la ser faire ses fonctions en repos. Il écri-même aux Régalistes de ne point se trouau service divin, qui étoit célébré par Chanoines réformés. Mais aïant ensuite re

> parlé. Le P. d'Aubarede s'étant opposé a un grand courage aux Régalistes dans i occasion importante, il en fut puni par lettre de cachet qui le reléguoit à Gergeau fit le chemin à pied depuis Toulouse. Art au lieu de son exil, il fur conduit à Châte neuf qui n'en est qu'à deux lieues. M. Châteauncuf, Secrétaire d'Etat, essaia i tilement de l'engager par ses promesses & menaces à consentir à ce que la Cour d

> des ordres de la Cour, & se laissant aller a impressions que lui donnoient les Jesuites se porta à tous les excès dont nous ave

roit. Comme on le vit inébranlable, le mit sur une charette, où il souffrit ex mement jusqu'à Paris. En y arrivant, i

de la Régale. XVII. siécle. mis à la Bastille, d'où on le tira quelque temps après, pour le conduire au château de Caën. Il y passa six années, & y éprouva toute sorte de mauvais traitemens de la part du Major du château, homme brutal, qui s'appliquoit à rendre sa prison insupportable. Il en sortit en 1686, & fut envoié par ordre du Roi dans un Prieuré de Chanoines réguliers, nommé le Plessis, dans le Diocèse de Baïeux. Il y mourut le 4 d'Août 1692.

Trois ans après mourut le P. Bartholomé qui avoit été exilé à Gannat sur les confins de l'Auvergne & du Bourbonnois. Il trouva dans la charité des habitans de ce lieu, le moien de subsister & d'assister les pauvres. Il étoit traité & regardé comme un Saint. Le Prieur des Chanoines réguliers de Riom son Confesseur & son ami écrivant à M. Fouquet Evêque d'Agde, pour lui donner avis de sa mort, lui disoit : « Qu'on ne vit jamais un homme plus simple, de la simplicité de Dieu, plus intérieur, plus droit, plus exact dans tous ses exercices, plus uniforme dans la régularité de sa conduite, plus plein de l'amour de la vérité, plus soumis aux ordres de la divine Providence. »

La même année 1695, Dieu appella à lui le vénérable P. Rech, qui avoit été nommé Grand-Vicaire avec le P. d'Aubarede.L'Inten- du P. Rech. dant étant venu à Pamiers, le fit arrêter & Son exil,& conduire dans les prisons publiques. Dès le celui du P. même jour il sur livré à des soldats qui le Coudol. menerent au château de Dax en Gascogne. Il y manquoit de tout, parce qu'on n'avoit donné aucun ordre pour sa subsistance, & il seroit mort de faim, si les soldats par compassion, ne lui cussent donné quesques bou-

XXI Captivité

chées de leur pain de munition. Il s'en plai-gnit au Major de la place, qui lui dit, qu'il falloit en écrire à M. de Châteauneuf, pour recevoir ses ordres sur ce sujet. Il écrivit de son côté, & conseilla au Grand-Vicaire d'écrire aussi lui-même. Le saint Religieux le sit en ces termes : « Monseigneur, je prens la liberté de me donner l'honneur de vous écrire, pour exposer à votre justice, que suivant l'ordre du Roi, j'ai été conduit dans le château de la ville de Dax, où je suis gardé en prison comme un grand criminel, & où je me trouve sans subsistance. Si Sa Majesté n'a la bonté de me faire donner la plus modique & la plus frugale nourriture, qui n'est pas refusée aux plus grands criminels, je vous supplie de m'obtenir la permission d'aller quelque jour de la semaine à la ville, pour y demander un peu de pain. » Sa lettre eut son effet, & on pourvut a ses besoins. Il demeura cinq aus dans cette prison, respecté comme un Saint par les soldats.

En 1685 il en sortit par les bons offices du P. Morin, Abbé de Sainte-Geneviéve, qui obtint son élargissement, & la permission d'aller demeurer au Prieuré de S. Maurice a Sensis. Il y a donné pendant les dix ans qu'il y vécut encore, des exemples merveilleux d'une humilité prosonde, d'une charité ardente à secourir le prochain, d'une patience invincible dans les tribulations, d'une douceur inaltérable, & d'un zéle très-pur pour les intérêts de Jesus-Christ & de son Eglise. Sa mauvaise santé l'obligea, pour changer d'air, d'aller passer quelque tems à Banon à deux lieues de Sensis. Le Curé l'y reçut avec soute la charité possible; & ce grand servi-

de la Régale. XVII. siècle. 443 teur de Dieu y fut récompensé par une mort sainte, de tout ce qu'il avoit souffert pour la justice. L'année précédente étoit mort le Pere Coudol. Accusé d'avoir dit que tout ce qu'avoit fait l'Archevêque de Toulouse étoit nul, l'Intendant le fit conduire par des gardes à la place publique, où il fut gardé pendant quatre heures. Le peuple que l'on prétendoit intimider par ce spectacle, fondoit en larmes. de voir traiter un si saint Religieux avec une telle indignité. L'Intendant le renvoïa après plusieurs menaces; mais le lendemain, on vint lui signisser une lettre de cachet qui l'exiloit à Sémur en Bourgogne. Il y mourut au mois d'Octobre 1694 dans une telle réputation de sainteté, que la ville de Semur crut posséder en lui un riche trésor. Il y avoit vécu dans une entiere retraite, & dans une application continuelle à la priere.

Le P. de Gabaret, homme de condition, XXII. après avoir souffert à Pamiers les plus indi-Diversexils gnes traitemens, fut relégué au Blanc en lu P. de Ga-Berri. On de transséra quelque tems après à paret. Lon-Vierzon, pour le punir d'avoir été visiter le que prison Monastere de S. Cyran qui est dans le voisinage du Blanc. Mais comme on le trouvois trop bien dans ce dernier exil, on l'envoïa à Beaulieu, petite ville sur la Loire. Dans la suite il eut la liberté d'aller demeurer à Bourges dans une maison de Chanoines Réguliers, d'où il est passé en d'autres endroits, aiant survécu à tous ses confreres. M. Ruth qui n'avoit point encore fait les vœux, fut enveloppé dans la persécution. Il étoit prêtre quand il entra dans la Communauté; & ce fut le renversement survenu après son entrée, qui l'empêcha de faire prosession. Le Pape

Innocent XI aïant envoïé un Bref contre les Jesuites & contse l'Archevêque de Toulouse, on fit une rigoureuse recherche de ceux qui portoient les dépêches du P. Cerle à qui le Pape ordonnoit d'obéir comme au seul Supérieur légitime. M. Ruth aïant eu le courage de se charger d'un paquet pour un Curé du Diocèle, fut apperçu, en le remettant, par un mandiant, qui inême lui entendit prononcer le nom du P. Cerle. Ce mandiant en avertit aussi-tôt le Gouverneur: M. Ruth en étant informé, résolut d'aller se cacher dans les Pyrénées. En s'y retirant, il passa à Toulouse, où disant la Messe dans un Couvent de Religieuses, il fut reconnu par un prêtre qui courut le dénoncer au Capitaine du Guer. Celui-ci se rendit avec sa troupe à la pone de l'église, précisément lorsque M. Ruth en sortoit. Il l'arrêta, & le fit traîner à l'Hôtelde-Ville. Le prisonnier y fut gardé à vûe par des soldats armés. Dans la crainte qu'il ne lui échappat quelque parole qui pût découvrir le secret de son Supérieur légitime, il ne répondit rien à toutes les questions qu'on lui sit. Quelque tems après il sut transséré aux prisons du Parlement. Comme on ne put ébranler sa constance par aucune menace, on le laissa treize ans dans cette prison, où il édifia tous ceux qui le virent, par son humilité, sa douceur & sa patience. On l'en fit sortir en 1693, & on lui donna la libené de se retirer dans quel Séminaire il voudroit. Il regardoit cette faveur comme une punition du peu de soin qu'il disoit avoir eu de profiter de sa prison. Telle étoit l'humilité de ce saint homme & son amour pour les fouffrances.

Il est juste de mettre au nombre de ces illustres Confesseurs, M. Seron, qui avoit Longue une prébende dans l'Eglise Cathédrale de captivité de Pamiers. Il fut le seul des Prébendiers qui se M. Seron.

Joignit aux Réformés. Revenant de Rome, sonnes enoù il étoit allé par dévotion après les rava-veloppées ges causés dans l'Eglise de Pamiers, il sut dans la mêarrêté au mois de Juillet 1681 dans l'Hôpi- me persécutal de Montpellier, & mené à la Citadelle. tion. De-là il fut conduit à Toulouse, & en arrivant, on le mit dans un cachot de la Conciergerie, où le jour ne pouvoit entrer que par la porte. Le mauvais air & l'infection de ce lieu le réduissrent en huit jours à un si triste état, que MM. du Parlement qui en furent avertis, le firent tirer de ce cachot. Il fut enfermé dans une chambre de la prison, où il passa tout l'hiver sans seu, vêtu d'un simple sac. L'année suivante il eut un peu de liberté, & il s'en servit pour s'appliquer à l'instruction des prisonniers & à d'autres exercices de charité. Il y conserva toujours l'habit d'ermite, avec lequel il étoit venu de Rome. Enfin après avoir été plus de dix ans dans cette prison, il y mourut dans une telle réputation de sainteté, que chacun voulue avoir un morceau de son habit. M. Ruth dont nous avons parlé auparavant, fut pendant plusieurs années le compagnon de sa captivité.

Il y eut encore d'autres personnes enveloppées dans la persécution qui affligeoit l'Eglise de Pamiers. La Baronne de Mirepoix, digne sœur de M. l'Evêque de Pamiers, eut ordre de sortir du Diocèse, & de renvoier toutes les filles de sa Communauté, & toutes les régentes ou maîtresses d'Ecole, qu'elle avoir

Art. VII. Affaire

établies en divers lieux, où elles faisoient beaucoup de bien. On lui donna pour exil sa terre dans le Diocèse de Mirepoix. M. de Caulet son frere, qui s'étoit retiré sur la montagne, pour laisser passer l'orage, aïant été découvert, fut relégué à son Prieure de Monclas dans le Diocèle de Cahors, après qu'on lui eut ôté ses domestiques. M. Charlas, un des Grands-Vicaires, se réfugia sur la montagne, & passa ensuite à Rome ou il demeura jusqu'à sa mort. Plusieurs Curés surent fort maltraités; mais il ne nous est pas possible d'entrer dans le détail de seurs souffrances.

XXIV. Extraits de Lettres écrites de Pamiers lur la violence de cette periécupersonnes y iont en-

veloppées.

Nous crosons faire plaisir au Lecteur, en donnant un extrait de quelques Lettres écrites de Pamiers par des témoins oculaires, & qui ont été imprimées dans le tems avec les Brefs du Pape Innocent XI sur la Régale. « Tous les Curés qui tiennent ferme, est-il dit dans ces Lettres, sont privés des fruits de leurs tion. Toute bénésices. Cela en fortisse quelques-uns, en étonne plusieurs. .... On prend si peu de précautions, qu'on a signifié des lettres de ca-

chet dattées de Versailles du jour précédent

auquel on les signisse, & pour des choses as-

rivées le jour d'auparavant; ce qui fait vois

qu'on a donné plein pouvoir à l'Intendant ( de Guïenne ). Ces gens sont tout dévoués la Cour. Celui ci est fort jeune. On a vû d plus cruelles persécutions; mais on n'en jamais vû de si irrégulieres, & où l'on ai fait des choses avec moins d'égard, san garder même les apparences de justice, & sans donner des couleurs aux choses le moins raisonnables. Cependant tout cela ser vira a la sanctification de plusieurs ..... C de la Régale. XVII. siècle. 447 Diocèse est dans une grande consusion. On frappe, on emprisonne, on exile, on met des logemens de gens de guerre chez tous ceux qui ne veulent pas communiquer avec les Régalistes qui ont été excommuniés. C'est un crime d'avoir été ami de M. de Pamiers, & un plus grand encore de le traiter comme un Saint.

On va dans toutes les paroisses de ce Diocése de la part des nouveaux Grands-Vicaires, y prêcher qu'on n'a jusqu'alors enseigné dans les églises, que des hérésies; mais que les Jansenistes vont être exterminés. On offre les Sacremens & l'Absolution sur l'heure à tous ceux qui les voudront; tous ces délais & les refus qu'on leur en fait, n'étant que l'effet de l'hérésie des Jansenistes. (On reconnoît les Jesuites à ces traits.)La persécution va toujours croissant, parce qu'on trouve toujours de nouvelles oppositions de la part des Curés, des Vicaires, des Maisons Religieuses & du peuple. On a fermé de nouveau l'endroit où est le corps du S. Prélat. Le peuple, les Ecclésiastiques, les Gentilshommes, les Bourgeois redoublent leur affection, pour la manifestation de sa sainteré. Tous es Dominicains ont refusé de reconnoître le Grand-Vicaire de M. de Toulouse. Les Augustins avoient d'abord refusé: mais on a gagné le Supérieur par un ordre qu'on a obtenu de son Provincial; & l'autre Religieux. Prêtre, qui avec son Supérieur composoit toute la Communauté, s'en est enfui. Les Carmes ont été divilés. Les religieuses Clarines ont resulé le Confesseur que le Grand-Vicaire de M.deToulouse leur avoit envoié... Tous les Vicaires du Diocése quitteront

On bannit & on emprisonna un nombre de Curés, & d'autres Ecclésiastiques, pour faire reconnoître le phantôme de Grand-Vicaire établi par l'Archevêque de Toulouse. Les laïques furent vexés comme les autres, & dépouillés de leurs biens & de leurs emplois. Deux Conseillers au Présidial eurent ordre de se défaire de leurs Charges; ils en firent le sacrifice avec joie. Un jeune Gentilhomme eut le courage d'afficher une Ordonnance du P. Cerle; & comme il y avoit dans la ville beaucoup d'Archers, pour empêcher ces sortes de publications, il fut pris sur le fait. Il fut mis dans un cachot, d'où il fut tiré par considération pour sa famille, l'une des plus considérables de la Province. Mais on l'envoia au château de Foix pendant six mois. La Cour sut encore le punir dans la suite de cet acte de générosité. Le P. Cerle dans sa lettre au pape Innocent XI, parle en termes fort touchans des mauvais traitemens que reçut ce jeune Gentilhomme.

XXV.
Confession
de M. du
Ferrier,
Théologal
d'Albi. Ce

Quelque desir que nous aïons d'abreger, nous ne pouvons nous empêcher de parler ici du plus illustre des amis de M. de Pamiers, qui furent immolés à la vengeance des Jesuites. C'est M. du Ferrier, Théologal d'Albi. Son éminente piété le faisoit respecter

de la Régale. XVII. siècle. 449 de tout le Languedoc. Les Evêques l'écou- qui l'av toient comme leur maître, & l'honoroient rendu c comme leur pere. Il avoit été l'ami intime dieux a de M. de Pamiers pendant plus de soixante Jesuites ans, & le confident du saint Evêque de Cahors, Alain de Solminiac. Les Jesuites n'ont jamais pu lui pardonner d'avoir obéï trop sidélement au dernier, qui lui avoit expressément recommandé quatre mois avant sa mort, dans une maladie qui le réduisit à l'extrémité, d'informer ses Collegues du jugement qu'il portoit de la Société. Voici comment M. du Ferrier s'étoit acquitté de sa commission, dans une lettre écrite à M. de Pamiers en 1659. » Au reste, Monseigneur de Cahors est tellement persuadé que les Peres Jesuites sont un fléau & une ruine à l'Eglise, qu'il croit que vous, Monseigneur, & tous les Evêques qui vont solidement à Dieu, ne leur devez donner aucun emploi, & m'a chargé de vous le dire & à Messeigneurs, qui cherchent le salut & l'avantage de leurs Diocéses, ni même entrer jamais chez eux; car cela les autorise. « M. de Pamiers dans une lettre circulaire, écrite à tous les Evêques de France en 1668, avoit publié ce précieux témoignage du saint Evêque de Cahors. Les Jesuites, qui ne meurent point, profiterent long-temps après de l'occasion de la Régale pour se venger de M. l'Abbé du Ferrier. Ils firent courir le bruit qu'on avoit trouvé de ses lettres parmi les papiers du P. d'Aubarede, par lesquelles il paroissoit avoir exhorté M. de Pamiers à demeurer ferme. En conséquence, sans autre examen, il fur rélegué à Tonnerre. Comme l'odeur de la piété de ce saint Prêtre, qui se répandit

448 Art. VII. Affaire

plutôt que d'obéir à l'ordonnance de M. de Toulouse. Près des deux-tiers des Curés ont refusé de la publier, & de reconnoître le Grand-Vicaire. Les Jesuites & les Cordeliers confessent; mais très-peu de personnes vont à eux. Toutes les menaces & les violences de l'Intendant & du Gouverneur ( du païs de Foix) ne font rien. » Ces lettres sont écrites de Pamiers l'an 1680.

On bannit & on emprisonna un nombre de Curés, & d'autres Ecclésiastiques, pour faire reconnoître le phantôme de Grand-Vicaire établi par l'Archevêque de Toulouse. Les laïques furent vexés comme les autres, & dépouillés de leurs biens & de leurs emplois. Deux Conseillers au Présidial eurent ordre de se défaire de leurs Charges; ils en firent le sacrifice avec joie. Un jeune Gentilhomme eut le courage d'afficher une Ordonnance du P. Cerle; & comme il y avoit dans la ville beaucoup d'Archers, pour empêcher ces sortes de publications, il fut pris fur le fait. Il fut mis dans un cachot, d'où il fut tiré par considération pour sa famille, l'une des plus considérables de la Province. Mais on l'envoia au château de Foix pendant six mois. La Cour sut encore le punir dans la suite de cet acte de générosité. Le P. Cerle dans sa lettre au pape Innocent XI, parle en termes fort touchans des mauvais traitemens que reçut ce jeune Gentilhomme.

XXV. Confession de M. du Ferrier, Théologal d'Albi. Ce Quelque desir que nous aïons d'abreger, nous ne pouvons nous empêcher de parler ici du plus illustre des amis de M. de l'amiers, qui furent immolés à la vengeance des Jesuites. C'est M. du Ferrier, Théologal d'Albi. Son éminente piété le saisoit respecter

de la Régale. XVII. siècle. 449 de tout le Languedoc. Les Evêques l'écou- qui l'avoit toient comme leur maître, & l'honoroient rendu ocomme leur pere. Il avoit été l'ami intime dieux aux de M. de Pamiers pendant plus de soixante Jesuites. ans, & le confident du saint Evêque de Cahors, Alain de Solminiac. Les Jesuites n'ont jamais pu lui pardonner d'avoir obéi trop sidélement au dernier, qui lui avoit expressément recommandé quatre mois avant sa mort, dans une maladie qui le réduisit à l'extrémité, d'informer ses Collegues du jugement qu'il portoit de la Société. Voici comment M. du Ferrier s'étoit acquitté de la commission, dans une lettre écrite à M. de Pamiers en 1659. » Au reste, Monseigneur de Cahors est tellement persuadé que les Peres Jesuites sont un fléau & une ruine à l'Eglise, qu'il croit que vous, Monseigneur, & tous les Evêques qui vont solidement à Dieu, ne leur devez donner aucun emploi, & m'a chargé de vous le dire & à Messeigneurs, qui cherchent le salut & l'avantage de leurs Diocéses, ni même entrer jamais chez eux; car cela les autorise. « M. de Pamiers dans une lettre circulaire, écrite à tous les Evêques de France en 1668, avoit publié ce précieux témoignage du saint Evêque de Cahors. Les Jesuites, qui ne meurent point, profiterent long-temps après de l'occasion de la Régale pour se venger de M. l'Abbé du Ferrier. Ils firent courir le bruit qu'on avoit trouvé de ses lettres parmi les papiers du P. d'Aubarede, par lesquelles il paroissoit avoir exhorté M. de Pamiers à demeurer ferme. En conséquence, sans autre examen, il fur rélegué à Tonnerre. Comme l'odeur de la piété de ce saint Prêtre, qui se répandit

Art. VII. Affaire

bientôt dans tout le pais, ne faisoit point honneur à ses persécuteurs, ils emploierent leur crédit pour le faire enfermer dans la Bastille, après un exil de trois ou quatre années, sans égard pour son grand âge. Cet illustre Confesseur y mourut en 1686.

Les Jesuites ont eu assez peu de pudeur pour lui donner un démenti par la plume de leur fameux P. Tellier, sur ce qu'il avoit déclaré de la part du saint Evêque de Cahors tant d'années auparavant. C'est une preuve qu'ils sentoient combien le témoignage d'un Evêque, tel qu'étoit M. de Cahors, les iscommodoit. Mais les efforts qu'ils firent pour le détruire, ne servirent qu'à le constater davantage. En effet, le même Docteur [ M. Courcier ] qui avoit approuvé le livre où le P. Tellier avançoit cette imposture, aïant en ordre d'aller à la Bastille interroger juridiquement le vénérable captif, & l'aiant interrogé sur cet article, le saint Abbé lui soutint la vérité de son témoignage en des termes qui ne lui laisserent pas le moindre sujet d'en douter. Il est bon d'avertir le lecteur, qu'avant la détention de M. du Ferrier, le Jesuite Medaille avoit fait auprès de lui, par promesses & par menaces, tout ce qu'il avoit pû, pour extorquer une déclaration, avec laquelle il prétendoit détruire le mauvais effet que l'avis du saint Evêque de Cahors produisoit contre la Société.

M. Cazenave, Docteur en Théologie & ouffran-Prosesseur en l'Université de Toulouse, céde M. lebre dans toute la Province par sa science moigne-l'Abbé du Ferrier. Il fut accusé de même d'anicains voir écrit je ne sçai quelle prétendue lettre

amiers.

XVI.

de la Régale. XVII. siècle. 451 Le Juge-Mage de Pamiers lui en présenta une, qui fut trouvée d'un caractère si différent de sa véritable écriture, que ce Magistrat, quoique fort dur, ne put s'empêcher d'avouer qu'on lui faisoit une injustice. Mais il fut lui-même assez injuste, pour n'en vouloir point faire mention dans son procèsverbal. Comme M. Cazenave avoit été fort lié avec M. de Pamiers, & que tout le monde connoissoit son opposition pour la Théologie nouvelle, & la Morale corrompue des Jesuites, ces Peres vinrent à bout de le faire exiler à Mortagne dans le Perche, où il ne subsistoit que par le secours de ses amis. Mais parce qu'il y faisoit du bien, on le transfera à Mont-Luçon sur les confins du Bourbonnois; & pour la même raison il y eut une lettre de cachet expédiée qui le reléguoit en basse-Bretagne. Mais l'Exempt qui avoit été envoié pour l'y conduire, le trouva au lit de la mort. Il mourut deux jours après, universellement regretté de tous les gens de bien. C'étoit la même année que mourut M. du Ferrier, en 1686. Tous les Dominicains de Pamiers aïant refusé, comme nous l'avons dit, de reconnoître Fortassin pour Vicaire-Général, on en relégua le Prieur, & on leur ôta l'école de Philosophie, qu'ils avoient depuis long-temps, pour la donner aux Jesuites, à qui sans aucune cérémonie ce faux Grand-Vicaire avoit permis de confesser, quoiqu'ils fussent interdits depuis long-tems dans le Diocése.

Nous pourrions rapporter un très-grand XXVII. nombre d'autres exemples, pour montrer la Les Jesui-violence de cette persécution, qui s'étendit tes vrais à des personnes de tout sexe & de toute con-auteurs de

cette persécution. Avantages

qu'ils y

Art. VII. Affaire dition, qui n'avoient d'autres crimes que d'être fidéles à leurs légitimes Pasteurs; mais

nous ne pouvons entrer dans un plus long détail. Il y a long-temps que l'on s'est plaint que l'on ne connoît point assez l'histoire de cette persécution, qui renferme tant d'exemples d'une piété & d'un courage dignes des premiers siècles de l'Eglise. Le lecteur a sans doute remarqué dans l'idée que nous venons d'en donner, combien les Jesuites ont influé dans l'affaire de la Régale, & dans les vexations inouïes exercées à ce sujet contre le saint Evêque de Pamiers, ses Chanoines & ses amis. Le P. de la Chaise, appuié de l'Archevêque de Paris, obtenoît à la Cour tous les ordres qu'il vouloit. Les Jesuites de Pamiers, qui étoient les correspondans, protégeoient ouvertement les Régalistes excemmuniés, & en étoient le conseil; comme le lui reproche si souvent le P. Cerle dans ses Ordonnances & dans ses lettres. Cette malheureuse affaire leur servoit de prétexte, & de moien pour accabler tous ceux qui leur étoient odieux, & dont la délicatesse de conscience leur étoit assez connue, pour croite qu'ils sacrifieroient tout à un devoir qui leur paroissoit manifeste. Le P. Cerle dans une lettre au pape Innocent XI dit que le Jesui:e Ferrier a fait naître la Régale, que le P. de la Chaise la somente & la soutient, que le P. Maimbourg la préconise, & que tous les autres Jesuites s'en déclarent les zélés déscnseurs. La Société y a gagné un nombre de bénésices qui ont été réunis à ses Séminaires & à ses Colleges: & elle s'est fait des créatures par ceux qu'elle a procurés à d'autres. Ce nouveau motif joint a celui dont nous avons parié plus haut, ne pouvoit que reade la Régale. XVII. siècle. 453 dre fort ardent le zéle des Jesuites dans l'affaire de la Régale.

Y.

Au mois de Mai 1681, il se tint une As- XXVIII. semblée composée des Evêques qui se trou- Assemblée voient à Paris, & à la Cour. On ne sit qu'y du Clergé ébaucher les matieres, & tout se termina a de France demander au Roi un Concile National, ou au moins une Assemblée générale du Clergé, composée de deux Députés du premier Ordre, & de deux du second Ordre de chaque Province. M. le Tellier, Archevêque de Rheims, le premier des Commissaires de l'Assemblée de 1681, y fit un discours plein d'érudition. Il y adopta comme tous les autres Prélats, le sentiment que l'on avoit fait goûter au Roi, & releva tout ce qui pouvoit déplaire à ce Prince dans les Brefs d'Innocent XI sur la Régale. Ce Pape avoit affurément des intentions très-bonnes, & étoit en droit d'appuïer de son autorité ceux que l'on persécutoit injustement, & de prendre la défense de l'innocence opprimée; mais il auroit dû éviter de rien insérer dans ses Brefs qui pût donner atteinte à nos Libertés. On devoit s'attendre que des Brefs qui blessoient quant au fond, ceux qui avoient la confiance du Roi, scroient relevés dans ce que la forme auroit de vicieux, par les Evêques qui savoient que la Cour leur sauroit gré de leur zéle en certe occasion. Nous rapporterons ici quelques endroits du discours que sit M. de Rheims dans l'Assemblée de 1681. « Nous avons toujours été persuadés, dit cet illustre Prélat, que le droit de Régale est une servi-

insensiblement a Rome en possession de nous dépouiller d'un des plus fermes appuis qu'on ait dans le Roïaume, pour se maintenir dans l'exécution des anciens Canons & dans l'usage du Droit commun. Nous devons même pour notre propre intérêt piendre part à ce qui regarde cette illustre Compagnie. Notre jurisdiction n'y est-elle pas tous les jours conservée, de maniere que nous nous estimersons heureux, si les autres Compagnies souveraines suivoient dans les jugemens qu'elles rendent sur nos affaires dans leur dissérens ressors, l'exemple de ce premier Parlement du Roïaume. » Ainsi parloit dans une nombreuse Assemblée d'Evêques M. le Tellier, Archevêque de Rheims. La même Assemblée de 1681 prit la dé-

sense du livre, De causis majoribus, de M. Gerbais Docteur de Sorbonne, qui avoit paru en 1679, & dont le Pape Innocent XI avoit condamné la doctrine comme schismatique & injurieule au Saint-Siége. Les Commissaires de l'Assemblée firent un grand éloge du livre de M. Gerbais, & néanmoins furent d'avis que l'Auteur y sit quelques corrections dans une seconde édition. M. Gerbais avoit composé son Traité par ordre du Clergé de France. Il y soutient par-tout les maximes de l'Eglise Gallicane, & celle-ci en particilier, que les Evêques doivent être jugés es premiere instance par leurs confreres dans leurs Provinces, & qu'ils ont droit de décide des matieres de foi & de discipline. Co principes qui sont ceux de toute l'Antiquié, avoient déplû à la Cour de Rome, & ks Evêques assemblés en 1681 en prirent

avec raison la désense. Ils obligerent M. Da-

du Clergé de Fr. XVII. siécle. 457 vid à donner un ample éclaircissement sur son livre des Jugemens canoniques des Eréques, & lui firent déclarer qu'il reconnoissoit que les sujets du Roïaume ne pouvoient être traduits hors de France pour y être jugés, & que le Pape devoit renvoier devant les Juges de France la connoissance des causes qui regardent les Evêques de ce Roïaume. On lui sit aussi donner une déclaration nette & précise sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, & sur les maximes du Roïaume contraires aux préjugés des Ultramontains.

On sent bien que tout ceci préparoit les voies à ce qui devoit être décide dans la grande Assemblée de l'année suivante 1682 célebre du dont on demanda au Roi la convocation. Ce Prince l'accorda volontiers comme on le conçoit aisément. L'Archevêque de Paris en sut dresse sur la encore Président. L'assaire de la Régale aïant Puissance été mise en délibération, on y donna au Roi Temporelune entiere satisfaction, & l'on abandonna le & Eccléles priviléges des Eglises de Languedoc & siastique. des autres qui avoient été toujours exemptes du droit de Régale L'Assemblée crut devoir néanmoins reptésenter au Roi, qu'à l'égard des bénéfices ausquels il y avoit des fonctions spirituelles attachées, comme Doïennés, Archidiaconés, Théologales, Pénitencerie, Prébendes ou autres qui ont quelque jurisdiction ou fonction spirituelle, il étoit convenable que ceux qui étoient pourvus de ces bénéfices par le Roi, se présentassent aux Grands-Vicaires établis par les Chapitres, pour recevoir d'eux l'institution & la misson. Le Roi eut égard à cette représentation, Tome X.

XXIX. Assemblée Clergé de 1682. Articles qu'elle

& donna un Edit conforme à la demande de Clergé. La même Assemblée sit ensuite tous hant la Puissance Ecclésiastique & Temporelle la célebre Déclaration conforme aux Decrets des Conciles de Constance & de Bâsse, contenant en quatre articles les principaux points de cette doctrine. Cette Déclaration est du 19 Mars 1682: nous croïons devoir la

rapporter en entier.

Plusieurs personnes s'efforcent en ces tems-ci de ruiner les Decrets de l'Eglise Gallicane & ses Libertés, que nos ancêtres ent sourenues avec tant de zele, & de renverset leurs fondemens appuïés sur les saints Canons & sur la Tradition des Peres. D'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de S. Pietre & des Pontifes Romains ses Successeurs, instituée par Jesus-Christ; d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit, & de diminuer la majesté du Saint-Siége Apostolique, respectable à toutes les Nations, où l'on enseigne la vraie foi de l'Eglise, & qui conserve son unité. De plus les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paroître cette puissance, qui maintient la paix de l'Eglise, odieuse & insupportable aux Rois & aux peuples, & pour éloigner par cet artifice les ames simples de la Communion de l'Eglise. Afin de remédier à ces inconvéniens, Nous Archevêques & Evéques assemblés à Paris par ordre du Roi, représentans l'Eglise Gallicane, avec les autres Ecclésiastiques deputés, avons jugé après une mûre délibération qu'il est nécessaire de faire les Reglemens & la Déclaration qui sui-Yent:

du Clerge de Fr. XVII. siécle. 459

L. Que S. Pierre & ses Successeurs Vicaires de Jesus-Christ, & que toute l'Eglise même n'ont reçû de puissance de Dieu, que sur les choses spirituelles, & qui concernent le salut, & non point sur les choses temporelles & civiles; Jesus-Christ nous apprenant luimême que son Roiaume n'est point de ce monde; & en un autre endroit, Qu'il faut rendre à César ce qui apparticut à Cesar, & à Dieu ce qui appartient à Dien. Qu'ainsi il s'en faut tenir à ce précepte de l'Apôtres. Paul: Que toute personne soit soumise aux Puissances supérieures : car il n'y a point de Puissance qui ne vienne de Dieu, & c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; c'est pourquoi celui qui s'oppose aux Puissances, résiste à l'ordre de Dieu. En conséquence nous déclarons que les Rois ne sont soumis à aucune Puissance Eccléssaftique, par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporeles qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirecrement par l'autorité des Cless de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission & de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine nécessaire pour la tranquillité publique, & autant avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue, comme conforme à l'Ecriture-Sainte, à la Tradition des Peres de l'Eglise & aux exemples des Saints.

II. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siége Apostolique & les Successeurs de S. Pierre, Vicaires de Jesus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les Decrets du saint Concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions

4 & 5, approuvés par le Saint-Siége Apostolique, & confirmés par la pratique de toute l'Eglise & des l'ontifes Romains, & observés de tout tems religieusement par l'Eglise Gallicane, demeurent dans leur force & vertu; & que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces Decrets, ou les assoiblissent, en disant, que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.

III. Qu'ainsi il faut regler l'usage de la puissance Apostolique, par les Canons faits par l'Esprit de Dieu & consacrés par le respect général de tout le monde; que les Regles, les Mœurs & les Constitutions reçues dans le Roïaume & dans l'Eglise Gallicane, doivent avoir leur force & vertu, & que les usages de nos Peres doivent demeurer inébranlables: qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège Apostolique, que les Loix & les Coutumes établies du consentement de ce Siège & des Eglises, subsistent invariablement.

IV. Que quoique le Pape ait la principale part dans les questions de Foi, & que ses Decrets regardent toutes les Eglises, & chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le consentement de l'Eglise n'intervient. Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos Peres, & que nous avons arrêté d'envoier à toutes les Eglises Gallicanes & aux Evêques qui les gouvernent par l'autorité du Saint - Esprit, asin que nous dissons tous la même chose, que nous soins dans les mêmes sentimens, & que nous tenions tous la même doctrine. »

du Clergé de Fr. XVII. siécle. 461

Le Roi donna sur cette Déclaration, l'Edit fuivant. « Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous présens Roi qui & à venir, Salut. Bien que l'indépendance de Déclaranotre Couronne de toute autre puissance que tion du de Dieu, soit une vérité certaine & incontes- Clergé. table, & établie sur les propres paroles de Jesus-Christ, Nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la Déclaration que les Députés du Clergé de France, assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée contenant leurs sentimens touchant la Puissance Ecclésiastique; & nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits Députés nous ont faite de faire publier cette Déclaration dens notre Roïaume, qu'étant faite par une Assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leur vertu & par leur doctrine, & qui s'emploient avec tant de zele à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise & à notre service, la sagesse & la modération avec laquelle ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus commé Nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise, & à ôter en mêmetemps aux ministres de la Religion prétendue réformée, le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques Auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du Chef visible de l'Eglise & du centre de l'unité Ecclésiastique. A ces causes & autres bonnes & grandes considérations, à ce nous mouvant; après avoir fair examiner ladire Déclaration en notre Conscil: Nous, par notre présent Edit per-

Edit du

462 Art. VII. Assemble

pétuel & irrévocablé, avons dis, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plait; que ladite Déclaration des sentimens du Clergé sur la puissance Ecclésiastique, ci-attachée sous le contrescel de notre Chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos Cours de Parlement, Bailliages, Sénéchaussées, Universités & Facultés de Théologie & de Droit Canon de notre Roisume, Pais, Terres & Seigneuriès de notre obéissance.

I. Désendons à tous nos Sujets & aux Ettangers étant dans notre Roiaume, Séculiers & Réguliers, de quelque Ordre, Congrégation & Société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs Maisons, Collèges & Semimaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

Avant choisis, pour enseigner la Théologie dans tous les Colléges de chaque Université, soit qu'ils soient Séculiers ou Réguliers, souscriront ladite Déclaration aux Gresses des Facultés de Théologie, avant de pouvoir faire cette sonction dans les Colléges ou Maisons séculieres & régulieres; qu'ils se soumettront à enseigner la loctrine qui y est expliquée, & que les Syndics les Facultés de Théologie présenteront aux Ordinaires des lieux & à nos Procureurs généraux, des copies desdites soumissions, signées par les Gressiers desdites Facultés.

III. Que dans tous les Colléges & les Maisons desdites Universités où il y aura plusieurs Professeurs, soit qu'ils soient Séculiers ou Réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladice du Clergé de Fr. XVII. siécle. 463 Déclaration; & dans les Colléges où il n'y aura qu'un seul Professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

IV. Enjoignons aux Syndics des Facultés de Théologie, de présenter tous les ans avant l'ouverture des seçons aux Archevêques ou Evêques des Villes où elles sont établies, & d'envoier à nos Procureurs généraux, les noms des Professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine: & ausdits Professeurs, de représenter ausdits Présats & à noscieurs, de représenter ausdits Présats & à noscieurs Procureurs généraux, les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, sorsqu'ils seur ordonneront de le faire.

V. Voulons qu'aucun Bachelier, soit Séculier ou Régulier, ne puisse être dorénavant Licentié, tant en Théologie qu'en Droit Canon, ni être reçu Docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses Thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces dégrés dans les Universités.

VI. Exhortons, & néanmoins enjoignons à tous les Archevêques & Evêques de notre Roïaume, Païs, Terres & Seigneuries de notre obéissance, d'emploïer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs Diocèses, la doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits Députés du Clergé.

VII. Ordonnons aux Doïens & Syndics des Facultés de Théologie, de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom.

SI DONNONS EN MANDEMENT À nos amez & féaux les Gens tenans nos Cours de 464 Att. VII. Affamblee

Parlement, que ces ptélentes nos Lettres en forme d'Edit, ensemble ladite Déclaration du Clergé, ils failent lire, publier & entergistrer aux Gresses de nosdites Cours, & des Bailtiages, Sénéchaussées & Universités de leurs retiorts, chacun en droit soi, & aient à tenir la main à leur observation, sans sousseix qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, & à procéder contre les contrevenuents en la maniere qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigeance des cas: Car tel els notre plaisir.

XXXI
Ce qui le
passe en
Sorbonne a
se sujer,

Cet Edit affant été vérifié au Parlement, premier Prélident & quelques Conseillers transporterent à l'Assemblée de la Faculté 💰 Théologie de Paris le 2 de Mai, pour l'y faire publier en leur présence. Et il y cut un Arti qui ordonna de l'inferire dans les regiftres da la Faculté. Dans l'Assemblée suivante du promier Juin, le Syndic aiant montré la relacion de tout ce qui s'étoit passé le 2 de Mai pout la relire & l'arrêter selon la coutume, la Faculté nomma quatorze Députés pour examiner entr'eux les termes de la Déclaration, & en faire leur rapport à l'Assemblée du premier Juillet suivant. Le Parlement choque de ce retardement, manda le Doïen & quelques-uns des plus anciens Docteurs, & leur erdonna de tenir une Affemblée extraordinaire le 13 de Juin, pour finir cette délibération. L'affaire aiant été rapportée au jour marqué, les opinions se trouverent partagoes ; quelques-uns dirent qu'il falloit faire sa Roi de très-humbles remontrances, avant d'enregistrer son Edit. Le plus grand nombre jugea qu'il falloit l'enregistrer sur l'heure, finif à demander au Roi la confervation des

du Clergé de Fr. XVII. siécle. 465 droits de la Faculté. Néanmoins le Parlement peu satisfait de ce que l'on avoit mis en délibération une chose jugée par son Arrêt, manda les plus anciens Docteurs, & leur ordonna d'inscrire sur le champ l'Edit du Roi sûr la Déclaration du Clergé, & leur défendit de tenir aucune Assemblée, jusqu'à ce que le Parlement eût pourvu à la forme en laquelle elle seroit tenue. En conséquence de cet Arrêt, la Déclaration du Clergé & l'Edit du Roi furent enregistrés par le Greffier de la Faculté. Quelque tems après, plusieurs Docteurs présenterent au Parlement une requête dans laquelle ils remontroient, qu'ils n'avoient pas moins de zéle pour le bien de l'Eglise & de sidélité pour le service du Roi, qu'en avoient eu leurs prédécesseurs; qu'ils n'avoient jamais eu dessein de s'éloigner du respect qu'ils devoient tant à la Déclaration du Clergé, qu'à l'Edit du Roi qui en ordonnoit l'exécution. Ils demandoient qu'il plût à la Cour de permettre à la Faculté de Théologie de continuer ses Assemblées en la maniere accoutumée. Le Parlement aïant égard à cette requête signée de 163 Docteurs, rétablit les Assemblées de Sorbonne, la Faculté s'étant engagéé à faire observer dans toutes ses parties l'Edix du Roi sur la Déclaration du Clergé.

La Déclaration du Clergé sut vivement attaquée par les Théologiens imbus de l'opinion de l'infaillibilité du Pape, & on publia livrées par
divers ouvrages contre la doctrine de l'E- les Ultraglise de France. Jean-Thomas de Rocaberti, montains à
qui avoit été Général des Dominicains en
1670, Archevêque de Valence en 1676, & Clergé. M.
qui sut depuis Inquisiteur-Général d'EspaBossuer

défense.

chargé par gne, publia en 1693 trois volumes in-folio le Roi d'en pour établir les maximes contraires a la Déprendre la claration du Clergé de France. Il prit ensuite la peine de recueillir en vingt & un volumes in-folio, tous les ouvrages du même genre que le sien; & il sit imprimer a Rome a sis propres frais cet immense recueil. Son Traiié de l'autori é du Pape fut applaudi en Espagne & en Italie: mais en France on le regarda comme un fort mauvais ouvrage, plein de maximes contraires à l'Ecriture, à la Tradicion, a la doctrine des Peres, & des plus célébres Théologiens. Le Parlement de Paris en défendit le débit par un Arrêt du 20 Décembre 1695. Rocaberti mourut quatre ans apres.

Le Roi chargea le célébre M. Bossuez, Evique de Meaux', de réfuter cet Auteur, & les autres partisans des opinions Ultramontaines; & de défendre les quatre Articles. Cet illustre l'iélat le fit avec toute la lumiere & la modération que l'on pouvoit attentre de lui. Il démontra avec la dernière é adence dans sa Défense de la Déclaration de Clergé, que la dostrine de l'Eglife Callicane fur la puitfance Eccléfiastique & fur la puissance temporelle, renfermée avec gressfion dans les quaire Articles, n'est due la doctrine meme des Ferirares & de la Traittion; & que bien loin d'affolblie & de dim.nuer la Primaire & l'airorité du Sonnerala Ponsife & du Caint - Siège : elle Ili reni toure la force, tout son éclat & son ancienne majesté; en écarrant les prérogatives fausses & odieuses, dont l'ignorance & la flattorie le lont efforcées dans let der-lets temps de la charger & de l'obscureir. Les

du Clergé de Fr. XVII. siécle. 467 Ultramontains ne manquerent pas de dire, que c'étoit moins le zéle pour la vérité, que le desir de plaire a la Cour de France, qui avoit été le mobile secret de la Déclaration du Clergé; mais on ne pouvoit imputer ce motif à plusieurs Prélats d'un mérite distingué, qui étoient membres de cette auguste Assemblée; & d'ailleurs la vraie doctrine, qui est consignée dans les quarre Articles, est indépendante des motifs humains qui ont pu porter plusieurs Evêques à s'y attacher.

On juge bien que le Pape dut être fort irrité de la Déclaration du Clergé. Il refusa de donner des Bulles à ceux du sécond Ordre de cette Assemblée, qui avoient été nommés Evêques. Le Roi de son côté ne voulant pas qu'ils fussent distingués des autres qu'il avoit nommés à des Evêchés, fit défense de se pourvoir en Cour de Rome pour avoir des Bulles; & cette dissiculté sublista pendant tout le reste du Pontificat d'Innocent XI. Il s'éleva alors une autre contestation plus remporelle qu'Ecclésiastique, entre le Pape & le Roi, au sujet des franchises des Ambassadeurs de Sa Majesté à Rome. Ce nouveau dissérend aigrit encore plus la Cour de France contre le Pape, & causa beaucoup de mouvemens de pari & d'autre. Nous avons parlé de cette contestation dans l'article de l'Eglise d'Italie : ainsi nous n'en dirons rien ici.

Innocent XI. persistant toujours dans le XXXIII. refus d'accorder des Bulles à ceux que le Roi Appel du avoit nommés Evêques, & qui avoient as-Procureur-sisté à l'Assemblée de 1682; le Roi qui Général au craignoit que le Pape ne poussât les choses encore plus loin, se rendit appellant par son V vj

approuvé.

pel univer- Procureur-Général au Parlement, Achilles de Harlai, de tout ce que le Pape pourroit entreprendre au préjudice de Sa Majesté, & de ses Sujets, & des droits de sa Couronne. Ce Magistrat se déclara pour le Roi & pour ses Sujets appellans au Concile universel, qu'il plaira à Sa Sainteté d'assembler dans les formes canoniques, de toutes les procédures, actes & jugemens que le Pape auroit pû, ou pourroit prononcer au desavantage de la France; protestant en mêmetemps au nom & suivant le commandement qu'il en avoit reçu du Roi, que son intenzion est de demeurer toujours inviolablement attaché au Saint-Siège, comme au centre véritable de l'unité de l'Eglise, d'en conserver les droits, l'autorité & les préémimences. Le Parlement fit enregistrer au Greffe cet acte d'Appel, & assura le Roi de son zéle pour maintenir les droits de sa Couronne, les libertés du Roïaume & le repos de ses sujets. L'Official de Paris donna au Procureur-Général les lettres appellées Apostolos, pour poursuivre l'Appel quand il seroit besoin: par le respect, dit l'Official, que j'ai pour l'Église universelle représentée par un Concile général, & en considération de ce que ledit Appel regarde les droits du Roi, les libertés de l'Église Gallicane & le repos du Roïaume. L'Appel est du 27 Septembre 1688. Les Archevêques & Evêques qui étoient à Paris, s'étant assemblés par ordre du Roi, déclarerent qu'ils approuvoient l'Appel & tout ce que le Roi avoit fait. Les Agens du Clergé eurent ordre d'écrire à ce sujet une lettre circulaire à tous les Evêques du Royaume. Le Clergé de Paris & l'Université se

du Clerge de Fr. XVII. siècle 469 joignirent par des actes particuliers à l'Appel

interjetté par le Procureur-Général.

Le Pape Innocent XI mourut l'année sui- XXXIV. vante. Son successeur Alexandre VIII sçut se Démarche ménager avec la France, sans néanmoins des Eccléaccorder de Bulles à ceux que le Roi avoit siastiques nommés Evêques. Etant à l'extrémité, il con-des Préladamna par une Bulle la Déclaration du Cler-tures. Mogé de 1682. Il mourut en 1691, & l'année tifs qui au-suivante Innocent XII sut élu. On vit heu- torisent les reusement se terminer sous ce nouveau Pon-Magistrats tissicat, les brouilleries entre la Cour de à veiller sur France & celle de Rome. Il n'étoit plus ques-vation de tion de l'affaire de la Régale, dont personne la doctrine n'osoit plus parler depuis l'Assemblée de contenue 1682. Le Roi s'étoit relâché sur le droit des dans les franchises de ses Ambassadeurs. Enfin ceux quatre Arqui avoient été nommés aux Evêchés écrivi-ticles. rent au Pape une lettre de repentir, sur la part qu'ils avoient prise à ce qui avoit été décidé dans l'Assemblée de 1682 sur l'autorité Ecclésiastique & l'autorité du Pape. Les expressions de la Lettre sont remarquables, & montrent jusqu'où la Cour de France céda, dans un point essentiel, & sur lequel elle avoir évidemment raison. « Les fruits abondans (disent ces Ecclésiastiques au Saint-Pere) que retirent les Fidéles de vos soins & de votre vigilance pastorale, le libre accès que tous ont la consolation de trouver jusqu'à votre sein paternel, vous font sentir tout le malheur de notre situation, d'avoir été jusques ici presque entierement exclus de votre bienveillance. C'est pourquoi, nous étant apperçus que la cause qui nous avoit attiré une disgrace si affligeante, étoit d'avoir assisté à l'Assemblée du Clergé de France, qui s'est tenue en

1682, nous venons prosternés aux pieds de votre Sainteté, lui confesser & lui déclarer, que notre cœur est pénétré d'une douleur inexprimable de tout ce qui s'est fait dans cette Assemblée, & qui a si fort déplû à votre Sainteré & à ses Prédécesseurs. Nous regardons donc, & nous déclarons qu'on doit regarder tout ce qui a paru statué par ladite Assemblée touchant la Puissance Ecclésiastique & l'autorité Pontificale, comme non statué, & même comme non déliberé, tout ce qui a été déliberé au préjudice des Eglises. » Chacun de ceux qui avoient été nommés Evêques, & qui avoient assisté à l'Assemblée de 1682, écrivit separément. Le Pape leur accorda des Bulles en vertu de cette humiliante déclaration, qu'il n'exigea point de ceux qui n'avoient point assisté à cette Assemblée.

Pour couprir cette lâcheté, on prétendit que ces Ecclésiastiques nommés aux Evéchés ne retractoient point le fonds de la doctrine exprimée dans les quatre Articles; mais qu'ils étoient fachés qu'on eût pris a Rome ces quatre Articles en un mauvais sens. C'est au Lecteur à juger de la solidité de cette explication. Il est bon de se rappeller que deux ans auparavant Alexandre VIII avoit annullé par un Bref l'Edit du Roi de 1682, sur la Déclaration du Clergé La doctrine de cette même Déclaration fut attaquée dans un nombre de Thèses & de Libelles, qui furent proscrits par des Arrêts du Parlement. La vigilance de cet auguste Tribunal suppléoit au défaut de celle du Clergé. Nous ne voions pas non plus que dans les Assemblées suivantes du Clergé, on ait eu égard aux vœux

du Clergé de Fr. XVII. siécle. 471 qu'avoit fait M. l'Evêque de Tournai dans son rapport à celle de 1682. « Plût à Dieu, disoit ce Prélat, que cette piece (la Harangue du Cardinal du Perron) qui ne corrompra jamais la pureté de votre doctrine, ne parût plus dans vos Mémoires. Nous vous Supplions au moins d'ordonner qu'on y joigne un Avertissement, qui en disant la vérité de l'histoire, puisse guérir les esprits du soupçon qu'elle laisse, que ce Cardinal ait exposé les sentimens de l'Eglise de France... C'est assurément l'ouvrage pur de M. du Perron, & non celui de nos Prédécesseurs. » Il est fâcheux que la Harangue en question ait encore été réimprimée de nos jours (en 1740) & se trouve dans un des volumes des nouveaux Mémoires, sans que I'on y ait joint aucun correctif, ni aucun avertissement, comme le demandoit M. de Tournai. Tout cela prouve que le zéle & la vigilance du Parlement, pour la conservation de nos précieuses maximes, ne doivent point être regardés comme des excès de précaution. L'inaction des Evêques à cet égard depuis l'Assemblée de 1682, ne prouve que trop combien l'activité des Magistrats est nécessaire.



#### ARTICLE VIII.

Histoire de Port-Roïal depuis l'établissement de la Réforme en 1608, jusqu'à la mort de la Mere Angelique Réformatrice en 1661.

I.

**f**ondation de Port-Roïal.

l'Histoire de Port-Roïal par M. Racine.

1. Origine & L'Abbaïe de Port-Roïal près de Chevreu-Origine & le, à six lieuës de Paris, est une des plus anciennes Abbaïes de l'Ordre de Cîde l'Abbaïe teaux. Elle sut sondée en l'année 1204 par un saint Evêque de Paris nommé Eudes de Sully, de la Maison des Comtes de Cham-Abrégé de pagne, proche parent de Philippe-Auguste. La fondation n'étoit que pour douze Religieules; ainsi ce Monastere ne possédoit pas de fort grands biens. Ses principaux bienfaiteurs surent les Seigneurs de Montmorenci, & les Comtes de Montfort. Ils lui sirent successivement plusieurs donations, dont les plus considérables ont été confirmées par le Roi S. Louis, qui donna aux Religieuses sur son Domaine une rente en forme d'aumône, dont elles ont toujours joui depuis; ainsi elles reconnoissoient avec raison ce saint Roi pour un de leurs sondateurs. Le Pape Honoré III accorda à cette Abbaïe de grands privileges, comme entre autres celui d'y célébrer l'Office divin, quand même tout le pais seroit en interdit. Il permettoit aussi aux Religieuses de donner retraite à des Séculieres, qui étant dégoûtées du monde, &

de Port-Roial. XVII. siécle. 473. pouvant disposer de leurs personnes, voudroient se réfugier dans leur Couvent pour y faire pénitence, sans néanmoins se lier par des vœux. Cette Bulle est de l'année 1223, un peu après le IV Concile général

Sur la fin du seiziéme siecle ce Monastere, comme beaucoup d'autres, étoit tombé dans un grand relâchement. La regle de saint Benoît n'y étoit presque plus connuë; la clôgélique Arture même n'y étoit plus observée, & l'esprit nauld. du siécle en avoit entierement banni la regulariré. Marie - Angélique Arnauld, par un usage qui n'étoit que trop commun en ces tems la (1602) en fut faite Abbesse, n'aïant pas encore onze ans accomplis Elle n'en avoit que huit lorsqu'elle prit l'habit, & elle sit prosession à neuf ans entre les mains du Général de Cîteaux, qui la bénit dix-huit mois après. C'étoit son grand-pere maternel, Simon Marion, Avocat-Général du Parlement de Paris, qui lui avoit obtenu cette Abbaie du Roi Henri IV. Il y avoir peu d'apparence, qu'une fille faite Abbesse a cet âge, & d'une maniere si peu reguliere, eût été choisse de Dieu pour rétablir la regle dans cette Abbaïe. Cerendant elle étoit à peine dans sa dix-septième année que Dieu, qui avoit de grands desseins sur elle, se servir pour la toucher, d une voie assez extraordinaire. Un Capucin qui étoit sorti de son Couvent par libertinage, & qui alloit se saire apostat dans les païs étrangers, passant par hasard à Port-Roïal, fut prié par l'Abbesse & par les Religieuses de prêcher dans leur église. Il le fit; & ce misérable parla avec tant de force sur le bonheur de la vie

Réforme

474 Art. VIII. Histoire

Moligieule, sur la beauté & la sainteté de la Regle de S. Benoît, que la jeune Abbesse en fut vivament émue.

Elle forma dès-lors la résolution, nonseulement de pratiquer sa Regle dans toute · sa rigueur, mais d'emploïer même tous ses efferts pour la faire aussi observer à ses Religieufes. C'étoit en 1608, six mois après le conclusion des Congrégations de Annilits. Elle commença par un renouvellement de ses words, & fit une seconde profession n'étant pas satisfaite de la premiere. Elle réforma aput ce qu'il y avoit de mondain & de lenfeel dens les habits, ne porta plus qu'une chèmile de ferge, ne coucha plus que sur ente Sample paillaile, s'abstint de manger de la viande, & sit sermer de bonnes murailles Son Abbaïc, qui ne l'étoit auparavant que d'une méchante clôture de terre éboulée préfque par-tout. Elle eut grand soin de ne point allarmer ses Religieuses, par trop d'emptelsement à leur vouloir faire embrasser la Regle. Elle se contentoit de donner l'exemple, leur parlant peu, priant beaucoup pour elles, & accompagnant de torrens de larmes le peu d'exhortations qu'elle leur faisoit quelquefois. Dieu bénit si bien cette conduite, qu'elle les gagna toutes les unes après les autres, & qu'en moins de cinq ans la communauté de biens, le jeune, l'abstinence de viande, le silence, la veille de la nuit & enfin toutes les austérités de la Regle de saint Benoît furent établies à Port-Roïal, de la même maniere qu'elles l'ont été depuis pendant cent ans qu'a sublisté cette sainte maifon.

Cette réforme est la premiere qui ait été

de Port-Roial. XVII. siécle. 475 Introduite dans l'Ordre de Cîteaux. Aussi y sit elle un très-grand bruit; & elle eut la destinée que les choses les plus saintes ont tions qu'entoujours eue, c'est-à dire qu'elle sut occasion résorme. de scandale aux uns & d'édification aux au- Son succès. tres. Elle sut extrêmement désapprouvée par Elle s'étend un fort grand nombre de Moines & d'Abbés à beaucoup même, qui regardoient la bonne-chere, d'autres l'oisiveté, la mollesse, en un mot le liber- Maisons. tinage comme d'anciennes coutumes de l'Ordre, où il n'étoit pas permis de toucher. Toutes ces sortes de gens déclamerent avec beaucoup d'emportement contre les Religieules de Port-Roïal, les traitant de folles, d'embeguinées, de novatrices, de schismatiques même; & ils parloient de les faire excommunier. Ils avoient pour eux l'Assistant du Général, grand chasseur, & d'une si prosonde ignorance, qu'il n'entendoit pas même le latin de son Pater. Mais heureusement le Général nommé Dom Boucherat, qui étoit un homme très-sage & très-équitable, ne se laissa point entraîner à leurs sentimens. Plusieurs Maisons non-seulement admirerent cette réforme, mais résolurent même de l'embrasser. On crut par-tout qu'on ne pouvoit réussir dans une si sainte entreprise sans le secours de l'Abbesse de Port-Roïal. Elle eut ordre du Général de se transporter dans la plûpart de ces Maisons, & d'envoier de les Religieuses dans tous les Couvens où elle ne pourroit aller elle-même. Elle alla à Maubuisson, au Lys, à Saint-Aubin, pendant que la Mere Agnès Arnauld sa sœur, & d'autres de ses Religieuses alloient à Saint-Cyr, à Gomerfontaine, à Tard, aux Isles d'Auxerre & ailleurs. Toutes

Contradic-

ces Maisons regardoient l'Abbesse & les Religieuses de Port-Roïal comme des Anges
envoiés du Ciel pour le rétablissement de la
discipline. l'Iusieurs Abbesses vinrent passer
des années entieres à Port-Roïal, pour s'y
instruire à loisir des saintes maximes qui s'y
pratiquoient. Il y eur aussi un grand nombre
d'Abbaïes d'hommes, qui se réformerent sur
ce modele. Ainsi l'on peut dire avec vérité
que la Maison de Port-Roïal sut une source
de bénédictions pour tout l'Ordre de Cîteaux,
où l'on commença de voir revivre l'esprit de
S. Benoît & de S. Bernard, qui y étoit presqu'entierement éteint.

## II.

IV. De tous les Monasteres que nous venons
La Mere de nommer, il n'y en eut point où la Mere
Angélique Angelique trouvât plus à travailler que dans
chargée de celui de Maubuisson, dont l'Abbesse, seur
réformer
l'Abbasse de de la fameuse Gabrielle d'Estrées, après plusieurs années d'une vie toute scandaleuse,
avoit été interdite & rensermée a Paris chez
qu'elle eu les billes pénitentes. A peine la Mere Angeà y souffrir lique commençoit à faire connoître Dieu
dans cette Maison, que la Dame d'Estrées
s'étant échappée des Filles pénitentes, revint

avoit été interdite & renfermée a Paris chez les Filles pénitentes. A peine la Mere Angelique commençoit à faite connoître Dieu dans cette Maison, que la Dame d'Estrées s'étant échappée des Filles pénitentes, revint à Maubuisson avec une escorte de plusieurs Gentilshommes, accoutumés à y venir passer leur tems; & une des portes lui en sut ouverte par une des anciennes Religieuses. Aussi-tôt le Confesseur de l'Abbaïe, qui étoit un Moine grand ennemi de la résorme, voulut persuader à la Mere Angelique de se retirer. Il y eut même un de ces Gentilshommes qui lui mit le pistolet sur la gorge pour

de Port-Roïal. XVII. fiécle. 477 la faire sortir. Mais tout cela ne l'étonnant point; l'Abbesse, le Confesseur & ces jeunes gens la prirent par force, & la mirent hors du Couvent avec les Religieuses qu'elle y avoit amenées, & avec toutes les Novices à qui elle avoit donné l'habit. Cette troupe de Religieuses destituée de tout secours, & ne sachant où se retirer, s'achemina en silence vers Pontoise, & en traversa tout le fauxbourg & une partie de la ville, les mains jointes & leur voile sur le visage, jusqu'à ee qu'enfin quelques habitans du lieu touchés de compassion leur offrirent de leur donner retraite chez eux. Mais elles n'y furent pas long-temps; car au bout de deux ou trois jours, le Parlement à la requête de l'Abbé de Cîteaux aïant donné un Arrêt pour renfermer de nouveau la Dame d'Estrées, le Prévôt de l'Isle fut envoié avec main-forte pour se saisir de l'Abbesse, du Confesseur, & de le Religieuse ancienne, qui étoit de leur cabale. L'Abbesse s'enfuit de bonne-heure par une porte du jardin; la Religieuse sur trouvée dans une grande armoire pleine de hardes, où elle s'étoit cachée; & le Confesseuz aïant sauté par dessus les murs s'alla refugier chez les Jesuites de Pontoise. Ainsi la Mere Angelique demeura paisible dans Maubuisfon, & y continua la sainte Mission pendant cinq années.

Ce fut là qu'elle vit (en 1618) pour la premiere fois S. François de Sales, & qu'il se lia entre eux une amitié qui a duré toute la vie du saint Evêque, qui voulut même que la Mere de Chantal sût associée à cetre sainte union. On voit dans les lettres de l'un & de Fautre la grande idée qu'ils avoient de cette

V.
Liaison de
la Mere
Angelique
& de toute
la famille
des Arnauldsavec

S. François merveilleuse fille. De son côté la Mere An-

de Sales & gelique procura aussi à M. Arnauld son pere la Mere de & à toute sa famille la connoissance de ce saint Prélat. Il sit un voïage à Port-Roial, pour y voir la Mere Agnès de S. Paul sœur de cette Abbesse. Il alsoit voir très-souvent M. Arnauld son pere, & M. d'Andilly son frere à Paris, & à une maison qu'ils avoient à la campagne; charmé de se trouver dans une famille si pleine de vertu & de piété. La derniere fois qu'il les vit, il donna sa béné-

diction à tous leurs enfans, & entre autres au célebre M. Arnauld Docteur de Sorbonne, qui n'avoit alors que six ans. La bienheureuse Mere de Chantal vecut encore vingt

ans depuis qu'elle eur connu la Mere Angelique. Elle ne faisoit point de voïage à Paris qu'elle ne vînt passer plusieurs jours de suite avec elle, versant dans son sein ses plus

Lecrettes pensées, & desirant avec ardeur que les filles de la Vilitation & celles de Port-Roral

fussent unies du même lien d'amitié qui avoit uni leurs deux Mercs.

Après cinq ans de travail à Maubuisson; VI. La Mere la Mere Angelique se trouvant déchargée du Angelique soin de cette Abbaïe par la nomination que retourne a le Roi avoit faite d'une autre Abbesse en la Port-Roial place de Madame d'Estrées; elle résolut d'al-

ler trouver sa chere Communauté de Portne trente Roïal. Elle ne l'avoit pas laissée néanmoins Religicuses. Eloges orpheline, l'aïant mise en partant sous la de la Mere conduite de la Mere Agnès, dont nous avons

Agnès sa parlé. Elle étoit plus jeune de deux ans que lœur. la Mere Angelique, & avoit été faite Abbeise aussi jeune qu'elle; mais Dieu l'aïant aussi éclairée de fort bonne-heure, elle avoit

remis au Roi l'Abbaïe de S. Cyr, dont elle

de Port-Roïal. XVII. siécle. 479 étoit pourvue, pour venir vivre simple Religieuse dans le Couvent de sa sœur. La Mere Angelique pleine d'admiration de sa vertu, avoit obtenu (en 1620) qu'on la fît sa coadjutrice. C'est cette Mere Agnès qui a dressé depuis les Constitutions de Port-Roral, qui furent approuvées par M. de Gondi Archevêque de Paris. On a aussi d'elle plusieurs Traités très-édifiants, & qui font connoître tout ensemble l'élévation & la solidité de son esprit. Lorsque la Mere Angelique se préparoit à partir de Maubuisson, trente Religicules, qui avoient fait profession entre les mains, se jetterent à ses picds & la conjurerent de les emmener avec elle. L'Abbaïe de Port-Roïal étoit fort pauvre, n'aiant été fondée, comme nous l'avons dit, que pour douze Religieuses. Le nombre en étoit alors considérablement augmenté, & ces trente filles de Maubuisson n'avoient à elles toutes que cinq cens livres de pension viagere, Cependant la Mere Angelique ne balança pas un moment à leur accorder leur demande. Elle se contenta d'en écrire à la Mere Agnès; & sur sa réponse, qu'elle ne fit qu'après avoir consulté sa Communauté, la Mere Angelique les sit partir quelques jours devane elle. Ces pauvres filles n'abordoient qu'en tremblant une maison qu'elles venoient pour ainsi dire affamer; mais elles y furent reçues avec une joie, qui leur sit bien voir que la charité de la Mere s'étoit aussi communiquée à toute la Communauté.

Il étoit resté à Maubuisson quelques esprits, qui n'avoient pû entierement s'assujet. La Mere tir à la réforme. D'ailleurs Madame de des Anges Soissons, qui avoit succédé à la Dame d'Es-Religiouse

La Mere

Art. VIII. Milling trées, n'avoit pas pris un fort grand soin 🖏 entrerenir la regularité que la Mere Augelique y avoit établie ; en forte que cette faint fille ne cessoit de demander à Dieu qu'il 🗱 gardât cette Maifon avec des yeux de milêt corde. Sa priere fut exaucée. Cette Abbaie étant venue encore à vacquer au bout de qui tre ans par la mort de Madame de Soissons le Roi Louis XIII, fiz demander à la Mere Angelique une de ses Religieuses, pour l'en faits Abbesse. Elle lui en proposa une qu'on appelloit sœut Marie des Anges Suireau, à 🐗 le Roi donna austi-tôt son Brevet ( en 162% La plûpart des personnes qui connoificies certe fille, lui trouvoient à la vérité un grande douceur & une profonde humilité; mais elles doutoient qu'elle cut toute la fire meré nécessaire pour remplir une place : bette importance. Le succès fit voir combini fa Mere Augelique avoit de difermentes; ear cette fiffe fi hamble & fi docted, flat stduire en très-peu de temps les efprirs qu étoient demeurés les plus rebelles, ranges les anciennes sous le même joug que les jeunes; ne s'étonue point des perfécutions de certains Moines, & même de certains Vifireurs de l'Ordre, accoutumés au faste de à la dépenfe, & qui ne pouvoient souffrir le faint afage qu'elle faisoit des revenus de cette Abbarie.

VIIL ferve (a L'illufion & de la faufie (birnagi-

<sup>1</sup> Ce fut de fon t<del>emps que deux fameult</del> Elle pré-Religientes de Mondidier furem introdeins à Maubuition par un de ces Vifireurs, pos maifest de y enfeigner, disoit-il, les secrets de la plus lublime oraifon. La Mere des Anges & la Mere Angelique n'écoient point affez insriction en gre de ces Peres, & ils leur repo-

de Port-Roïal. XVII. Gécle. 481 choient souvent de ne connoître d'autre perfection que celle qui s'acquiert par la mortification des sens, & par la pratique des bonnes œuvres. La Mere des Anges, qui avoit appris à Port-Roïal à se défier de toute nouveauté, sit observer de près ces deux silles ; & il se trouva que sous un jargon de pur amour, d'anéantissement & de parfaite nudité, elles cachoient toutes les illusions & toutes les hoîteurs que l'Eglise a condamnées dans Molinos. Elles étoient en effet de la secte de ces illuminés de Roie, qu'on nommoit les Guerinets, dont le Cardinal de Richelieu fit faire une si exacte perquisition. La Mere des Anges aïant donné avis du péril où étoit son Monastere, ces deux Religieuses furent renfermées très-étroitement par ordre de la Cour, & le Visiteur qui les protégeoit eut bien de la peine lui-même à se tirer d'affaire. En un mot la Mere des Anges, malgré toutes les traverses qu'on lui suscitoit, rétablit entierement dans Maubuisson, le véritable esprit de S. Bernard, qui s'y maintient encore aujourd'hui. Et après avoir gouverné pendant vingt-deux ans ce célebre Monastere avec une très-grande sagesse, elle en donna sa démission au Roi, & vint reprendre à Port-Roïal son rang de simple Religieuse. Elle demandoit même à y recommencer son Noviciat, de peur, disoit-elle, qu'aïant si long-tems commandé, elle n'eût désappris à obéir. Six ans après son retour à Port-Roïal, elle fut élue Abbesse (en 1654) & mourut dans le cours de son second triennal en 1658, dans une grande reputation de sainteté.

### III.

à Paris.

Cependant la Communauté de Port-Roïal Transla- c'étant accrue jusqu'au nombre de quatretion des Re- vingts Religieules, elles étoient fort serrées ligicules de dans ce Monastere situé dans un lieu humide, Port-Roial & dont les bâtimens étoient extrêmement bas des Champs & enfoncés. Ainsi les maladies y dévincent fort fréquentes, & le Couvent ne fut bientôt plus qu'une infirmerie. Mais la Providence n'abandonna point la Mere Angelique dans ce besoin. Elle lui sit trouver des ressources dans sa propre famille. Madame Arnauld sa mere, qui étoit fille du célebre M Marion Avocat général, étoit demeurée veuve depuis quelques années, & avoir conçu la résolution non-seulement de se retirer du monde, mais même, ce qui est fort rare, de se faire Religieuse sous la conduite de sa fille. Comme elle sut l'extrémité où la Communauté étoit réduite, elle acheta de son argent au Faubourg S. Jacques une maison, & la donna comme pour en faire un hospice. On ne vouloit y transporter d'abord qu'une partie des Religieuses; mais le Monastere des Champs devenant plus mal sain de jour en jour, on fut obligé de l'abandonner entiérement, & de transférer à Paris toute la Communauté, après en avoir obtenu le consentement du Roi & de l'Archevêque. C'étoit en 1625. On se logea comme l'on put dans cette nouvelle maison. On fit un dortoir d'une galerie; on lambrissa les greniers, pour y pratiquer des cellules, & la salle fut changée en une Chapelle. La Mere Angelique en allant cherchet les filles au Monastere des Champs, & en re-

de Port-Roial. XVII. siécle. 483 venant à Paris, entra chez les Carmelites avec qui elle étoit liée. Ces Religieuses s'étoient tout nouvellement établies en France par les soins de M. de Berulle. La Mere Augelique leur dit généreusement ce qu'elle pensoit sur les dépenses exorbitantes qui se faisoient chez elles, pour les tableaux du Réfectoire, du Chapitre, du Chœur & de l'Eglise, pour un tabernacle magnissque & d'autres riches décorations, & sur-tout sur les dots que l'on exigeoit.

La réputation de la Mere Angelique & les merveilles que l'on racontoit de la vie toute sainte de ses Religieuses, lui attirerent bien- de Porttôt l'amitié d'un grand nombre de personnes Roïal dede piété. La Reine Marie de Médicis les ho-vient élecmora d'une bienveillance particuliere; & par tive, & pas-des Lettres-patentes enregistrées au Parle-risdiction ment, elle prit le titre de sondatrice & de de Cîteaux bienfaitrice de ce nouveau Monastere. Elle sous celle ne fut point en état de leur donner des mar- de l'Evêque ques de sa libéralité; mais elle leur procura de Paris. un bien qu'elles n'eussent jamais osé espérer sans une protection si puissante. Plus la Mere Angelique avoit sujet de louer Dieu des bénédictions qu'il avoit répandues sur sa Communauté, plus elle avoit lieu de craindre qu'après sa mort & après celle de la Mere Agnès sa Coadjutrice, on n'introduisse en leur place quelqu'Abbesse qui n'aïant point été élevée dans la maison, détruitoit peutêtre en six mois tout le bon ordre qu'elle y avoit établi. La Réine Marie de Medicis entra avec bonté dans ses sentimens. Elle parla au Roi son fils dans le tems qu'il revenoit triomphant après la prise de la Rochelle; & lui représentant tout ce qu'elle

L'Abbaie

Art. VIII. Histoire

484 connoissoit de la sainteré de ces filles, elle l'engagea à consentir que cette Abbaïe sût élective & triennale. La chose sut confirmée par le Pape Urbain VIII. Aussi-tôt la Mere Angelique & la Mere Agnès se démirent, l'une de sa qualité d'Abbesse, & l'autrede celle de Coadjutrice; & la Communauté en 1630 élut pour trois ans une des Religieuses de la Maison. La Mere Angelique venoit d'obtenir du même Pape une autre grace qui ne lui parut pas moins considérable. Elle avoit toujours eu au fond de son cœur un très-grand amour pour la Hiérarchie Ecclésiastique, & elle souhaitoit aussi ardemment d'être soumise à l'autorité épiscopale, que les autres Abbesses desirent d'en être soustraites. Son souhait sur cela étoit d'autant plus raisonnable, que l'Abbaïe de Port-Roïal fondée par un Evêque de Paris avoit longtemps dépendu immédiatement de lui & de ses successeurs; mais dans la suite un de ces Evêques avoit consenti qu'elle reconnût la jurisdiction de l'Abbé de Cîteaux. Elle avoit donc fait représenter ses raisons au Pape, qui les aïant approuvées, remit en esfet l'an 1627, cette Abbaïe sous la jurisdiction de l'Ordinaire, & l'affranchit entiérement de la dépendance de Cîteaux, en y conservant néanmoins tous les priviléges attachés aux Maisons de cet Ordre. M. de Gondi en prit en main le gouvernement, en examina & approuva les Constitutions, & en sit faire la visite par M. le Clerc, qui fut le premier Supérieur qu'il donna à ce Monastere.

Ce sut vers ce temps-là que Louise de

de Port Roïal. XVII. siécle. 485 Bourbon, premiere semme du Duc de Longueville, Princesse d'une éminente vertu, forma avec M. Zamer Evêque de Langres, le Institut dudessein d'instituer un Ordre de Religieuses
particuliérement consacrées à l'adoration du
par les ReMystere de l'Eucharistie, & qui par leur ligieuses de assistance continuelle devant le S. Sacrement, Port-Roïal. reparassent en quelque sorte les outrages que lui font tous les jours & les blasphèmes des Protestans, & les communions sacrileges des mauvais Catholiques. Ils communiquerent tous deux leur pensée à la Mere Angelique, & la prierent, non-seulement de les aider à former cet Institut, mais même d'en accepter la direction, & de donner quelques-unes de ses Religieuses pour en commencer avec elle l'établissement. Cette proposition fut d'autant plus de son goût, qu'il y avoit déja plus de quinze ans que cette même assistance continuelle devant le S. Sacrement avoit été établie à Port-Roïal, d'abord pendant le jour seulement, & ensuite pendant la nuit même. Toutes les Religieuses de ce Monastere aïant appris un si louable dessein, furent touchées d'une sainte jalousie de ce qu'on fondoit pour cela un nouvel Ordre, au lieu de l'établir dans Port-Roïal. Elles demanderent avec instance que sans chercher d'autre Maison que la leur, on leur permît d'ajouter les pratiques de cet Institut aux autres pratiques de leur Regle, & de joindre en elles le nom glorieux de Filles du S. Sacrement à celui de Filles de S. Bernard. La Princesse étoit d'avis de leur accorder leur demande; mais l'Evêque de Langres persista à vouloir un Ordre & un habit particulier.

Ce Prélat étoit un homme zélé, mais d'un X iij.

Nouvel

Eveque u Miteur de cer Inflitut. La Mere Angelique By confaere avec quelques -

REC VIII. Million re lacoustance it four based. Il avait lationre fois changé le defizia de l'on Inflèt, il yogioir d'abord en faire un Ordre digieux plus retirés ét encara plus anfsessa que los Charaseax ; pelo il jugea plus à propos que or filt un Order de Eline. Sa promiere vite pour ces files, étois qu'elles fuffine samémement pauvres; àt que pour mis hancar la profond abbeiffesteur de Jefe Cheffe dans l'Euchariftie , èlles portui unes de les fins leur hable soures les marques d'une grandepartrent. Rafnice il imagino qu'il falla spriegrio-vénéracion du peuple par un hab qui sit quelque chole d'auguste it de s pec. Mais la Mere Angelique défire que mus le reflench de la fimplicisé religionse. Il apple falt divers entres reglement door la Monte enrent besoin d'ere rectifiés. La eré Angelique voïent les incertirades , est we fecret preffentiment que cet Ordre ne fesolves de longue durée. Mais après qu'on eut reçu de Rome la Bulle où elle étoit nommés Supérieure, & où il etoit ordonné que se leroit des Religieules tirées de l'ort-Roisi qui en commenceroient l'établiffement, elle le mit en devoir d'obéit. La Bulle nommoir audi trois Sepérieurs ; sçavoir M. de Goadi Archevêque de Paris , M. de Bellegarde Archevêque de Sens, & l'Evêque de Langres. Ce dernier comme Fondareur & grand Dirocheur de Religieuses, eut la principale conduite de ce Monastere. La Mere Angelique entra donc avec trois de ses Religionses & quatre postulantes dans la Maifon destimée pour cet Inftitut. Cette Maison étoit dont la rue Coquilliere qui est de la paroisse de S. Euftache ; & le Saintifacrement y fit

de Port-Roial. XVII. siècle. 487 mis avec beaucoup de solemnité. Bientos après on y reçut des Novices, & ce fut l'Archevêque de Paris qui leur donna le voile. La nouveauté de cet Institut donna occasion à bien des discours; & dans ces commencemens la Mere Angelique eut à essure beaucoup de peines & de contradictions. Son principal chagtin étoit de voir l'Evêque de Langres presque toujours en dissérend avec l'Archevêque de Sens, qui ne pouvoit com-patir avec lui. Leur désunion éclata sur-tout à l'occasion du Chapelet secret du S. Sacrement. Comme cette affaire fit alors un fort grand bruit, & que les ennemis de Port-Roïal s'en sont voulu prévaloir dans la suite contre ce Monastere, il est bon d'expliquer en peu de mots ce que c'étoit que cette querelle.

Ce Chapelet secret étoit un petit écrit de trois ou quatre pages, contenant des pensées affectueuses sur le Mystere de l'Eucharistie; Chapeler ou pour mieux dire, c'étoient comme des sacrement. élans d'une ame toute pénétrée de l'amour de Dieu, dans la contemplation de sa charité infinie pour les hommes dans ce Mystere. La Mere Agnès de qui étoient ces pensées, n'avoit gueres songé à les rendre publiques. Elle en avoit simplement rendu compte au Pere de Gondren son Confesseur, depuis-Général de l'Oratoire, qui pour sa propre édification lui avoit ordonné de les mettre par écrit. Il en tomba une copie entre les mains d'une sainte Carmelite nommée la mere Marie de Jesus. Cette Mere étant morte un mois après, on fit courir sous son nom cet Ecrit qui avoit été trouvé sur elle; mais on sut bientôt qu'il étoit de la mere Agnès. L'Evê-

XIII. Affaire du que de Langres le trouva merveilleux, & en parla avec de grands sentimens d'admiration. L'Archevêque de Sens qui en avoit été fort touché d'abord, commença tout-à-coup à s'en dégoûter. Il le donna même à examiner au Docteur Duval Supérieur des Carmelites, & à quelques autres Docteurs à qui on ne dit point qui l'avoit composé. Ces Docteurs jugeant à la rigueur de certaines expressions abstraites & relevées, telles que Font à-peu-près celles des Mystiques, le condamnerent. D'autres Docteurs consultés par l'Evêque de Langres l'approuverent au contraire avec éloge; de sorte que les esprits venant à s'échauffer & chacun écrivant pour soutenir son avis, la chose fut portée à Rome. Le Pape ne trouva dans l'Écrit aucune proposition digne de censure; mais pour k bien de la paix, & parce que ces matieres n'étoient pas à la portée de tout le monde, il jugea à propos de le supprimer; & il le su en effet. Il faut avouer qu'il y avoit dans cet Ecrit des expressions peu exactes. Comme les Quiétistes n'avoient point encore paru, les Mystiques étoient moins sur leurs gardes, & ' ne voïoient rien que d'innocent dans certaines façons de parler, dont les Quiétistes ont abusé.

L'Abbé de S. Cyran fut un des Théologiens L'Evêque qui prirent la défense du Chapelet secret, en de Langres expliquant avec beaucoup de lumiere ce qui donne M. pouvoit avoir besoin d'éclaircissement : il ne l'Abbé de S. Cyran pour Confesseur aux Religieuses du cause des différends qu'il avoit causes; mais l'aiant trouvé très-bon, il avoit S. Sacre- pris lui-même la plume pour désendre !a ment.

de Port-Roïal. XVII. siécle. 489 vérité, qui lui sembloit opprimée. Il n'avoit point mis son nom à son Ouvrage, non plus qu'à ses autres Livres. Mais l'Eveque de Langres aïant su que l'Ouvrage étoit de lui, l'alla chercher pour le remercier. A mesure qu'il le connut plus particuliérement, il admira sa rare piété & ses grandes lumieres; & comme il n'avoit rien plus à cœur que de porter les Filles du S. Sacrement à la plus haute persection, il jugea que personne au monde ne pouvoit mieux l'aider dans ce dessein que ce grand serviteur de Dieu. Il le conjura donc de venir faire des exhortations à ses filles, & même de les confesser. L'Abbé lui résista assez long-temps, fuiant naturellement ces sortes d'emplois, & se tenant le plus renfermé qu'il pouvoit dans son cabinet, où il passoit, pour ainsi dire, les jours & les nuits, partie dans la priere, & partie à composer des Ouvrages qui pussent être utiles à l'Eglise. Enfin les instances réstérées de l'Evêque lui paroissant comme un ordre de Dieu de servir ces filles, il s'y détermina.

Dès que la Mere Angelique l'eut entendu parler des choses de Dieu, & qu'elle eut reconnu combien étoit sûre la voie par la-la Mere quelle il conduisoit les ames, elle crut re- Angelique trouver en lui le saint Evêque de Genève pour M. de par qui elle avoit été autrefois conduite; & les autres Religieuses eurent aussi en lui la même consiance. En esset, pour nous servir s'indispose ici du témoignage public que lui a rendu M. contre lui. de Laval Evêque de la Rochelle, plus recommandable encore par sa piété que par sa naissance: « Ce savant homme n'avoit point d'autres sentimens que ceux qu'il avoit puiles dans l'Ecriture-Sainte & dans la Tradi-

XY. Estime de S. Cy:an. L'Evéque de Langres

tion de l'Eglise. Sa science n'étoit que celle des saints Peres. Il ne parloit point d'autre langage que celui de la parole de Dieu; & bien loin de conduire les ames par des voies particulieres & écartées, il ne savoit point d'autre chemin pour les mener à Dieu que celui de la pénitence & de la charité. » Toutes ces filles firent en peu de temps un tel progrès dans la perfection sous sa conduite, que l'Evêque de Langres ne cessoit de remercier Dieu du Confesseur qu'il lui avoit inspiré de leur donner. Dans le ravissement où étoit ce Prélat, il proposa plusieurs sois à l'Abbé de souffrir qu'il travaillat pour le faire nommer son Coadjuteur à l'Evêché de Langres; & sur son refus il le pressa d'êtte au moins son Directeur. Mais l'Abbé le pria de l'en dispenser, lui faisant entendre qu'il y auroit peut-être plusieurs choses sur lesquelles ils ne seroient point d'accord; & avec la sincérité qui lui étoit naturelle, il ne put s'empêcher de lui toucher quelque chose de la résidence & de l'obligation où il étoit de ne pas faire de si longs léjours hors de son Diocèle. C'est ce qui commença un peu à le refroidir pour l'Abbé de S. Cyran. Bientôt après il crut s'appercevoir que les Filles du Saint-Sacrement n'avoient point pour lui la même déférence qu'elles avoient pour cet Abbé. Il se dégoûta bientôt de son Institut; & non content de rompre avec ces Filles, il se ligua avec les ennemis de cet Abbé; & ce qu'on aura peine à comprendre, il donna même au Cardinal de Richelieu des

Mémoires contre lui. Ce ne fut pas la la seule querelle qu'artira XVI. Le P. Jo- à M. de S. Cyran la jalousie de la direction.

de Port-Roïal. XVII. siécle. 491

Le fameux Pere Joseph Capucin étoit, com-seph dame on sait, Fondateur des Religieuses du bord plein Calvaire. Quoique plongé fort avant dans d'estime les affaires du siècle, il se picquoit d'être un pour M. de fort grand Maître en la vie spirituelle, & S. Cyran se ne vouloit point que ses Religieuses eussent contre lui. d'autre Directeur que lui. Un jour néanmoins se voiant sur le point d'entreprendre un long voïage pour les affaires du Roi, il alla trouver l'Abbé de S. Cyran pour lui recommander ses cheres filles du Calvaire, & obtint de lui qu'il les confesseroit en son absence. A son retour il fut charmé du progrès qu'elles avoient fait dans la perfection; mais il crut s'appercevoir bientôt qu'elles avoient senti l'extrême différence qu'il y a entre un Direc-teur partagé entre Dieu & la Cour, & un Directeur uniquement occupé du salut des ames. Il en conçut contre l'Abbé un fort grand dépit, & ne lui pardonna pas, non plus que l'Evêque de Langres, cette diminution de son crédit sur l'esprit de ses pénitentes : de sorte qu'il ne fut pas des moins ardens depuis ce temps-là, à lui rendre de mauvais offices auprès du premier Ministre. Nous verrons ailleurs ce qui lui attira la haine des Jesuites. Le Cardinal de Richelieu excité par leurs clameurs & par ses ressentimens particuliers, le fit arrêter & mettre au bois de Vincennes. (En 1638.) Il fit aussi Saisir tous ses papiers dont il y avoit plufieurs coffres pleins. Mais comme on n'y trouva que des extraits des Peres & des Conciles, & des matériaux d'un grand Ouvrage qu'il préparoit pour désendre l'Eucharistie contre les Ministres Protestans, tous ses papiers lui furent austi-tot tenvoiés au bois de X vi Vincenues.

### Art. VIII. Histoire 492

XVII. ment tombe. Les Religicules de Port-Roial le relevent. leur église de Paris.

La rupture de l'Evêque de Langres avec les L'Institut filles du S. Sacrement & l'emprisonnement de du S. Sacre l'Abbé de S. Cyran ne furent pas les seules disgraces dont elles furent asors affligées. Elles perdirent aussi la Duchesse de Longueville leur Fondatrice, qui mourut avant que d'avoir pû laisser aucun fonds pour leur sub-Dédicace de fistance; en sorte que se voiant dénuées de toute protection, & d'ailleurs étant fort incommodées dans la maison où elles étoient, sans aucune espérance de s'y pouvoir aggrandir, elles se retirerent à Port-Roïal où il y avoit déja quelques années que la Mere Angelique étoit retournée. Ce fut alors que les Religieuses de ce Monastere renouvelletent leurs instances, & demanderent à relever un Institut qui étoit abandonné, & qu'il sembloit que Dieu même eût voulu leur réserver. Henri Arnauld, Abbé de S. Nicolas d'Angers, depuis Evêque de cette ville, étoit alors à Rome pour les affaires du Roi. Elles s'adresserent à lui, & le prierent de s'entremettre pour elles auprès du Pape, qui leur accorda volontiers par un Bref le changement qu'elles demandoient. Mais l'affaire souffrit à Paris de grandes difficultés à cause de quelques intérêts temporels qu'il falloit accommoder. Enfin le Parlement affant terminé ces difficultés, le Roi donna ses Lettres & l'Archevêque de Paris son consentement. Les Religieuses de Port-Roïal se dévouerent donc avec une joie incroïable à l'adoration perpétuelle du Mystere auguste de l'Eucharistie, & prirent le nom de Filles du S. Sacrement. Mais elles ne quitterent pas l'habit de S. Bernard: elles changerent seulement leur scapulaire noir en un scapulaire blanc

de Port-Roïal. XVII. siècle. 493 où il y avoit une croix d'écarlate attachée pardevant, pour désigner par ces deux couleurs le pain & le vin, qui sont les voiles sous lesquels Jesus-Christ est caché dans ce mystere. M. du Saussai leur Supérieur, alors Official de Paris & depuis Evêque de Toul, célébra cette cérémonie (en 1647) avec un grand concours de peuple. L'année suivante M. de Gondi bénit leur Eglise, dont le bâtiment ne faisoit que d'être achevé, & la dédia aussi sous le nom du Saint-Sacrement.

## V.

Pendant cet état florissant de la maison de Pendant cet état normant de la mation de XVIII.

Paris, les Religieuses n'avoient pas perdu le Le desert souvenir de leur Monastère des Champs. On de Portn'y avoit laissé qu'un Chapelain pour y dire bité par de la Messe, & y administrer les Sacremens aux domestiques. Bientôt après M. le Maître, taires. Dounes de la Messe Angelique, aïant à l'âge his Commerce de la Messe Angelique, aïant à l'âge his Commerce. neveu de la Mere Angelique, aïant à l'âge ble Com-de vingt-neuf ans renoncé au Barreau, & à munauté tous les avantages que sa grande éloquence des Reli-lui pouvoit procurer, s'étoit retiré dans ce gieuses, aux désert, pour y vivre dans le silence & dans Champs & la retraite. Il y sut suivi par un de ses freres, à Paris. qui avoit été jusqu'alors dans la profession des armes. Quelque temps après, M. de Saci son autre frere, si célebre par les livres de piété dont il a enrichi l'Eglise, s'y retira aussi avec eux pour se préparer dans la solitude à recevoir l'Ordre de la Prêtrise. Leur exemple y attira encore cinq ou six autres tanz Séculiers qu'Ecclésiastiques, qui étant comme eux dégoutés du monde, se vinrent rendre les compaguons de leur pénitence Mais se n'étoit point une pénitence oisive. Pen-

XVIII.

Art. VIII Hiftoire

temporel de cette Abbare, & travailloient à temporel de cette Abbare, & travailloient à ten fétablir les affaires; les autres ne dédaimoient pas de cultiver la terre comme de imples gens de journée. Ils réparerent même une partie des bâtimens qui y tomboient en tuine, & rehaussant ceux qui étoient trop bas & trop enfoncés, rendirent l'habitation de ce désett beaucoup plus saine & plus commode. M. d'Andilly, frere ainé de la Mere

Angelique, ne tanta gueres à y suivre ses neveux, et s'y consern comme eux à des exercices de piéré, qui out duré sutant que se vie. Nous serous connoître dans un Agiéle partieulier les illustres Selitaires qui le-

Morrent ce faint défert.

· Comme les Religieuses se trouvoient des an acombre de plus de cent , la smême zaifan qui les avoir obligées vingt-trois ans supeenvant de partager leur Communauté, les abligeant encore de le parrager, elles obeiarent de M. de Gondi la permission de renvoler une partie des fœurs dans leur premier Monastere, de sorte néanmoins que les deux mailons ne formalient qu'une même Abbaie, & une même Communauté fous les ordres d'une même Abbeffe. La Mere Angelique qui l'étoit alors par élection (en 1648) y alla en personne avec un certain nombre de Religleufes, qu'elle y établit M. Vialart, Evéque de Châlons, en rebenit l'Eglise, qui avoit été rehaussée de plus de six pieds, & y administra le Sacrement de Confirmacion à quantiré de gens des environs. Ce fut vers ce temps la que la Du heffe de Luynes, mere de M. le Duc de Chevreule, perfusda au Duc son mari de quitter la Cour, de de chaisir à

de Port-Roïal. XVII. siécle. 49\$ la campagne une retraite où ils puffent ne s'occuper tous deux que du soin de leur salut. Ils firent bâtir pour cela un petit château dans le voisinage, & sur le fonds même de Port-Roïal des Champs. Ils firent aussi bâtir à leurs dépens un fort beau dortoir pour les Religieuses. Mais la Duchesse ne vit achever ni l'un ni l'autre de ces édifices, Dieu l'aïant appellée à lui dans une fort grande jeunesse.

Les Religieuses des Champs étoient à peine XIX. établies, que la guerre civile s'étant-allumée Charité des en France, & les soldats des deux partis cou-Religieuses rant & ravageant la campagne, elles furent de Port-obligées (en 1652) de chercher leur sureté sieurs perdans leur maison de Paris: Plusieurs Reli-sonnes de gicules de divers Monasteres de la campagne qualité se s'y venoient aussi refugier tous les jours, & retuent auy étoient toutes traitées avec le même soin près du Moque celles de la maison. Mais la guerre finie nastere. Es-(en 1653) on retourna dans le Monastere prit qui redes Champs, qui n'a plus été abandonné port-Roial depuis ce temps-là. Plusieurs personnes de qualité s'y venoient retirer de temps en temps, pour y chercher Dieu dans le repos de la solitude, & pour participer aux prieres de ces saintes filles. De ce nombre étoient le Duc & la Duchesse de Liancourt, si célebres par leur vertu & par leur grande charité envers les pauvres. Ils contribuerent même à faire bâtir dans la cour du dehors, un corps de logis qui étoit alors vis-à-vis la porte de l'église. La Princesse de Guimené, la Marquise de Sablé, & d'autres Dames considérables pair leur naissance & par leur mérite, firent aussi bâtit dans les dehors de la maifon de Paris, résolues d'y passer leur vie dans la retraite, &

artirées-par la piété solide qu'elles voioieze

pratiquer dans ce Monastere.

En effet il n'y avoit point de maison Religieuse qui fut en meilleure odeur que Pon-Koial. Tout ce qu'on en voioit au-dehon inspiroit de la piété. On admiroit la maniere grave & touchante dont les louanges de Dies y étoient chantées, la simplicité et en mêmetemps la propreté de leur Église, la modestie des domestiques, la solitude des parloirs, le peu d'empressement des Religieuses a s'7 trouver, leur peu de curiolité pour savoir les choses du monde, & même les affaires ce leurs proches: en un mot, une entiere isdifférence pour tout ce qui ne regardoir point Dieu. Mais combien les personnes qui connoissoient l'intérieur de ce Monastere y trosvoient-elles de nouveaux sujets d'édification Quelle paix! Quel silence! Quelle charité. Quel amour pour la vérité, la paravreté & la mortification! Un travail sans relache, me priere continuelle, point d'ambition que pou les emplois les plus vils & les plus hamilians aucune imparience dans les lœurs, nulle bizarerie dans les meres, l'obéissance toujour prompte, & le commandement toujours raisonnable.

Mais rien n'approchoit du parfait defintéressement qui regnoit dans cette maisen. Pendant plus de soixante ans qu'on y a recu des Peligieuses, on n'y a jamais entent parler ni de contrat ni de convention tacht pour la dot de celle qu'on recevoit. On p éprouvoit les Novices pendant deux ans. Si on leur trouvoit une vocation véritable, les parens étoient avertis que leur fille étoit aimise a la prosession, & s'on convenoit avec

de Post-Roial. XVII. siécle. 497 eux du jour de la cérémonie. La profession faite, s'ils étoient riches, on recevoit comme une aumône ce qu'ils donnoient; & on mettoit toujours à part une portion de cette aumône pour en assister de pauvres familles, & sur-tout de pauvres, Communautés Religicuses. Il y a eu telle de ces Communautés, à qui on transporta tout-d'un-coup une som-me de vingt-mille livres, qui avoit été leguée à la maison. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que dans le même-temps qu'on dressoit chez un Notaire l'Acte de cette donation, le pourvoïeur de Port-Roïal, qui ne savoit rien de la chose, vint demander à ce même Notaire de l'argent à emprunter pour les nécessités pressantes du Monastere.

Jamais les grands biens ni l'extréme pauvreté d'une fille n'ont entré dans les motifs qui la faisoient ou admettre ou refuser. Une Dame de grande qualité avoit donné à Port-Roïal, comme bienfaitrice, une somme de quatre vingts mille livres. Cette somme fut aussi-tôt emploide, partie en charités, partie à acquitter des dettes, & le reste à faire des bâtimens que cette Dame elle-même avoit jugé nécessaires. Elle n'avoit eu d'abord d'autre dessein que de vivre le reste de ses jours dans la maison sans faire de vœux. Ensuite elle souhaita d'y être Religieuse. On la mit donc au Noviciat, & on l'éprouva pendant deux ans avec la même exactitude que les autres Novices. Ce temps expiré, elle pressa pour être reçue professe. On prévit tous les inconveniens où l'on s'expoleroit en la refusant; mais comme on ne lui trouvoit point assez de vocation, elle sut resusée tout d'une voix. Elle sortit du Couvent outrée de dépit,

faule bleafaiteire.

Un des plus grands foins de la Mest Angelique dans les urgentes mécufficés, où la stifon it trouvoit quelquefois, c'étoit de létaber la sonnoissance de ces nécessités certaines perfonnes, qui n'auroient pas mies demandé que de l'assister. « Mes filles , disoit-elle souvent à ses Religieuses avons fait vœu de pauvreté : est-ce être parvres que d'avoir des amis toujours préts à vous faire part de leurs richesses : 12 Il n'est pas croïable combien de pauv res familles, & à Paris & à la campagne, subsistoient des charités que l'une & l'autre mai son leur faifolent. Celle des champs a eu long-temps m Médecin & un Chirurgien, qui n'avoient presque d'autre occupation que de traiter la pauvies malades des environs , & d'aller dans tous les villages leur porter les remeds & les autres soulagemens nécessaires. Et de puis que ce Monastere s'est va hors d'éus d'entretenir ni Médecin ni Chirurgien, k Religieuses ne laisserent pas de fournir l' mêmes remedes. Il y avoit au-dedans e

de Port-Roial. XVII. siécle. 499 Couvent une espece d'infirmerie, où les pauvres femmes du voisinage étoient saignées & traitées par des sœurs dressées à cet emploi, & qui s'en acquitoient avec une adresse & une charité incroïables. Au lieu de tous ces ouvrages frivoles, où l'industrie de la plûpart des autres Religieuses s'occupe, pour amuser la euriosité des personnes du siècle, on seroit surpris de voir avec quelle industrie les Religieuses de Port-Roïal savoient rassembler jusqu'aux plus petites rognures d'étoffes, pour en revêtir des enfans & des semmes qui n'avoient pas de quoi se couvrir, & en combien de manieres leur charité les rendoit ingénieuses pour assister les pauvres, toutes pauvres qu'elles étoient el-les-mêmes. Dieu qui les voioit agir dans le secret, sait combien de fois elles ont donné, pour ainsi dire, de leur propre substance, & se sont ôté le pain des mains pour en fournir à ceux qui en manquoient; & il sait aussi les ressources inespérées qu'elles ont plus d'une fois trouvées dans sa miséricorde, & qu'elles ont eu grand soin de tenir secretes.

Une des choses qui rendoit cette maison plus recommandable, & qui peut-être ausii sui a attiré plus de jalousie; c'est l'excellente éducation qu'on y donnoit à la jeunesse. Il n'y eut jamais d'azile où l'innocence & la pureté sussent plus à couvert de l'air contagieux du siècle, ni d'école où les vérités du Christianisme sussent plus solidement enseignées. Les leçous de piété qu'on y donnoit aux jeunes silles, faisoient d'autant plus d'impression sur leur esprit, qu'elles les vosoient appusées non-seulement de l'exemple de leurs maîtresses, mais encore de

500 . Art. VIII. Histoire ... l'exemple de toute une grande Commun uniquement occupée à louer & à servir! Mais on ne se contentoit pas de les é dans la piété : on prenoit aussi un très-1 soin de lour former l'esprit & la raiso on travailloit à les rendre également bles d'être un jour, ou de parfaites Reli ses, ou d'excellentes meres de familles pourroit citer un grand nombre de filk vées dans ce Monastere, qui cont depui Lé le monde par leur sagesse & par les tu. On fait avec quels l'entimens d'ad tion & de reconnoissance, elles ont to parlé de l'éducation qu'elles y avoient 1 & il y en avoit encore à la sin du séch nier, qui conservoient au milieu dan & de la Cour, pour les restes de cette n affligée, le même amour que les ancien conservoient dans leur captivité po ruines de Jerusalem. Cependant qu sainte que fût cette maison, une proplus longue y auroit peut-être à la fin duit le relâchement ; & Dieu qui v non-seulement l'affermit dans le bien la porter encore à un plus haut des sainteté, a permis qu'elle sût exercée plus grandes tribulations qui aïent exercé aucune Maison Religiense. Voi rigine de cette étrange persécution.

# V I.

Origine de pere de la Mere Angelique, & l'un de la haine des éloquens hommes de son siécle, fut e Jesuites de la cause de l'Université de Paris con contre Port-Jesuites. Il la plaida avec une sorce Roïal.

de Port-Roial. XVII. siécle. 501 succès que ces Peres ne lui ont jamais pardonné. Ce célebre plaidoié prononcé en 1594, a été imprimé plusieurs fois. Les écrivains de la Société, pour se venger, ne manquerent pas de traiter M. Arnauld de Huguenot, quoiqu'il fût né de parens très-catholiques, & que lui-même l'eût toujours été. Ce plaidoïer fut la premiere cause de la haine implacable que les Jesuites eurent depuis pour l'illustre Antoine Arnauld, Docteur en Sorbonne. Mais outre cette espece de péché originel, dont sa naissance l'avoit rendu coupable aux yeux de la Société; il témoigna étant encore fort jeune, soit dans ses Thèses, soit dans le livre de la Fréquente Communion, un grand rele contre les nouveautés que les Jesuites avoient introduites dans la doctrine de la Grace & dans la Morale. Les Religieuses de Port-Roïal n'avoient eu aucune part à ce livre : quand même il auroit été aussi plein de blasphêmes contre l'Eucharistie, que les Jesuites le publicient, elles n'en étoient pas moins prosternées devant le S. Sacrement. Mais M. Arnauld étoit frere de la Mere Angelique. Il avoit sa mere, six de ses sœurs, & six de ses niéces Religieuses à Port-Roïal. Lui-même, lorsqu'il fut fait Prêtre, avoit donné tout son bien à ce Monastere, aïant jugé qu'il devoit entrer pauvre dans l'état Ecclésiastique. Il avoit aussi choisi sa traite dans la solitude de Port-Roïal des champs, avec M. d'Andilly son frere aîné, & avec ses deux neveux M. le Maître & M. de Saci. C'est de-là que sortoient tous ces excellens Ouvrages, si édifians pour l'Eglise, & qui faisoient tant de peine aux Jesuites. C'en fut assez pour rendre cette maison hor-

E

502 Art. VIII. Histoire Sondre dans leur idée les nome d'Arnauld de Pert-Roïal, & conqueent pour soutes Religieules de ce Monastere la astane hai qu'ils avoient pour la personne de ce Di ĦĮ.

XXL contre les Religioules de Post-Roisl

Ceux qui ne sevent pas toute la suite Calomnies cette affaite, sont peut-terre en peine de du P. Brila- qu'on pouvoit objetter à ces filles dans cier Jesuite commencemens. Car il ne c'agissoit pai alors de formulaire ni de Sgnavare, & célebre distinction du fait at du droit a voit point encore donné de prétentes sur l suites pour les traiter de rebelles à l'Agis Cela n'embarrassa point le Peze Beisait l'un de leurs écrivains les plus violess. Ce lui qu'ils avoient choifi pour aller sollid à Rome la censure du Livre de la Fréque Communion. Le mauvais succès de son vi ge excitant vraisemblablement sa manvi bumeur, il en vint jusqu'à cet excès di pudence & de folie, que d'accuser ces Re gieuses, dans un livre public, de ne poi croire au S. Sacrement; de ne jamais col munier, non pas même à l'article de la mot de n'avoir ni cau-bénite ni images dans le Eglise, de ne prier ni la Vierge ni les Sain de ne point dire leur Chapelet; les appells Asacramentaires, des Vierges folles, & p sant même jusqu'à cette phrénésie de vouk insinuer des choses très-injurieuses à la p reté de ces filles. Il ne falloit, pour conn tre d'abord la fausseté de toutes ces exéa bles calomnies, qu'entrer seulement da l'Eglise de l'ort-Roïal. Elle portoit, par t cellence, le nom d'Eglise du Saint-Sacremes Le Monastere, les Religieuses, sout ét

de Port-Roïal. XVII. siécle. 503 cré à l'adoration perpétuelle du Mystere ucharistie. On n'y pouvoit entendre de : Conventuelle, qu'on n'y vît commu-. un fort grand nombre de Religieuses. trouvoit de l'eau-benite à toutes les s. Elles ne pouvoient chanter leur Ofans invoquer la Vierge & les Saints. faisoient tous les Samedis une procesen l'honneur de la Vierge, & avoient elle une dévotion toute particuliere, es filles en cela de leur pere S. Bernard. portoient toutes un chapelet & le récit très-souvent; & cc qui doit confondre memis de ces Religieuses, c'est que M. uld lui-même, qu'ils accusoient de leur oir inspiré le mépris, a toujours eu un elet sur lui, & qu'il n'a gueres passé de en sa vie sans le réciter.

Livre du Pere Brisacier excita une granidignation dans le Public. M. de Gondi, evêque de Paris, lança aussi-tôt contre sacier conre une Censure foudroïante, dattée du damné par écembre 1651, qu'il sit publier au Prône M. l'Archetoutes les Paroisses. Il y prenoit haute-véque de la désense des Religieuses de Port-Paris, & l, & rendoit un témoignage autentique par sa so-l'intégrité de leur Foi, & de la puteté ciété. urs mœurs. Tous les gens de bien s'atoient que le Pere Brisacier seroit désapar sa Compagnie; & que pour ne pas ter par son silence de si horribles canics, elle lui en feroit faire une retractapublique, & l'envoïeroit ensuite dans que maison éloignée pour y faire péni-. Mais bien loin de prendre ce parti, suite qui étoit alors Confesseur du Roi, qui on parla de ce livre, dit qu'il l'avoir

XXII. Le P. Brilû, & qu'il le trouvoit un livre très-modéré. On voit dans le Catalogue que les Jesuites ont fait imprimer des Ouvrages de leurs écrivains, ce même livre du Pere Brisacier cité avec éloge. Pour lui, il fut fait alors Recteur de leur College de Rouen, & quelque temps après Supérieur de leur Maison Professe de Paris. Ainsi sans avoir fait aucuno réparation de tant d'impostures si atroces, il continua le reste de sa vie de dire la Messe tous les jours, confessant & donnant des absolutions, & aiant sous sa direction les Directeurs mêmes de la plus grande partie des consciences de Paris & de la Cour. On n'ose pousser plus loin ces restéxions, & on aime mieux les laisser faire au Lecteur.

XXIII.

Le mauvais succès de ces calomnies n'em-Excès du pêcha pas d'autres Jesuites de les répeter en P. Meynie: mille rencontres. Leur P. Meynier publia un Jesuite con-livre avec ce titre: Le Port-Roial d'intellitre l'ortgence avec Genève contre le Saint Sacrement Roïal.

de l'Autel, par le R. P. Meynier de la Compagnie de Jesus. Le livre étoit aussi impudent que le titre, & encherissoit encore sur les excès du P. Brisacier. On y renouvelloit l'extravagante histoire du prétendu complot formé à Bourg-Fontaine en 1621 par M. Arnauld, par l'Abbé de S. Cyran, & par trois autres personnes, pour anéantir la Religion de Jesus-Christ, & pour établir le Déisme; quoique M. Arnauld cût déja démontré qu'il n'avoit que neuf ans l'année où l'on disoit qu'il aveit

formé cette horrible conjuration. Le Pere Meynier saisoit même entrer dans ce complot la Mere Agnès, & les autres Religieuses de Port-Roial. Quelque absurde que su!sent ces calomnies, à force néanmoins de les

répétu

de Port-Roial. XVII. siècle. 505 répeter, & toujours avec la même assurance, les Jesuites les persuadoient à beaucoup de petits esprits, & sur-tout à leurs pénitens & à leurs penitentes, la plûpart personnes foibles; & qui ne pouvoient s'imaginer que leurs Directeurs fussent capables d'avancer sans sondement de si effroïables impostures. Ils les firent croire principalement dans les Couvens qui étoient sous seur conduite; jusques - là qu'il s'en trouvoit dans Paris, où les Religieuses, quoique d'une conduite d'ailleurs très - édifiante, soutenoient aux personnes qui les alloient voir, qu'on ne communioit point à Port Roial, & qu'on n'y invoquoit ni la Vierge, ni les Saints. On trouvoit aussi des Communautés entieres d'Ecclésiastiques, qui pleines de cette erreur s'effarouchoient au nom de Port-Roïal, & regardoient cette Maison comme un Séminaire de toute sorte d'hérésies.

On aura peut-être de la peine à compren- XXIV. dre comment une Société de Prêtres & de Re-Divers moligieux a pû avancer & soutenir de si étranges tifs qui ont calomnies. Mais il faut savoir que c'est par porté les Jeprincipe de religion que la plûpart les ont suites à dé-avancées. Voici comment. C'est une maxime crier Port-reconnue parmi eux, que seur société na Roïal par reconnue parmi eux, que leur Société ne les plus noipeut être attaquée que par des hérétiques. Ils res calomn'ont lû que les écrits de leurs Peres Ceux nies. de leurs adversaires sont chez eux des livres défendus. Ainsi pour savoir si un fait est vrai, le Jesuite s'en rapporte au Jesuite. Delà vient que leurs écrivains ne font presqu'autre chose dans ces occasions que se co-pier les uns les autres, & qu'on leur voit avancer, comme certains & incontestables, des faits dont il y a trente, cinquante, ou Tome X.

506 Art. VIII. Histoire

même cent ans qu'on a démontré la fausseté. Combien y en a-t-il qui sont entrés tout jeunes dans la Compagnie, & qui sont passés d'abord du College au Noviciat? Ils ont oui dire à leurs Regens que le Port-Roïal est un lieu abominable : ils le disent ensuite à leurs écoliers. D'ailleurs c'est le vice de la plûpart des gens de Communauté, de croire qu'ils ne peuvent faire de mal en défendant l'honneur de leur corps. Cet honneur est une espéce d'idole, à qui ils se croïent permis de sacrisser tout; justice, raison, vérité. On peut dire constamment des Jesuites, que ce défaut est plus commun parmi eux que dans aucun corps; jusques-là que quelques-uns de leurs Casuistes ont avancé cette maxime horzible, qu'un Religieux peut en conscience calomnier, & tuer même les personnes qu'il croit faire tort à la Compagnie. Cette doctrine a été enseignée en propres termes par une multitude de leurs auteurs, entr'autres par les Peres Lamy, Escobar & Pirot, auteur de l'infâme Apologie des Casuistes. Ajoutez qu'à toutes ces querelles de Religion, il se joignoit encore entre les Jesuites & les Ecrivains de Port Roïal, une picque de gens de lettres. Les Jesnites s'étoient vûs long temps en possession du premier rang dans les lettres, & on ne lisoit presque d'autres livres de dévotion que les leurs. Il leur étoit donc très sensible de se voir déposséder de ce premier rang & de cette vogue, par de nouveaux venus, devant lesquels il sembloit, pour ainsi dire, que tout leur génie & tout leur savoir se sussent évanouis. En effet il est assez surprenant que depuis le commencement de ces disputes, il ne soit sorti de chez eux de Port-Roial. XVII. siècle. 507 aucun Ouvrage, qui ait mérité l'estime & l'approbation du l'ublic; leur Pere Petau même si distingué parmi eux, aïant échoué contre le livre de la Frequence Communion, & son livre étant demeuré chez leur Libraire, avec tous leurs autres Ouvrages, pendant que les Ouvrages de l'ort-Roïal étoient tout ensemble l'admiration des Savans, & la confolation de toutes les personnes de piété.

Les Jesuites au lieu d'attribuer cet heureux succès des livres de leurs adversaires à la bonté de la cause qu'ils soutenoient, & à la purcté de la doctrine qui y étoit enseignée, s'en prenoient à une certaine politesse de langage qu'ils leur ont reprochée long-temps comme une affectation contraire à l'austérité des vérités chrétiennes. Ils ont fait depuis une étude particuliere de cette même politesse; mais leurs livres manquant d'onction & de solidité, n'en ont pas été mieux reçus du Public, pour être écrits avec une justesse grammaticale, qui va jusqu'à l'affectation. Ils eurent même peur pendant quelque temps que le Port-Roïal ne leur onlevat l'éducation de la jeunesse, c'est-à-dire, ne tarît leur crédit dans sa source. Car quelques persounes de qualité craignant pour leurs enfans la corruption, qui n'est que trop ordinaire dans la plupart des Colleges; & appréhendant aussi que s'ils faisoient étudier ces enfans sculs, ils ne manquassent de cette émulation qui est souvent le principal aiguillon pour faire avancer les jeunes gens dans l'étude, avoient résolu de les mettre plusieurs ensemble sous la conduite de gens choiss. Ils avoient pris là dessus conseil de M. Arnauld & de quelques Ecclésiastiques de ses amis,

Art. VIII. Histoire 807

& on leur avoit donné des maîtres tels qu'ils les pouvoient souhaiter. Ces maîtres n'étoient pas des hommes ordinaires. Il suffit de dire que l'un d'entre eux étoit le célebre M. Nicole. Un autre étoit ce même M. Lancelot, à qui l'on doit les Nouvelles Méshodes Grecque & Latine, si connues sous le nom de Méthodes de Port-Roïal. M. Arnauld ne dédaignoit pas de travailler lui-même à l'in-Aruction de cette jeunesse par des Ouvrages très-utiles; & c'est ce qui a donné naissance aux excellens livres de la Logique, de la Géométrie, & de la Grammaire générale. On peut juger de l'utilité de ces écoles, par les hommes de mérite qui s'y sont formés. De ce nombre ont été Messieurs Bignon, l'un Conseiller d'Etat & l'autre Premier-Pésident du Grand-Conseil; M. de Harlai & M. de Bagnols, aussi Conseillers d'Etat; & le célebre M. le Nain de Tillemont, qui a tant édifié l'Eglise, & par la sainteté de sa vie, & par son grand travail sur l'Histoire Ecclésialtique.

V I I.

XXV. Les Jesuites profitent de la publication de l'Augustinus de Janlenius pour attaquer

Cette instruction de la Jeunesse fut, comme nous venons de dire, une des principales raisons qui animerent les Jesuites à la destruction de l'ott-Roïal; & ils crurent devoir tenter toutes sortes de moiens pour y parvenir. Leurs entreprises contre le livre de la Fréquente Communion ne leur aïant pas réussi, comme nous le verrons dans un autre Article, ils dresserent contre leurs adversaileurs adver- res une autre batterie, & crutent que les disputes qu'ils avoient avec eux sur la Grace, leur fourniroient un moien plus efficace pour

## de Port-Roial. XVII. siècle. 509

les accabler. Ces disputes avoient commence ment convers le temps même que le livre de la Fré- tre Portquente Communion parut, & ce fut au sujet Roial. Ils de l'Augustinus de Jansenius Evêque d'Ypres, trompent la Cour par comme nous le dirons dans l'Article suivant. leurs ca-Dans ce Livre imprimé depuis sa mort, ce lours ca-savant Evêque combattoit fortement les er- persécution reurs de Molina, qui avoit eu l'audace de déclarée. parler de S. Augustin avec mépris. Les Jesuites ne manquerent pas de traiter Jansenius d'hérétique, comme ils traitent ordinairement tous leurs adversaires. Nous exposerons bientôt la suite de ces disputes : nous nous bornons ici a suivre le fil de l'histoire de Port-Roïal. Les Jesuites ne se contentoient pas de décrier leurs adversaires sur la seule dostrine de la Grace. Il n'y avoit ni hérésics ni impiétés dont ils ne s'efforçassent de les faire croire coupables. C'étoit tous les jours de nouvelles accusations. On disoit qu'ils n'admettoient chez eux ni Indulgences ni Messes particulieres; qu'ils imposoient aux femmes des pénitences publiques pour les péchés les plus secrets, même pour de très-légeres fautes; qu'ils inspiroient le mépris de la sainte Communion; qu'ils ne croïoient l'absolution du Prêtre que déclaratoire; qu'ils rejettoient le Concile de Trente; qu'ils étoient ennemis du Pape; qu'ils vouloient faire une nouvelle Eglise; qu'ils nioient jusqu'à la divinité de Jesus-Christ; & une infinité d'autres extravagances toutes plus horribles les unes que les autres, qui sont répandues dans les Ecrits des Jesuites. Aux accusations d'hérésie ils ajoutoient encore celles de crime d'Etat, voulant faire passer trois ou quatre Prêtres & une douzaine

510 Art. VIII. Histoire

de Solitaires qui ne songéoient qu'à priex Dieu & à se faire oublier de tout le monde, comme un parti de factieux, qui se formoit dans le Rosaume. Ils imputoient à cabale les actions les plus saintes & les plus vertueuses. Nous en rapporterons ici un exemple, par sequel on pourra juger de tout le reste.

M. de Bagnols & quelques autres amis de Port-Roïal aïant fait entr'eux une somme d'environ quatre cens mille francs pour secourir les pauvres de Champagne & de l'icardie pendant la famine de l'année 1652, la chose ne se pur faire si secrétement, que les Jesuites n'en fussent informés. Aussi tôt l'un d'eux nommé le Pere d'Anjou qui préchoit dans la paroisse de S. Benoît, avança en pleine chaire, qu'il savoit de science certaine, que les Jansénistes, sous présexte d'assister les pauvres, amassoient de grandes sommes qu'ils emploïoient à faire des cabales contre l'Etat. Le Curé de S. Benoît ne put souffrir une calomnie si atroce, & monta le lendemain en chaire pour en faire voir limpudence & la fausseré; mais l'assaire n'en demeura pas la. Mademoiselle Viole, sille pieuse & de qualité, entre les mains de laquelle on avoit remis cette somme, alla trouver M. Vincent Supérieur de la Mission, & l'obligea de justifier par son registre que tout cet argent avoit été porté chez lui, & qu'on l'avoit ensuite distribué aux pauvres des deux provinces que nous venons de dire. Mais une calemnie étoit a peine dérruite, que les Jesuites en inventoient une autre Is ne parloient d'autre chose que de la puis sante saction des Jansénistes. Ils met cient M. Arnauld a la tête de ce parti, & peu s'es de Port-Roïal. XVII. siècle. 511 falloit qu'on ne lui donnât déja des soldats & des Officiers. On parlera ailleurs de ces accusations de cabale, dont tous les honnêtes gens connoissoient la noirceur & le ridicule.

Tous ces bruits néanmoins, quoique si absurdes, ne laissoient pas que d'être écoutés par les gens du monde, & principalement à la Cour ou l'on présume aisément le mal:, sur-tout des personnes qui sont profession d'une vie réglée & d'une inorale un peu austere. Les Jesuites y gouvernoient alors la plûpart des consciences. Ils n'eurent donc pas de peine à prévenir l'esprit de la Reine mere, sur tout contre les Religieuses de Port-Roïal. Ils lui représenterent ces saintes filles comme aïant part à toutes les factions, & comme entrant dans toutes les disputes. Ils obtinrent un ordre-pour casser les petits établissemens qu'on avoit faits pour l'instruction de la jeunesse, & qu'ils appelloient des écoles de Jansénisme. Le Lieurenant-Civil (d'Aubrai) alla à Port-Roïal des Champs, pour en faire sortir les écoliers & les Maîtres avec tous les solitaires qui s'y étoient retirés. M. Arnauld fut obligé de se cacher; & il y avoit même déja un ordre signé, pour ôter aux Religieuses des deux Maisons seurs Novices & leurs Pensionnaires. En un mot Port-Roïal étoit dans la consternation, & les Jesuites au comble de leur joie.

## VIII.

Ce fut dans ces circonstances que s'opéra XXVI. à Port-Roïal le miracle de la sainte Epine. Dieu se On a donné au public plusieurs relations de déclare en tion de ce muacle.

Port-Roïal que de Tournai, non moins illustre par sa par un mi- piété & par sa doctrine que par sa naissance, racle écla l'a raconté sort au long dans un liure qu'il a l'a raconté fort au long dans un livre qu'il a tant. Rela- composé contre les Athées, & s'en est servi comme d'une preuve éclatante de la vérité de la Religion. Ce livre est intitulé: Memoires sur la Religion imprimés en 1680. « L'innocence de l'enfant, la sincérité, la suffisance & le nombre des témoins, dit cet illustre Prélat, m'assurent tellement de la vérité de ce Miracle, que non-seulement ce seroit en moi une opiniâtreté, mais une extravagance & une espece de folie d'en douter.... J'entendis dire à Dalencé en présence d'un grand Prince, que cette guérison si prompte ne lui paroissoit pas un moindre miracle que la ré-Turrection d'un mort, parce que les remedes les plus efficaces du monde n'auroient pû rien opérer en si peu de temps » Mais on pourroit aussi se servir de ce miracle comme d'une preuve étonnante de l'indifférence de la plûpart des hommes sur la Religion, puisqu'une merveille si extraordinaire & qui sit alors tant d'éclat, a eu si peu de suites. Il est à propos d'en rapporter ici jusqu'aux plus petites circonstances; d'autant plus qu'elles contribueront à faire mieux connoître tout ensemble, & la grandeur du miracle, & l'esprit & la sainteté du Monastere où il est arrivé.

Il y avoit à Port-Roïal de Paris une jeune Pensionnaire de dix à onze ans, nommée Marguerite Perrier, fille de M. Perrier, Conseiller à la Cour des Aydes de Clermont, & niéce de M. Pascal. Elle étoit affligée depuis trois ans & demi d'une fistule lacrimale au

de Port-Roïal. XVII. siécle. 513 toin de l'œil gauche. Cette fistule qui étoit fort grosse au-dehors, avoit fait un fort grand ravage au-dedans. Elle avoit entiérement carié l'os du nés & percé le palais; de sorte que la matiere qui en sortoit à tout moment lui couloit le long des joues & par les narines, & lui tomboit même dans la gorge. Son œil s'étoit considérablement appetissé; & toutes les parties voisines étoient tellement abreuvées & altérées par la fluxion, qu'on ne pouvoit lui toucher ce côté de la tête sans lui faire beaucoup de douleur. On ne pouvoit la regarder sans une espece d'horreur; & la matiere qui sortoit de cet ulcere étoit d'une puanteur si insupportable, que de l'avis même des Chirurgiens on avoit été obligé de la séparer des autres pensionnaires, & de la mettre dans une chambre avec une de ses compagnes beaucoup plus âgée qu'elle, en qui on trouva assez de charité pour vouloir bien lui tenir compagnie. On l'avoit fait voir à tout ce qu'il y avoit d'Oculistes, de Chirurgiens & même d'Opérateurs plus fameux. Mais les remedes ne faisant qu'irriter le mal; comme on craignoit que l'ulcere ne s'étendît enfin sur tout le visage, trois des plus habiles Chirurgiens de Paris, Gressé, Guillard & Dalencé, surent d'avis d'y appliquer au-plutôt le seu. Leur avis fut envoié à M. Perrier, qui se mit aussi-tôt en chemin pour être présent à l'opération, & on attendoit de jour à autre qu'il arrivât.

Cela se passa dans le temps que l'orage dont nous avons parlé étoit près d'éclater contre le Monastere de Port-Roïal. Les Religieuses y étoient dans de continuelles prieArt. VIII. Histoire

ses; & l'Abbesse d'alors, qui étoit cette même Marie des Auges qui l'avoit été de Maubaisson, l'Abbesse, dis-je, étoit dans une espece de retraite, où elle ne faisoit auese chose jour & nuit que lever les mains au Ciel, ne lui restant plus aucune espérance de secours de la part des hommes. Dans ce même semps il y avoit à Paris un Eccléfiastique de condition & de piété nommé M. de la Potterie, qui entre plusieurs saintes Reliques qu'il avoit recueillies avec grand foin, prétendoit avoir une des Epines de la Couronne de Notre Seigneur. Plusieurs Couvens avoient eu une sainte curiolité de voir cene Relique. Il l'avoit prêtée entr'autres aux Carmelites du faubourg S. Jacques, qui l'avoient portée en procession dans leur Maison. Les Religieuses de Port-Roïal touchées de la même dévotion, avoient aussi demand à la voir; & elle leur fut portée le vingtquatriéme de Mars 1656, qui se trouvoit alors le Vendredi de la troisième semaine de Carême, jour auquel l'Eglise chante à l'introit de la Messe ces paroles tirées du Pseseme LXXXV : Fac mecum signum in bousm, &c. « Seigneur, faises éclaser un prodige ca ma faveur, afin que mes ennemis le voient & soient confondus. Qu'ils voient, mon Dieu, que vous m'avez secouru & que vous m'avez consolé. » Les Religieuses azant donc reçu cette sainte Epine, la poserent audedans de leur chœnr sur une espece de peix autel contre la grille, & la Communauté sut avertie de le trouver à une procession qu'on devoit faire après Vêpres en son honneur Vêpres finies, on chanta les hymnes& les prieres convenables à la sainte Couronse

de Port-Roial. XVII. siécle. 515 d'Epines & au mystere de la Passion. Après quoi elles allerent chacune en leur rang haiser la Relique, les Religieuses professes les premieres, ensuite les Novices, & les Pensionnaires après Quand ce fut le tour de la petite Perrier, la Maîtresse des Pensionnaires, qui s'étoit tenue debout auprès de la grille, pour voir passer ce petit peuple, l'aïant apperçue, ne put la voir, défigurés comme elle étoit, sans une espece de frissonnement mêlé de compassion; & elle lui dit : Recommandez-veus à Dieu, ma fille, & faites soucher votre œil malade à la sainte Epine. La petite fille fit ce qu'on lui dit, & elle a depuis déclaré qu'elle ne douta point sur la parole de sa Maîtresse, que la sainte Epine ne la guérît.

Après cette cérémonie toutes les autres Pensionnaires se retirerent dans leur chambre. Elle n'y fut pas plutôt, qu'elle dit à sa compagne: Ma sœur, je n'ai plus de mal, la sainte Epine m'a guérie. En effet sa compagne l'aïant regardée avec attention, trouva Ion œil gauche tout austi sain que l'autre, sans tumeur, sans matiere & même sans ricatrice. On peut juger combien dans toute autre maison que Port-Roial un événement si surprenant auroit sait de mouvement, & avec quel empressement on auroit été en avertir toute la Communauté. Cependant parce que c'étoit l'heure du silence, & que ce silence s'observoit encore plus exactement le Carême que dans tous les autres temps; que d'ailleurs toute la Maison étoit dans un plus grand recueillement qu'à l'ordinaire, ces deux jeunes silles se tinrent dans leur chambre, & se coucherent sans dire un seul mot à personne. Le lendemain matin une des Religieuses emploiée auprès des Pensionnaires vint pour peigner sa petite Perrier; & comme elle appréhendoit de lui faire du mal, elle évitoit comme à son ordinaire d'appuier sur le côté gauche de la tête. Mais la jeune fille lui dit: Ma sœur, la sainte Epine m'a guérie. Comment, ma sœur, vous êtes guérie? Regardez & voiez, lui réponditelle. En effet la Religieuse regarda, & vit qu'elle étoit entiérement guérie. Elle alla en donner avis à la Mere Abbesse, qui vint, & qui remercia Dieu de ce merveilleux effet de sa puissance. Mais elle jugea à propos de ne le point divulguer au-dehors, persuadée que dans la mauvaise disposition où les esprits étoient alors contre leur Maison, elles devoient éviter sur toutes choses de faire parler le monde. En effet, le silence étoit si grand dans ce Monastere, que plus de six jours après ce miracle il y avoit des Sœurs qui n'en avoient point entendu parler.

Mais Dieu qui ne vouloit pas qu'il demeurât caché, permit qu'au bout de trois ou quatre jours Dalencé, l'un des trois Chirurgiens qui avoient fait la consultation dont nous avons parlé, vînt dans la maison pour une autre malade. Après sa visite, il demanda aussi à voir la petite fille qui avoit la sistule. On la lui amena; mais ne la reconnoissant point, il répéta encore une sois qu'il demandoit la petite fille qui avoit une sistule. On lui dit tout simplement que c'étoit celle qu'il voioit devant lui. Dalencé sut étonné, regarda la Religieuse qui lui parloit, & s'imagina qu'on avoit sait venir quelque charlatan qui avec un palliatif avoit

de Port-Roïal. XVII. siècle. suspendu le mal. Il examina donc sa malade avec une attention extraordinaire, lui pressa plusieurs fois l'œil pour en faire sortir de' la matiere, lui regarda dans le nés & dans le palais; & enfin tout hors de lui, demanda ce que cela vouloit dire. On lui avoua ingénuement comment la chose s'étoit passée; & il courut aussi-tôt tout transporté chez ses deux confreres, Guillard & Cressé. Les aïant ramenés avec lui, ils furent tous trois saisis d'un égal étonnement; & après avoir confessé que Dieu seul avoit pu faire une guérison si subite & si parfaite, ils allerent remplir tout Paris du bruit de ce miracle. Bientôt M. de la Potterie à qui on avoit rendu sa Relique, se vit accablé d'une foule de gens qui venoient lui demander à la voir. Mais il en sit présent aux Religieuses de Port-Roial, croïant qu'elle ne pouvoit pas être mieux révérée que dans la même église où Dieu avoit fait par elle un si grand Miracle. Ce fut donc pendant plusieurs jours un concours continuel de peuple qui abordoit dans cette église, & qui venoit pour y adorer & pour y baiser la sainte Epine : on ne parloit d'autre chose dans Paris.

Le bruit de ce miracle étant venu à Com- XXVII. piegne où étoit alors la Cour, la Reine mere La Reine se trouva fort embarrassée. Elle avoit peine à mere fait croire que Dieu eût si particuliérement savo-vérisser le risé une Maison qu'on lui dépeignoit depuis Miracle. Il si long-temps comme infectée d'hérésse, & est publié que ce miracle dont on parloit par-tout, eût par sen-tence des même été opéré en la personne d'une des Grands-pensionnaires de cette Maison, comme si Vicaires de Dieu eût voulu approuver par-sa l'éducation Paris.

Art. VIII. Hiftoire que l'on y donnoit à la jeuneffe. Elle se s'es sapporte, ni aux lettres que pluseurs perfondes de piésé lui en éctivoient, ai au broit public, al même aux attestations des Chisurgiens de Paris. Elle y envoie M. Belix premier Chirurgien du Roi, estimé généra lement pour sa grande habileté dans son ait 🕶 pour sa probleé finguliere, & le charges de lui rendre un compse fidele de tout ce qui hei paroltitest de ce misacle. M. Feliu s'asquitta de la commission avec une fort grande enstitude. Il interroges les Religienses & ies Chirurgiens, se sit reconter le maissance, le progrès & la fin de la maladie, examina attentivement la petite Perrier, & enfin dechara que la nature ni les remedes n'avolest du aucune part à cette guérison, & qu'elle ne pouvoit être que l'ouvrage de Dieu seul. Les Grands-Vicaires de Paris encicés par la voix publique, furent obligés d'en faire aussi unt exacte information. Après avoir raffemble les certificats d'un grand nombre des plus habiles Chirurgiens & de plusieurs Médecins, du nombre desquels étoit M. Bouvard premier Médecin du Roi, & pris l'avis des plus confidérables Docteurs de Sorbonne, ils donnerent une sentence qu'ils firent publier, par laquelle ils certificient la vérité du mirecle, exhortoient les peuples à en rendre à Dieu des actions de graces, & ordonnoient

qu'à l'avenir tous les Vendredis la Relique de la sainte Epine seroit exposée dans l'église de Port-Roïal à la vénération des Fideles. En

exécution de cette sentence, M. de Hodence Grand-Vicaire célébra la Messe dans l'église evec beaucoup de solemnité, & donna à

de Port-Roial. XVII. siècle. 519 baiser la sainte Relique à toute la soule du peuple qui y étoit accourue. \*

Pendant que l'Eglise rendoit à Dieu ces XXVIII.

actions de graces, & se réjouissoit du grand avantage que ce miracle lui donnoit sur les Jesuites à athées & sur les hérétiques, les ennemis de la vûe de ce Port-Roïal bien loin de participer à cette Miracle. Dieu en opére encore l'expression du Pseaume. Il n'y eut point d'autres à d'efforts qu'ils ne fissent pour détruire dans Port-Roial. le public la créance de ce miracle. Tantôt ils Réflexions accusoient les Religieuses de fourberie, pré- de M. Pastendant qu'au lieu de la petite Perrier, elles cal à ce sumontroient une sœur qu'elle avoit, & qui jetétoit aussi pensionnaire dans cette Maison. Tantôt ils assuroient que ce n'avoit été qu'une guérison imparfaite, & que le mak étoit revenu plus violent que jamais : tantôt que la fluxion étoit tombée sur les parties nobles, & que la perite fille en étoit à l'extrémité. On ne sait point positivement si M. Felix eut ordre de la Cour de s'informer de ce qui en étoit; mais il paroît par une seconde attestation signée de sa main, qu'il retourna encore à Port-Roïal, & qu'il certisia de nouveau, & la vérité du Miracle, & la parfaite santé où il avoit trouvé cette Demoiselle. Enfin il parut un Ecrit, & personne

\* On sait que de nos jours le Pape Benote XIII a rendu un témoignage éclatant au Miracle de Port-Roial. Il est cité dans le troisiéme tome de ses Homélies sur l'Exode, dans lequel il prouve que les Miracles n'ont point e ssé dans l'Eglise. Il a fait composer ce troisième volume par un Religieux Dominicain, & l'a fait imprimer avec les deux premiers pendant le cours de son Pontificat.

Excès des

ne douta que ce ne fût du fameux Pere Annat Jesuite, avec ce titre ridicule: Le Rabat-joie des Jansénistes, ou Observations sur le Miracle qu'on dit être arrivé à Port-Royal, composé par un Docteur de l'Eglise Catholique. L'Auteur faisoit bien d'avertir qu'il étoit Catho-lique, n'y aïant personne qui à la seule ins-pection de ce titre, & plus encore à la lecture du Livre, ne l'eût pris pour un Protestant très-envenimé contre l'Eglise. Il avoit assez de peine à convenir de la vérité du Miracle; mais enfin voulant bien le supposer vrai, il en tiroit la conséquence du monde la plus étrange, savoir, que Dieu voïant les Religieuses infectées de l'hérésie des cinq propofitions, il avoit opéré ce Miracle dans leur maison, pour leur prouver que Jesus-Christ étoit mort pour tous les hommes. Il faisoit là-dessus un grand nombre de raisonnemens tous plus extravagans les uns que les autres, par où il ôtoit à la véritable Religion l'une de ses plus grandes preuves, qui est celle des Miracles. Pour conclusion il exhortoit les Fidéles à se bien donner de garde d'aller invoquer Dieu dans l'église de Port Royal, de peur qu'en y cherchant la santé du corps, ils n'y trouvassent la perte de leurs ames. Mais il ne parut pas que ces exhortations eussent fait une grande impression sur le public. La foule croissoit de jour en jour à Port Roïal, & Dieu même sembloit prendre plaisir à autoriser la dévotion des peuples par le grand nombre de nouveaux Miracles qui se firent en cette église. Non-seulement tout Paris avoit recours à la sainte Epine, & aux prieres des Religieuses; mais de tous les endroits du Roïaume on leur demandoit des linges

de Port-Roïal. XVII. siècle. 521
qui eussent touché à cette Relique; & ces
linges opéroient plusieurs guérisons miraculeuses. Les Mémoires de ce temps-là nous en
présentent une multitude, dont plusieurs ont
été vérissés juridiquement & constatés par
les Supérieurs Ecclésiastiques, comme l'avoit
été celle de Mademoiselle Perrier. M. de Peresixe n'est point un témoin suspect. Il disoit
aux Religieuses de Port-Roïal: «Votre sainte
» Epine a fait une centaine de Miracles que
» je crois véritables. »

On ne sera pas fâché d'entendre M. Pascal s'expliquer à ce sujet dans sa seizième Provinciale, & dans ses Pensées sur les Miracles. « Les filles de Port-Roïal, dit-il, étonnées de ce qu'on dit qu'elles sont dans la voie de perdition; que leurs Confesseurs les menent à Genève; qu'elles croient que Jesus-Christ n'est pas dans l'Eucharistie, ni à la droite du Pere; sachant que tout cela étoit faux, s'offrirent à Dieu en cet état, & dirent avec le Prophéte: Vide si vin iniquitatis in me est; Voyez s'il y a en moi une voie d'iniquité. Qu'arrive-t-il là-dessus? De ce lieu qu'on dit être le temple du diable, Dieu en fait son Temple. On dit qu'il en faut ôter les enfans; on dit que c'est l'arsenal de l'enser; Dieu en fait le sanctuaire de ses graces. Enfin on les menace de toutes les fureurs & de toutes les vengeances du Ciel; & Dieu les comble de ses faveurs. Il faudroit avoir perdu le sens, pour en conclure qu'elles sont dans la voie de perdition. «Vous calomniez, dit-il en adressant la parole aux Jesuites, vous calomniez ces saintes Vierges, qui n'ont point d'oreilles pour vous entendre, ni de bouche pour vous répondre. Mais Jesus

## IX.

Calme ren- mere fut touchée de la protection v du à Port- Dieu sur ces Religieuses. Cette Prince Roïal. On mença à juger plus favorablement donne aux innocence. On ne parla plus de leur de Religieuses pour Su périeur M. laissa la liberté d'en recevoir autant voudroient. M. Arnauld même reco à se montrer, ou pour mieux dir

à se montrer, ou pour mieux dir replonger dans son desert avec M. de son frere, ses deux neveux & M. Nie depuis deux ans ne le quittoit plus étoit devenu le compagnon insépasses travaux. Les autres solitaires y raussi peu-à-peu, & y recommencer mêmes exercices de pénitence. On

de Port-Roial. XVII. fiécle. 523 glin qui étoit ce nouveau Supérieur, ne sût pas fort au goût de la Cour où les Jesuites avoient eu grand soin de le décrier. Il y avoit déja plusieurs années qu'il étoit Confesseur de la Maison de Paris, & ses Sermons y attiroient beaucoup de monde, bien moins par la politesse du langage, que par les grandes & solides vérités qu'il prêchoit. On les a depuis donnés au Public sous le titre d'Instructions Chrétiennes, & ce n'est pas un des livres les moins édifians qui soient sortis de Port-Roïal: mais le talent où il excelloit le plus, c'étoit dans la conduite des ames. Son bon sens joint à une piété & à une charité extraordinaires, imprimoient un tel respect, que quoiqu'il n'eût pas la même étendue de génie & de science que M. Arnauld, non seulement les Religieuses, mais M. Arnauld lui-même, M. Pascal, M le Maître & tous ces autres esprits si sublimes, avoient pour lui une docilité d'enfant, & se conduisoient en toutes choses par ses avis.

Dieu s'étoit servi de lui pour convertir & attirer à la piété plusieurs personnes de la premiere qualité. Et comme il les conduisoit par des voies très-opposées à celles du siécle, il ne tarda gueres à être accusé de maximes outrées sur la l'énitence. M. de Gondi qui s'étoit d'abord laissé surprendre a ses ennemis, lui avoit interdit la chaire; mais aïant bientôt reconnu son innocence, il le rétablic trois mois après, & viut lui-même grossir la foule de ses auditeurs. Il vécut toujours dans une pauvreté évangélique, jusques-là qu'après sa mort on ne lui trouva pas de quoi saire les frais de son enterrement, & qu'it fallut que les Religieuses assistassent de leurs

Art, VIII. Histoire charités quelques-uns de les plus proches parests qui écoient aussi pauvice que lui. Les Jesuices néanmoins passerent fosqu'à cet excès de fureur, que de lui reprocher dans plusieurs libelles, de s'être enrichi aux dépens de les pénitens, & de s'être approprié plus de huit cens mille livres fur les grandes refthitions qu'il avoit fait faire à quelques-uns d'entr'eux; & ils n'ont pas plus réparé ces outrages faits à M. Singlin, que les fausserés evancées contre les Religieuses de Port-Roïal. Le Cardinal de Rerz ne pouvoit donc faire à ces filles un meilleur présent que de leur donner un Supérieur de ce mérite, ai mieux marquer qu'il avoit hérité de toute la bonne volonté de son prédécesseur.

Comme c'est cette bonne volonté dont on

Injustice dn reproche fait Port-Roial d'avoir favorisé les Cardinal de Retz.

a fait le plus grand crime aux prétendus Jansenistes, il est bon de dire ici jusqu'à quel point a été leur liaison avec ce Cardinal. On ne prétend point le justifier de tous les défauts qu'une violente ambition entraîne d'ordesseins du dinaire avec elle; mais tout le monde convient qu'il avoit de très bonnes qualités, entr'autres une considération singuliere pour les gens de mérite, & un fort grand desir de les avoir pour amis. Il regardoit M. Arnauld comme un des premiers Théologiens de son siécle, étant lui-même un Théologien fort habile, & il lui a conservé jusqu'à la mort cette estime qu'il avoit conçue pour lui des qu'ils étoient ensemble sur les bancs; jusques-là qu'après son retour en France, il a mieux aimé se laisser raier du nombre des Docteurs de la Faculté, que de souscrire à la Censure de M. Arnauld, dont nous parlerons ailleurs, & qui lui parut toujours l'ouvrage

de Port-Roial. XVII. siécle. 525 d'une injuste cabale. La vérité est pourtant que tandis qu'il fut Coadjuteur, c'est-à-dire, dans le temps qu'il étoit à la tête de la Fronde, Messieurs de Port-Roïal eurent très-peu de commerce avec lui, & qu'il ne s'amuloit gueres alors à leur communiquer ni les secrets de sa conscience, ni les ressorts de sa politique. Et comment les leur auroit-il pû communiquer? Il n'ignoroit pas, & personne dès-lors ne l'ignoroit, que c'étoit la doctrine de Port-Roïal, qu'un sujet, pour quelque raison que ce soit, ne peut se révolter en conscience contre son légitime Prince; que quand même il en seroit injustement opprimé, il doit souffrir l'oppression, & n'en demander justice qu'à Dieu, qui seul a droit de faire rendre compte aux Rois de leurs actions. C'est ce qui a toujours été enseigné à Port-Roïal, & c'est ce que M. Arnauld a fortement maintenu dans ses livres, & particuliérement dans son Apologie pour les Catholiques d'Angleterre, où il a traité la question à fond. Mais non-seulement Messieurs de Port-Roïal ont soutenu cette doctrine, ils l'ont pratiquée à la rigueur. C'est une chose connue d'une infinité de gens, que pendant les guerres de Paris, lorsque les plus fameux Directeurs donnoient indifféremment l'absolution à tous les gens engagés dans les deux partis, les Ecclésiastiques de Port-Roïal tinrent toujours ferme à la refuser à ceux qui étoient dans le parti contraire à celui du Roi. On sait les rudes pénitences qu'ils ont imposées & au Prince de Conti & à la Duchesse de Longueville, pour avoir eu part aux troubles dont nous parlons, & les sommes immenses qu'il en a

\$26 Art. VIII. Hestoire

coute à ce Prince pour réparer, autant qu'il étoir possible, les désordres dont il avoir pu être cause pendant ces malheureux temps. Les Jesuites ont en peut-être plus d'une occasion de procurer à l'Eglise de pareils exemples; mais, ou ils n'étoient pas persuadés des mêmes maximes qu'on suivoir là-dessus à Pontibles, ou ils n'ont pas eu le même zese pour

les faire pratiquer.

· Quelle apparence donc que le Cardinal de Retz ait pu faire entrer dans une faction contre le Roi, des gens remplis de ces marimes, & pénérrés de ce grand principe de L Paul & de S. Augustin, qu'il n'est pas peints de faire même un petit mal afin qu'il en aczive un grand bien Lorsqu'il fue Artheveque après la mort de son oncle, les Religien-Les de Port-Royal attentives à remplir ses les devoirs le reconnurent pour leur légities Pasteur, & sirent des prieres pour sa délivrance. Elles s'adresserent aussi à lui pour les affaires spirituelles de leur Monastere, de qu'elles sçurent qu'il étoit en liberté. On ne nie pas même qu'aïant sû l'extrême nécessité où il étoit aprés qu'il eut disparu de Rome, elles & leurs amis ne lui aïent prêté quelqu'argent pour subsister, ne s'imaginant pas qu'il fûr défendu, ni a des Ecclésiastiques, si à des Religieuses, d'empêcher leur Archevêque de mourir de faim. C'est de là aussi que seurs ennemis prirent occasion de les noircit dans l'esprit du Cardinal Mazarin, en persuadant à ce Ministre qu'il n'avoit point de plus grands ennemis que les Jansenistes; que le Cardinal de Reiz n'étoit parti de Rome que pour se venir jetter entre leurs bras; qu'il étoit même caché à Port - Roïal; que

de Port-Roial. XVII. siècle. 527 e'étoit-là que se faisoient tous les Manisestes qu'on publioit pour la défense; qu'ils lui avoient déja fait trouver sout l'argent né-cessaire pour une guerre civile, & qu'il ne desespéroit pas par leur moïen de se rétablir à force ouverte dans son Siège. On reconnut dans la suite l'impertinence de ces calomnies. Rien n'en fait mieux sentir le ridicule que les propres paroles que le Cardinal de Retz dit a quelques-uns de ses plus intimes amis, qui, en lui parlant de ses avantures passées, lui demandoient si en effet en ces temps-là il avoir reçu quelques secours des Jansenistes. » Je me connois, leur répondit-il, en cabale, & pour mon malheur je ne m'en suis que trop mêlé. J'avois autrefois quelque habitude avec les gens dont vous parlez, & je vou-Ius les sonder pour voir si je les pourrois mettre à quelque usage. Mais vous pouvez vous en sier à ma parole : je ne vis jamais de gens qui par inclination & par incapacité sussent plus éloignés de tout ce qui s'appelle cabale.» Ce même Cardinal leur avoua aussi qu'il avoit auprès de lui pendant sa disgrace deux Théologiens réputés Jansenistes, qui ne purent jamais souffrir que dans l'extrême besoin où il étoit, il prît de l'argent que les Espagnols lui faisoient offrir, & qu'il se vit par-lu obligé à en emprunter de ses amis. « Quelques-uns de ceux à qui le Cardinal de Retz tint ce discours, vivent encore, dit M. Racine dans son Abregé de l'Histoire de Port-Roïal, qu'il écrivoit vers l'an 1693; & ils sont dans une telle réputation de probité, que je suis bien sûr qu'on ne reculeroit pas leur témoignage. »

X.

prévenir le ont empeché ce l'rincouvrir la lurprile.

Nous avons vu jusqu'ici la calomnie em-. Comment ploier tous ses efforts pour décrier le Monason est venu tere de Port-Roial. Nous allons voir maintenant tomber sur cette Maison l'orage qui se formoit depuis tant d'années, & la pas-Roi contre sion des Jesuites armée pour la perdre, non Réunion de plus simplement de l'autorité du premier Midivers obse nistre, mais de toute la puissance Roïale. Nous ne doutons pas que la postérité qui sefa attention un jour d'un côté, au zéle que Louis XIV a montré pour l'avancement de l'Eglise Catholique, & de l'autre aux grands services que M. Arnauld a rendus à l'Eglise, & à la vertu extraordinaire qui a éclaté dans la Maison dont nous parlons, n'ait peine à comprendre comment il s'est pu faire que sous un Roi si plein de droiture & de justia une Maison si sainte ait été détruite, & que ce même M. Arnauld ait été obligé d'aller finir sa vie dans les païs étrangers. Mais ce n'est pas la premiere fois que Dieu a permis que de fort grands saints afent été traités en coupables par des Princes qui avoient d'excellentes qualités. L'Histoire Ecclésiastique est pleine de pareils exemples, & il faut avouer que dans le point de vue où l'on avoit soin d'entretenir le Roi, il étoit difficile qu'il démêlat tout ce qu'on couvroit & ce qu'on lui envelopoit sous le nom vague & odieur de Jansenisme. Car quoique les désenseurs de la grace n'aïent jamais soutenu les cinq Propositions en elles-mêmes, ni avoué qu'elles fussent d'aucun Auteur; quoiqu'ils n'eussent envoié leurs Docteurs à Rome, que pout exhorter

de Port-Roïal. XVII. siècle. 529 zhorter Sa Sainteté à prendre bien garde en 🕟 rononçant sur des propositions chimériques, le ne point donner atteinte à la véritable loctrine de la grace : le Pape néanmoins les n'ant condamnées sans aucune explication comme extraires de Jansenius, il sembloir que les prétendus Jansenistes eussent entierenent perdu leur cause; & la plûpart du monle qui ne savoit pas le nœud de la question, rosoit que c'étoit en effet leur opinion que le Pape avoit condamnée. La distinction même du fait & du droit qu'ils alleguoient, paroissoit à quiconque n'étoit pas Théologien & ignoroit l'Histoire, une adresse imaginée après coup, pour ne se point soumettre. Il n'est donc point surprenant que le Roi à qui l'on n'avoit garde de laisser lire leurs solides justifications, crût sur tant de circonstances si vrai - semblables, & si peu vraies, qu'ils étoient dans l'erreur.

D'ailleurs quelques grands principes qu'on eût à Port-Roïal, sur la sidelité & l'obeissance qu'on doit aux Puissances légitimes, quelque persuadé qu'on y sût qu'un sujet ne peut jamais avoir de juste raison de s'élever contre son Prince, le Roi étoit prévenu que les Jansenistes n'étoient pas bien intentionnés pour sa personne & pour son Etat; & ils avoient eux-mêmes sans y penser, donné quelque prétexte apparent à ces soupçons par le commerce quoiqu'innocent qu'ils avoient eu avec le Cardinal de Retz, & par leur facilité plus chrétienne que politique à recevoir beaucoup de personnes ou dégoutées de la Cour, ou tombées dans la disgrace, qui venoient chez eux chercher des consolations, quelquesois même se jetter dans la péni-Tome X.

tence. Joignez à cela qu'encore que les priss cipaux d'entre eux fussent fort réservés à parler & à se plaindre, ils avoient des amis peu reservés, qui tenoient quelquefois des discours indiscrets. Ces discours, quoiqu'avancés souvent par un seul particulier, étoient réputés des discours de tout le corps. Leurs adversaires prenoient grand soin qu'ils fussent rapportés ou au premier Ministre, ou au Roi même. Le P. Annat confesseur du Roi, outre l'intérêt général de sa Compagnie, avoit encore un intérêt particulier qui l'animoit contre les personnes dont nous parlons. Il se picquoit d'être grand Théologien & grand Ecrivain. Il entassoit volume sur vosume, & ne pouvoit digérer de voir ses livres, (malgré tous les mouvemens que sa Compagnie se donnoit pour les faire valoir) méprités du public, & ceux de ses adversaires dans une estime générale. Tous ceux qui ont connu ce Pere, sçavent qu'étant assez raisonnable dans les autres choses, il ne connoissoit plus ni raison ni équité quandis étoit question des Jansénistes. Tout ce qui approchoit du Roi, mais sur-tout les gens d'Eglise, n'osoient gueres lui parler sur cet article que dans les sentimens de son Consesseur : ce Confesseur avoit grand soin d'entretenir le Roi dans l'ignorance, & d'empecher qu'il ne vît par lui même rout ce qui auroit pû l'éclairer. Sûrement on ne lui mortroit pas ces éloges continuels qu'un graed nombre d'Eveques donnoient dans leurs approbations aux Ouvrages qui sortoient de la plume des Théologiens de Port-Roial. Ne répétons pas ici ce que nous avons dit ailleurs, des obstacles d'un certain genre que

de Port-Roïal. XVII. siècle. trouvoit la verité pour parvenir jusqu'aux

oreilles de ce grand Prince.

Il ne se tenoit point d'assemblée d'Eveques où l'on ne fit des délibérations contre la prétendue nouvelle hérésie; & les Prélats dévoués aux Jesuires comparoient dans leurs harangues quelques Déclarations qu'on avoit obtenues du Roi contre les Jansénistes à tout ce que les Constantins & les Théodoses avoient fait de plus considérable pour l'Eglise. Les Papes même excitoient dans leurs Brefs son zéle à exterminer une secte si pernicieuse. S'il venoit de Rome quelque témoignage avantageux à la cause de MM. de Port-Roial ou à leurs personnes, on n'avoit garde d'en entretenir ce Prince. Au contraire, c'étoient tous les jours de nouvelles accusations. On lui présentoit des livres où l'on assuroit que pendant les guerres de Paris, les Ecclésiastiques de Port-Roïal avoient offert au Duc d'Orléans de lever & d'entretenir douze mille hommes à leurs dépens, & qu'on en donneroit la preuve dés que Sa Majesté en voudroit être informée. On eut l'impudence d'avancer dans un de ces livres, que M. de Gondrin Archevêque de Sens, qu'on appelloit l'un des Apôtres du Jansenilme, avoit chargé l'épée à la main & taillé en pléces dans une ville de son Diocèse, un régiment d'Irlandois, qui étoit au service de Sa Majesté. Tous ces Ouvrages se débitoient avec privilége, & les réponses out l'on couvroit de confusion de si ridicules calomniateurs, étoient supprimées par autoilté publique, & quelquefois même brulées par la main du Bourreau. Quel moien donc que la vérité pût parvenir aux ofeilles du

Art. VIII. Histoire

Roi? Le peu de gens qui auroient pû avoit assez de fermeté pour la lui dire, étoient ou setirés de la Cour ou décriés eux-mêmes comme Jansénistes; & qui est-ce qui auroit pû être à couvert d'une pareille disfamation, puisqu'on a vû un Pape pour avoir fait écrire une Lettre un peu obligeante à M. Arnauld, diffamé lui-même publiquement comme fauteur des Jansénistes. Ainsi une des premieres choses ausquelles

res & les poitulanre Agnès écrit au Roi.

La persécu- Louis XIV se crut obligé, prenant l'administion éclate tration de ses affaires après la mort du CarcontrePort- dinal Mazarin, ce sut de délivrer son Etat Roïal. On de cette prétendue secte. Il fit donner un Arrêt dans son Conseil d'Etat pour faire exécuter les résolutions de l'Assemblée du Clergé de 1660, où l'on avoit enchéri sur les résotes. La Me- lutions des dernieres Assemblées par rapport au Formulaire. M. de Harlai Archevêque de Rouen y avoit présidé, & n'avoit pas négligé cette grande occasion de se signaler. Sa brigue appuiée de tout le crédit des Jesuits l'avoit emporté, malgré l'opposition des Eveques les plus éclairés, qui s'étoient élevés avec beaucoup de courage contre le nouveau joug qu'on vouloit imposer aux Fidéles, en leur prescrivant la même croiance pour les faits non révélés que pour les dogmes. Le Roi trompé par le P. Annat écrivit à tous les Archevéques & Evêques de France pour qu'ils eussent à le conformer à la résolution de l'Assemblée, avec ordre à chacua d'eux de lui rendre compte de sa soumisse: deux mois après qu'ils auroient reçu sa Leere. Mais les Jesuires n'eurent rien plus cœur que de lui saire ruiner la Maiton & Port-Roial. Il y avoit long-temps qu'ils a

de Port-Roial. XVII. siècle. 533 lui représentoient comme le centre & la principale école de la nouvelle hérésse. On ne se donna pas même le temps de faire examiner la foi des Resigieuses. Le Lieutenant-Civis & le Procureur du Roi eurent ordre de s'y transporter pour en chasser toutes les pensionnaires & les postulantes, avec désense d'en recevoir à l'avenir, & un Commissaire du Châtelet alla faire la même chose au Monastere des Champs.

L'Abbesse qui étoit alors la Mere Agnès, sœur de la Mere Angelique, reçut avec un profond respect les ordres du Roi; & sans faire la moindre plainte de ce qu'on les condamnoit ainsi avant que de les entendre, demanda seulement au Lieutenant-Civil, si elle ne pourroit pas donner le voile à sept de ces postulantes, qui étoient déja au Noviciat, & que la Communauté avoit admises à la vêture. Il n'en fit point de difficulté; & sur la parole de ce Magistrat, quatre de ces filles prirent l'habit le lendemain qui étoit le jour de la Quasimodo, & les trois autres le prirent le Lundi suivant qui étoit le jour de saint Marc. Cette affaire fut rapportée au Roi d'une maniere si odieuse, qu'il renvoïa sur le champ le Lieutenant-Civil avec une Lettre de cachet pour faire ôter l'habit à ces Novices. L'Abbesse se trouva dans un fort grand embarras, ne croïant pas qu'aïant donné à des filles le saint habit à la face de l'Eglise, il lui fût permis de le leur ôter sans qu'elles le fussent attiré ce traitement par quelque faute. Elle écrivit au Roi une lettre très-respectueuse, pour lui expliquer ses raisons, & pour le supplier aussi de vouloir considérer, si Sa Majesté sans aucun juge-

Art. VIII. Histoire ent canonique, pouvoit en leur défin recevoir des Novices, supprimer & re un Monastere & un Institut légis ment établi pour donner des servan Tefus-Christ dans la suite de tous les fi Mais cette lettre ne produifir d'antre que d'attirer une seconde lettre de ce par laquelle le Roi réttéroit ses or Abbeile d'ôter l'habit aux lept Novie Le les renvoier dans vingt-quatre : sons peine de désobéissance, & d'en fon indignation. Du reste il lui de an'il n'avoit pas préjendu supprimer fo mastere par une desense absolue d'y rece Novices à l'avenir, mais seulement portuel ordre, lequel servit danné par eclifiaftique, lorfqu'il aura été pourual Convent, ce sont les termes de la lette Supérieur & Directeur d'une capacité reconnue, & duquel la dollrine ne ser soupeonués de Jausénisme, à l'établissem quel nous entendons qu'il soit procédé in ment par les Vicaires généraux de M. I

XXXIII.
On chasse
le Supérieur
st les Confesseurs.
Visite des
GrandsVicaires
par ordre
du Roi.

t,

Après une telle lettre, on n'osa plus les sept Novices, & on les rendit à la rens. Mais on ne put jamais les faires à quitter l'habit. Elles le gatderent plus de trois ans, attendant toujot plût à Dieu de rouvrir les portes d'u son, où elles croioient que leur sal attaché. L'une de ces Novices étoit moiselle Perrier qui avoit été guéri sainte Epine, & Dieu a permis qu'restée dans le siècle, asin que plus de nes pussent apprendre de sa bouche cie si étonnant. Elle a vécu jusqu'à perie se se sur se sur pus qu'a per se se sur se sur pus qu'à per se se sur se sur pure de se sur pus qu'à per se sur pus qu'a per sur pus qu'a per se sur pus qu'a per sur pus que pus qu'a per sur pu

de Port-Roïal. XVII. siécle. 535 & la piété exemplaire très-digne d'une vierge Chrétienne n'a pas peu contribué à con-firmer le témoignage qu'elle a rendu à la vérité. Les pensionnaires & les postulantes chassées, on chassa aussi le Supérieur & les Confesseurs. Alors M. de Contes Doien de Notre - Dame, l'un des Grands - Vicaires, amena aux Religieuses par ordre du Roi M. Bail, Curé de Montmartre & Sous-pénitencier, pour être leur Supérieur & leur Confesseur; & celui-ci nomma deux Prêtres de S. Nicolas du Chardonnet pour être leurs Confesseurs sous lui. On ne pouvoit gueres choisir de gens plus prévenus contre les prétendus Jansénistes. M. Bail sur-tout leur étoit fort opposé. Ses cheveux se hérissoient au seul nom de Port-Roïal, & il avoit toute sa vie ajouté une foi entiere à tout ce que les Jesuites publicient contre cette Maison. Six semaines après qu'il eut été établi Supérieur, M. de Contes & lui eurent ordre de faire la visite des deux Maisons, & ils commencerent par la Maison de Paris. Ils y trouverent la célebre Mere Angelique qui étoit dangereusement malade, & qui mourut mê-me pendant le cours de cette visite; mais comme cette sainte fille a eu tant de part à tout le bien que Dieu a opéré dans ce Monastere, il ne sera pas hors de propos de raconter ici, avec quelle sermeté elle soutint cette désolation de sa Maison, & de toucher quelques-unes des principales circonstances de sa mort.

## XI.

Elle avoit passé tout l'hiver à Port-Roïal XXXIV. des Champs avec une santé sort foible & fort Courage merveilleux de la Mere Angelique au milieu de la perlécution.

languissante, ne s'étant point bien rétablie d'une grande maladie qu'elle avoit eue l'été précédent. Il y avoit déja du temps qu'elle exhortoit ses Religieuses à se préparer par beaucoup de prieres aux tribulations qu'elle prévoïoit qui leur devoient arriver. On lui avoit pourtant écrit de Paris que les affaires s'adoucissoient; mais elle n'en avoit rien aû, & disoit toujours que le temps de la souffrance étoit arrivé. En effet elle apprit dans la semaine de Pâques les résolutions qui avoient été prises contre ce Monastere. Malgré ses grandes infirmités & l'amour qu'elle avoit pour son désert, elle manda à la Mere Abbesse, que si l'on jugeoit à Paris sa présence nécessaire dans une conjondures importante, elle s'y feroit porter; & elle le fit en effet sur ce qu'on lui écrivit qu'il étoit à propos qu'elle vint. Elle apprit en chemin que ce jour - là même le Lieutenant-Civil d'Aubrai étoit venu dans la Maison de Paris, & les ordres qu'il y avoit apportés. Elle se mit austi-tôt à réciter le Te Deum avec les Sœurs qui l'accompagnoient dans le caroli, leur disant qu'il falloit remercier Dieu de tout & en tout temps. Elle arriva avec cere tranquillité dans la Maison; & comme elle vit des Religieuses qui pleuroient: Quei, dit-elle, mes filles, je pense que l'on pleure ici? Et où est votre foi? Cette grande sermeis n'empêcha pas que les jours l'uivans les entrailles ne fussent émues, lorsqu'elle vit sortir toutes ses cheres filles qu'on venoit enlever les unes après les autres, & qui comme d'innocens agneaux perçoient le Ciel de leurs cris, en venant prendre congé d'elle, & lui demander sa bénédiction. Il y en eut treis

de Port-Roïal. XVII. siécle. 537 entr'autres pour qui elle se sentit particuliérement attendrir; c'étoient les Demoiselles de Luynes, & Mademoiselle de Bagnols. Elle les avoit élevées toutes trois presqu'au sortir du berceau, & ne pouvoit oublier avec quels sentimens de piété, leurs parens qui avoient fait beaucoup de bien à la Maison les lui avoient autrefois recommandées, pour en faire des offrandes dignes d'être consacrées à Dieu dans son Monastere. Elles étoient sur le point d'y prendre l'habit, & attendoient ce jour avec beaucoup d'impatience. L'heure étant venue qu'il falloit qu'elles sortissent, la Mere Angelique qui sentit son cœur se déchirer à cette séparation, & que sa fermeté commençoit à s'ébranler, tout-à-coup s'adressa à Dieu pour le prier de la soutenir, & prit la résolution de les mener elle-même à la porte où leurs parens les attendoient. Elle les leur remit entre les mains avec tant de marques de constance, que Madame de Chevreuse à qui elle remettoit les Demoiselles de Luynes, ne pût s'empêcher de lui faire compliment sur son grand courage. Madame, lui dit la Mere Angelique d'un ton qui acheva de la remplir d'admiration, tandis que Dien sera Dien j'espérerai en lui, & ne perdrai point courage. Ensuite s'adressant à Mademoiselle de Luynes l'aînée qui fondoit en larmes, Allez, ma fille, lui dit-elle, espérez en Dieu, & mestez en lui votre confiance; nous neus reverrons ailleurs où il ne sera plus au pouvoir des hommes de nous séparer.

Mais dans tous ces combats de la Foi XXXV. & de la nature, à mesure que la Foi pre-Travaux de noit le dessus, la nature tomboit dans l'ac-cette saiute avoit point de jour qu'elle ne reçût des Religieuses des Champs, che se passoit les mêmes choses qu'à qui n'avoient recours qu'à elle da qui leur arrivoit. Elle étoit de tout cessions qu'on faisoit alors pour is miséricorde de Dieu. La dernier assista, sût celle qui se sit pour ce vices, asin qu'il plût à Dieu d'e prieres qu'elles lui faisoient pour dans la Maison. On lui donna à Relique de la vraie Croix, & elle vices.

vices, afin qu'il plut à Dieu d'e prieres qu'elles lui faisoient pour dans la Maison. On lui donna à Relique de la vraie Croix, & elle pieds comme toutes les autres Relie se traîna comme elle put le cloîtres dont on faisoit le tour; me trant du cloître dans le chœur elle soiblesse, & il fallut la reporte

chambre, & dans son lit d'où releva plus. Il lui prit une fort a pression accompagnée de siévre, è pression qui étoit continuelle, accès si violens, qu'on croïoit à mens qu'elle alloit mourir, de dans l'espace de deux mois, on fin

de Port-Roïal. XVII. siécle. 539 Étoient M. de Sacy & M. de Sainte-Marthe, deux des plus saints Prêtres qui fussent alors dans l'Eglise. Il y avoit plus de vingt ans que la Mere Angelique se confessoit à M. de Singlin, & on peut dire qu'après Dieu, elle avoit remis en lui toute l'espérance de son salut. On peut juger combien il lui fut sensible d'être privée de ses lumieres & de ses consolations, dans un temps où elles lui étoient si nécessaires, sur-tout sentant approcher l'heure de sa mort. Cependant elle supporta cette privation si douloureuse avec la même résignation, que tout le reste. Et voïant ses Religieuses qui s'affligeoient de n'avoir plus personne pour les conduire, & qui se regardoient comme des brebis sans pasteur : « Il ne s'agit pas, leur disoit-elle, de pleurer la perte que vous avez faite en la personne de ces vertueux Ecclésiastiques, mais de mettre en œuvre les saintes instructions qu'ils vous ont données. Croïez-moi, mes filles, nous avions besoin de toutes les humiliations que Dieu nous envoie. Il n'y avoit point de Maison en France plus comblée des biens spirituels que la nôtre, ni où il y eût plus de connoissance de la vérité: mais il eût été dangereux pour nous de demeurer plus long-temps dans notre abondance; & si Dieu ne nous eût abbaissées, nous serions peut-être tombées. Les hommes ne sçavent pas pourquoi ils font les choses; mais Dieu qui se sert d'eux, sçait ce qu'il nous faut. » Mais tous ces sentimens dont son cœur étoit rempli paroîtront encore mieux dans une lettre qu'elle écrivit alors à un des amis de la Maison, très-vivement touché de tout ce qui se passoit. Voici cette Z vj Lettre:

540 Art. VIII. Histoire

- Enfin, Monsieur, Dieu nous a dépouillées de peres, de sœurs, & d'enfans. Son saint Nom soit béni. La douleur est céans, mais la paix y est aussi dans une soumission entiere à sa divine volonté. Nous sommes persuadées que cette visite est une grande miséricorde de Dieu sur nous, & qu'elle nous étoit absolument nécessaire, pour nous purifier & nous disposer à faire un saint usage de ses graces que nous avons reçues avec tant d'abondance. Car croïez-moi, si Dieu daigne avoir sur nous de plus grands desseins de miséricorde, la persécution ira plus avant. Humilions-nous de tout notre cœur, pour nous rendre dignes de ses faveurs si véritables & si inconnues aux hommes. Pour vous, je vous supplie d'être le plus solitaire que vous pourrez, & de parler sont peu, sur-tout de nous. Ne racontez point ce qui se passe, si l'on ne vous en parle. Écoutez, & répondez le moins que vous pourrez. Souvenez-vous de cette excellente remarque de M. de S. Cyran, que l'Evangile & la Passion de Jesus-Christ est écrite dans une trèsgrande simplicité & sans aucune exagération. L'orgueil, la vanité, & l'amour-propre se mélent par tout, & puisque Dieu nous a unies par la sainte charité, il faut que nous le servions dans l'humilité. Le plus grand fruit de la persécution, c'est l'humiliation; l'humilité se conserve dans le silence. Gardons-le donc aux pieds de Notre-Seigneur, & attendons de sa bonté notre force & notre Soutien. » C'est dans ce même esprit qu'elle répondit un jour à quelques Sœurs qui lui demandoient ce qu'elle pensoit qu'elles deviendroient toutes, & si on ne leur rendroit de Port-Roial. XVII. siècle. 547 point leurs Novices & leurs Pensionnaires: « Mes silles, ne vous tourmentez point de tout cela; je ne suis pas en peine, si on vous rendra vos Novices & vos Pensionnaires; mais je suis en peine si l'esprit de la retraite, de la simplicité, & de la pauvreté se conservera parmi vous. Pourvû que ces choses subsistent, mocquez - vous de tout le reste. »

Il n'y avoit presque point de jour, qu'on XXXVII. ne lui vint annoncer quelques nouvelles af- Elle écrit fligeantes. Tantôt on lui disoit que le Lieu- à la Reine tenant-Civil étoit dans la clôture avec des mere pour Maçons pour faire murer jusqu'aux portes détruire les par où entroient les charrois. Tantôt que ce calomnies des enne-Magistrat faisoit avec des archers des per- mis de Portequisitions dans les maisons voisines, pour Roial. voir si quelques-uns des Confesseurs n'y seroient point cachés. Une autre fois, qu'on viendroit enlever & disperser toutes les Religicuses. Mais elle demeuroit toujours dans le calme, ne permettant jamais qu'on se plaignît même des Jesuites, & disant toujours: Prions Dieu, & pour eux & pour nous. Cependant comme il étoit aisé de juger par tous ces traitemens extraordinaires qu'il falloit qu'on cût étrangement prévenu l'esprit du Roi contre la maison, on crut devoir faire un dernier effort pour détromper Sa Majesté. Toute la Communauté s'adressa donc à la Mere Angelique, & on l'obligea d'écrire à la Reine mere dont elle étoit connue, & qui avoit toujours conservé beaucoup de bonté pour M. d'Andilli son frere. Comme cette Lettre a été imprimée, nous n'en rapporterons ici que la substance. Elle y représentoir une partie des bénédictions

Art. VIII. Hiftoire que Dieu avoit répandues sur elle & sur son Monastere, & entr'autres le bonheur qu'elle poit eu d'avoir S. François de Sales pour directeur, & la bienheureuse Mere de Chantal pour intime amie. Elle rappelloit ensuite toutes les calomnies dont on l'avoit déchités, elle & les Religieuses, la protection que Eur innocence avoit trouvée auprès de feu M. de Gondi leur Archevêque & leur Supérieur, & les censures dont il avoit siètti les infames libelles de leurs accusateurs, qui n'avoient pas laissé de continuer leurs imnostures. Elle rapportoit les témoignages que ce Prélat & tous les Supérieurs qu'il leur avoit donnés, avoient rendu de la pureré de lent Foi, de leur soumission au Pape & à l'Egli-🕼 , & de l'entière ignorance où on les avoit tonjours entretenues touchant les matieres contestées, jusques-là qu'on ne leur laissois pastire le livre de la Frequence Commenion, à caule des disputes ausquelles il avoit donné occasion. Elle faisoit souvenir la Reine de la maniere miraculcule dont Dieu s'étoit déclaré pour elles, & la fupplioit enfin de leur accorder la même protection, que Philippe II Roi d'Espagne som areul avoit accordée à Sainte Thérese, qui malgré son éminente sainteté, s'étoit vue calomniée aussi-bien que les Peres de son ordre, & noircie auprès du Pape, par les mêmes accufations d'hérefie dont on chargeoit les Religieuses de Port-Roial & leurs Directeurs.

XXXVIII. La Mere Angelique dicta cette Lettre à plo-Ses dispo-sieurs reprises, étant intercompue presque à sitions dans chaque ligne par des syncopes, & des convulsa dernière sions violentes que causoit sa maladie. La maladie. Lettre étant écrits, elle ne voulut plus en-

de Port-Roial. XVII. siécle. 543 tendre parler d'aucune affaire, & ne songez plus qu'à l'éternité. Quoique depuis l'âge de 17 ans où Dieu l'éclaira sur ses devoirs, elle eût passé sa vie dans les exercices continuels de pénitence, & n'eût jamais fait autre chose que travail lerà son salus & à celui des autres; elle étoit si pénétrée de la sainteté infinie de Dieu & de sa propre indignité, qu'elle ne pouvoit penser sans fraieur au moment terrible où elle comparoîtroit devant lui. La sainte confiance qu'elle avoit en sa misericorde gagna enfin le dessus. Son extrême humilité la rendit fort attentive dans ces derniers jours de sa vie à ne rien dire & à ne rien faire de trop remarquable, ni qui connât occasion de parler d'elle avec estime après sa mort: & sur ce qu'on lui représentoit un jour que la Mere Marie des Anges qu'elle estimoit, & qui étoit morte il y avoit trois ans, avoit dit avant que de mourir beaucoup de choses dont on se souvenoit avec édification, elle répondit brusquement: Cette Mere étoit fort simple & fort humble, & moi je ne le suis pas. Environ cinq semaines avant sa mort ses oppressions diminuerent beaucoup, & on la crut presque hors de péril, mais bientôt les jambes lui enflerent, & ensuite tout le corps; & tous ses maux se changerent en une hydropisse qui fut jugée sans remede. Dans ce temps - là même, M. de Contes & M. Bail, qui commençoient leur visite, étant entrés dans la chambre, & M. de Contes lui aïant demandé comment elle se trouvoit, elle lui répondit d'un fort grand sang - froid : « Comme une fille, Monsieur, qui va mourir. Hé quoi! ma Mere, s'écria M. de Contes, vous dites

Art. VIII. Histoire

imme une chose indifférente : La mon us étonne-r-elle point? Moi? lui die je suis venue ici pour me préparer à mourit; mais je n'y étois pas venue pout y voit tout ce que j'y vois ». M. de Contes ces mots haussant les épaules cans rien répliquer : « M. lui dit la Mere, je vous entende Voici le jour de l'homme; mais le jour & Dien viendra, qui découvrira bien des chofes in.

St.

Il est incrolable combien ses souffrances Sa mort, augmentoient dans les trois dernières le-Témoigna maines de sa maladie, tant pour les desges rendus leurs de son enflure, que parce que son la fainte- corps s'écorcha en plusieurs endroits. Ajoutez à cela un fi extrême dégoût, que la nourriture lui étoit devenue un supplie. Elle enduroit tous ces many avec une paix & une douceur étonnante, & ne témolgua jamais d'impatience que du trop grand soin qu'on prenoit de chercher des moiens pour la metere plus à son aife. = 5. Benoît nous ordonne, disoit-elle, de traitet les malades comme Jesus-Christ même; mais cela s'entend des soulagemens nécessaires, & non pas des rafinemens pour flatter la lenfualité». On la voioit dans un recueillement continuel, toujours les yeux levés vers le Ciel, & n'ouvrant la bouche que pour adrefser à Dieu des paroles courtes & enflammées, la plupart tirées des Pleaumes & des autres livres de l'Ecriture. La veille de fa mon, les Médecins jugeant qu'elle ne pouvoit pas aller loin, on fui apporta pour la troisieme fois, comme nous avons dit, le faint Viatique. Elle le reçut avec tant de marques de pair, de fermeté & d'anéantiffement, que

de Port-Roial. XVII. siècle. 545 long-temps après sa mort, les Religieuses disoient que pour s'exciter à communier dignement, elles n'avoient qu'à se représenter la maniere édissante dont seur sainte Mere avoit communié devant elles. Bien-tôt après elle entra dans l'agonie, qui sut d'abord très-douloureuse; mais ensin toutes ses souffrances se terminerent par une espèce de létargie pendant laquelle elle s'endormit du sommeil des justes, le soir du sixième d'Août 1661, jour de la Transsiguration, âgée de soixante-dix ans moins deux jours.

Le bruit de sa mort s'étant repandu, & son corps aïant été le lendemain vers le soir exposé à la grille selon la coûtume, l'église suc en un moment pleine d'une foule de peuples, qui venoit bien moins dans l'intention de prier Dieu pour elle, que de se recommander à ses prieres. Ils demandoient tous avec instance qu'on fit toucher à cette Mere, les uns leur chapelet & leurs médailles, les autres leurs heures, quelques-uns même leurs mouchoirs, qu'ils présentaient tout trempés de leurs larmes. On en sit d'abord quelque difficulté; mais ne pouvant résister à leur empressement, deux Sœurs ne sirent autre chose tout ce soir, & le lendemain depuis le point du jour jusqu'à son enterrement, que de recevoir & de rendre ce que l'on passoit; & on voioit le peuple baiser avec transport les choses qu'on leur rendoit, l'appellant les uns leur bonne Mere, les autres la Mere des pauvres. Il n'y eut pas jusqu'aux Ecclésiastiques qui entrerent pour l'enterrer, qui ne purent s'empêcher, quoiqu'ils ne fussent point de la maison, de sui baiser les mains comme celles d'une Sainte. Dieu a bien voulu confir746 Art. VIII. Hillow mer la laintesé par plufieurs misacles qui ne font point venus dans le tem conneillance da public à cause du foi ticulier que les Religieules de Port-Re ¿anjours en , non-leulement de cacher qu'elles pouvoient leur vie auftere & sente aux yeux des hommes, mais é dérober même la connoiffance des mer que Dieu opéroit de temps en temp Jeur Monaftere.

Voici quelques extraits de Lettres

ique.

raits de mort de cette vénérable Abbesse. « L tres fur Angelique est morte, dit M. Arnaul mort de sa Leure à M. Hermant, après avoir Merchn-son œuvre; puisqu'elle ne pouvoit pa ser un plus grand fruit de les travaux laisser la maison, qu'on peut dire q fondée, dans une paix, une union, charité admirables au milieu de l grande tempête qui puisse agiter un l tere. C'est la derniere priere que Jesus a fait pour les siens, en se disposant à de ce monde, qu'ils fussent un, coi étoit un ayec son Pere. Cette bonne a vû ce souhait accompli dans ses cher avant que de sortir de cette vie. » M. mant dans la réponse qu'il fit à M. A pour se consoler ayec lui de cette perti mune, s'exprime ainsi: « Il faut béni pour une conduite si adorable, & cro. cette grande ame qu'il a exercée par le frances d'un si long Calvaire, sera r sur le Thabor le jour de la Transfigure A peine notre siécle a-t-il vû une v éprouvée & une charité si féconde. caché un esprit d'Ange dans un cor main; un cœur de Martyr dans les me

de Port-Roial. XVII. siécle. 547 d'une vierge..... Combien de Prêtres & de Docteurs, pour ne pas dire d'Evêques & de Prélats, ne couvrira-t-elle pas de confusion? Et la force d'une fille si foible par son sexe ne scra-t-elle pas la honte éternelle de plusieuts qu'on avoit considérés comme les braves d'Israël? Je tremble & je frémis pour moimême.... » Et dans sa Lettre à la Mere Angelique de S. Jean, il parle ainsi: « Sa mort arrivée dans les circonstances de votre derniere affliction (les vexations commencées contre Port-Roïal) est le sujet de notre admiration. Il ne manquoit plus que ce fleuron pour former la couronne d'une des plus pures & des plus saintes vies de notre siécle. "

La Mere Agnès sœur de la Mere Angelique nous a conservé un des plus grands traits de sa foi héroïque. C'est dans une Lettre à M. Hermant. « Une de ses paroles, dit-elle, étoit suffisante pour donner du courage aux plus foibles.... Elle disoit : La dignité de notre affliction est si grande, qu'elle me fait trembler de ce que Dieu nous ait choisses pour souffrir pour sa vérité : il n'y a point de grace pareille. Vous savez que cette chere Mere a été entiérement privée de ceux en qui elle avoit mis toute sa consiance: de quoi je pensois qu'elle ressentoit beaucoup de peine. Mais elle ré-pondoit: Je n'ai point de peine de n'être point assistée de M. Singlin : je sai qu'il prie pour moi, cela me suffit. Je l'honore beaucoup; mais je ne mets pas un homme à la place de Dieu. » Austi avant le tems de cette persécution, prévoiant de loin cet orage qui les menaçoit, elle avoit coutume de dire à ses filles : « Aions bien soin de faire provision du pain de la parole de Dieu; lorsqu'il nous le distribue si abonArt VIII. Hiftoire

Car il viendra un tems de famine pour nous pui, mant privées des secours dont nous jouilsons présentement, nous autons besoin de ce que nous autons amassé, pour nous surtenir.

M faut avouer, dit M. d'Andilli dans unt Leure à M. le premier Préfident de Lamoimon, qu'en jugeant des chofes plutôt par la maiere de la Foi, que par celle du railonnement humain, Dicu a traité la servante d'une maniere bien favorable, en couronnant, comme il a fait, les travaux d'une auftérité de tant d'années, non-seulement par les douleurs d'une grande maladie, mais parles plus grandes fouffrances qui puiffent déchiver les entrailles d'une mere, en fe vous arracher d'entre les bras, coutre toute sont de raison & de justice, tant de filles qu'elle avoit élevées avec un foin & une charité qui ne sont connus que de Dieu seul..... La conduite de Dieu est impénétrable, puisqu'elle permet qu'on traite de la maniere qu'on fait, des vierges consacrées à son service, dont le seul crime est d'avoir pour ennemis des personnes qui ne pardonnent jamais, non pas les injures qu'ils ont reçues, [ car ils n'en ont jamais reçues de ces bonnes Religieules,] mais celles qu'eux-mêmes leur ont faites. »

Son Altesse Roiale Mademoiselle, cousine germaine du Roi, avoit éctit de Forges où elle prenoit les caux, une Lettre à M. d'Andilli sur la mort de son illustre sœur, « Un autre homme que vous, Monsieur, lui marquoit cette Princesse, autoit besoin de confolation, d'avoir perdu une sœur telle que la Mere Angelique: mais la vie qu'elle a menée

de Port-Roial. XVII. fiécle. 549 & sa mort, sont deux choses plus propres à vous réjouir qu'à vous affliger. » M. d'An-dilli dans la réponse qu'il se donna l'honneur de faire à cette Princesse, après l'avoir remerciée de l'intérêt qu'elle vouloit bien prendre à ce qui le touchoit, prit de-là occa-sion de gémir sur le malheur des Grands, qui sur le rapport de gens qui les trompent, font tout le contraire de ce qu'ils seroient, s'ils connoissoient les choses par eux-mêmes. Il en apporte pour exemple la surprise que l'on fait au Roi & à la Reine mere, que l'on irrite sans cesse contre les saintes filles de Port-Roïal, puis il continue : « Votre Altesse Roïale est sans doute trop persuadée des vérités de notre sainte Religion, pour ne pas trembler quand elle pense que les personnes de sa naissance sont les plus exposées à de semblables surprises : car enfin un petit nombre d'années égalera toutes les conditions; & les seules bonnes œuvres subsisteront devant le divin Juge. Comme j'ai sujet de croire, Mademoiselle, qu'il ne rejettera pas celles de la Mere Angelique, je ne saurois ne point croire que vous aïant tant honorée pendant sa vie, elle ne prie Dieu à présent pour vous, & ne lui demande de vous combler de ses glaces »

### XII.

Revenons maintenant à la visite. Elle dura près de deux mois; & pendant tout ce Les Supétemps M. de Contes & M. Bail visiterent rieurs Ecexactement les deux Maisons, & interrogeclésiastiques font
par ordre
autres, même les Converses. M. Bail sur-tout
y apportoit une application extraordinaire, la visite des

Art. VIII. Histoire

l'apologie.

deux Mai- fort étonné de trouver les choses si dissérentes de ce qu'il s'étoit imaginé. Il tendoit mê-Port-Roial. me des piéges à la plûpart de ces filles dam Ils en font les questions qu'il leur faisoit, comme s'il cût été bien aise de les trouver dans quelque opinion qui cût l'apparence d'hérésie. Il yen cut à qui il demanda, puisqu'elles croïcient que Jesus-Christ étoit mort pour tous les hommes, si elles ne croïoient pas aussi qu'il fût mort pour le diable. Enfin ne pouvanitéfister à la vérité, il leur rendit justice, & signa avec M. de Contes la carte de visite, dont nous avons cru devoir rapporter l'anicle suivant tout enrier. « Aïant trouvé par la visite, cette maison en un état regulier bien ordonné, une exacte observance des regles & des constitutions, une grande union & charité entre les Sœurs, & la frequentation des Sacremens digne d'approbation, avec une soumission dûc à N. S. P. le Pape, & à tous ses décrets par une Foi orthodoxe & une obéissance légitime; n'aïant rien trouvé, ni reconnu en l'un & en l'autre Monastere, qui soit contraire à ladite Foi orthodoxe, & à la doctrine de l'Eglise Catholique, Apostolique & Romaine, ni aux bonnes mœurs, mais plutôt une grande simplicité, sans curiosité dans les questions controversées, dont elles ne s'entretiennent point, les Supérieures aïant eu soin de les en empêcher; nous les exhortons toutes par les entrailles de Jesus-Christ d'y persévérer constamment, & la Mere Abbeise d'y tenir la main ».

Voilà en peu de mots l'apologie des Reli-On visite gieuses de Port-Roïal. Les voisà reconnucs tous les de-pour très-pures dans leurs leurs

de Port-Roial. XVII. siécle. 55t hœurs, très soumises à l'Eglise, & très-hors des gnorantes des matieres contestées; & voilà deux Maipar conséquent les Jesuites déclarés de très-sons de grands calomniateurs, par l'homme même Port-Roial. que les Jesuites avoient fait nommer pour xaminer ces filles. Vraisemblablement on se garda bien de montrer au Roi cette carte de visite, qui auroit été capable de lui donner contre les persécuteurs de ces Religieuses, oute l'indignation qu'ils lui avoient inspiée contre elles. Ces lâches persécuteurs lux îrent entendre que ces Religieuses étoient oujours gouvernées secrétement par leurs anciens Directeurs, & que c'étoit-la ce qui les rendoit si unanimes dans leurs sentimens. En conséquence la Cour ordonna une exacte visite de tous les dehors du Monastere. On entra dans toutes les maisons voisines, où l'on avoit fait entendre au Roi que les anciens Confesseurs étoient cachés. Le Lieutenant-Civil (d'Aubrai, pere de la fameuse Brinvilliers par laquelle il fut dans la suite

empoisonné) accompagné du Procureur du Roi vint à Port-Roïal de Paris (le 25 Juillet 1651) à six heures du matin pour exécuter sa commission. Il n'y trouva rien de ce qu'il y cherchoit. Le même jour & à la même heure deux Commissaires du Châtelet arriverent à Port-Roïal des Champs, & visiterent très-exactement la ferme des granges & les bâtimens voisins du Monastere. On n'y trouva pas plus qu'à l'aris ce que l'on cherchoit.

M. d'Andilli qui reçut ces Commissaires, leur montra tout. Ils reconnurent dans leur procès - verbal, qu'il n'y avoit à Port Roïal

qu'un Prêtre servant de Chapelain tant pour dire la Messe, que pour confesser les domes.

tiques de la Maison; un Sacristain possible de la Maison; un très-petit nombre de domestiques, & M. d'Andilli avec un se fils & un Gentilhomme de ses amis nom mé M de Pontis. Cette visite qui montrat mel étoit le crédit des ennemis de Pontis de la Mere Angelique.

Fin du huitième Article & du dixient





# TABLE DES MATIERES

Contenues dans le dixiéme Volume.

#### A.

A Gnés, (la Mere) Abbesse de Port-Royal. Voyez Catherine - Agnès Arnauld. 'Aix en Provence. Différend entre l'Archevêque & le Parlement, 157 & Wiv. Aix-la-Chapelle. Traité qui y fut conclu, Alexandre VII. Son Pontificat, 35 & Juiv. Son caractere, 36 & Suiv. 50 & Suiv. Sa mort, Alexandre VIII. Son Pontificat, 70 & suiv. Alsace, conquise par Louis XIV, Alvarès, (Didace) Dominicain, Archeveque de Trani, 156 & Juiv. 'Amadæus Guimenæus, (le P.Moïa) Jesuite. Censure & Arrêt contre sa doctrine, 46 & Mir. Ambassadeurs. Leurs franchises à Rome attaquées, 57 & suiv. Innocent XI les abolit. 63 & suites de cette affaire; Tome X.

Aucre. (le Maséchal d') Son cuédic: de la Roine Marie de Médicis, 199 ( Sa mort,

Andilli (M. d') Voyer Arnquid d'Ap Angélique, (la Mese) Abbesse de Royal. Voyez Marie-Angélique At Angers. Son Eveque réprimé par le

ment. 161 & Suiv. Vigueur du Pr en cette affaire,

Anglecerra, passe entre les mains du l d'Orange,

Anjou, (le Duc d') petit-fils de Louis Sa naissance, 403. Héritier de la l

chie d'Espagne,

Anjon (le Pere d') Jesuite. Calomni avance contre les prétendus Janses

Ampt, (le Pere) Jesuite, Confessi Louis XIV. Ecrit qu'on lui attribi le miracle de la sainte Epine, 526 térêt qui le porte à prévenir Louis contre les prétendus Jansenistes,

Anne d'Autriche, l'eine de France. maringe avec Louis XIII, 197. I rée Régente après la mort de ce Pr 209, 346 & suiv. Elle fait vérifier l racle de la sainte Epine,

Appel du Procureur Général au futur cile au nom du Roi & de la natio France, dans l'affaire des quatre Ar de 1682, p.4 47 & Suiv. Cet Appelus sellement approuvé,

Appels comme d'abus. Le Clergé de Fi demande sur ce point un réglement

Henri IV lui refuse,

des Matieres. Aquaviva, (le Rero) Général des Jesuites, donne un Décret où il tempere le Molinisme par le Congruisme, 137 G July. Arbouze, (Marguerite d') Abbesse & Résormatrice du Val-de-Grace, 353. & Juiv. Arnauld, (Antoine) Avocat au Parlement. Son Plaidoyer pour l'Université de Paris contre les Jesuites, 500 & suiv. Madame Arnauld sa veuve, contribue à l'établissement du Monastere de Port-Royal de Paris, Arnauld. d'Andilli, fils du précédefit. Sa retraite à Port-Royal, 494. Extrait de deux de ses Leures sur la mort de la Mere An-548 & Juiy. gélique, Arnauld, (Antoine) Docteur de Sorbonne, frere du précédent. Comment il deviem odioux aux Jesuites, 501. Extraix d'une de ses Lettres sur la mort de la Mero Angélique, Arnould, (Marie-Angélique) Abbesse & Réformatrice de Port-Royal, sœur des deux précédens. Ses commencemens,

Réformatrice de Port-Royal, sœur des deux précédens. Ses commencemens, 473 & suiv. Sa résorme, 475 & suiv. Sa liaison avec saint François de Sales, 477 & suiv. Transsere ses Religieuses à Paris, 482 & suiv. Rend son Abbaye élective & triennale, & la met sous la jurisdiction de l'Evêque de Paris, 483 & suiv. Embrasse le nouvel institut du Saint Sacrement, 486 & suiv. Sa liaison avec Mil'Abbé de Saint Cyran, 488. & suiv. Transsere à Port-Royal l'Institut du Saint Sacrement, 492 & suiv. Rétablit le Monastere de Port-Royal des Champs, & unit les deux Communautés, 494 & suiv.

Z

; =

Son courage merveilleux au milieu de l persécution, 535 & suiv. Elle combe dangereulement malade, 538. Sa grande piété, son intrépidité, 539 & sur-Lettre qu'elle écrit à la Reine pour de truire les calomnies des ennemis de Pon-Royal, 541 & Juiv. Ses dispositions dus fa derniere maladie, 542 & Suiv. Sa mont, \$44 & Juiv. Témoignages rendus à \$ faintete, 545 & fuiv. Extraits de Leure fur la mort. Arnauld, (Catherine-Agnès) Coadimino, puir Abbeffe de Port-Royal, ferer de la précédente. Sa vertu , 478. 8-fuir. Les tre qu'elle écrit au Roi fur les ordes is goureux qu'elle avoit reçus, 533 6 Entrait d'une de ses Lettres far la mond · El Mere Angelique, Aurition. Bulle d'Alexandre VII fur a point, Aubarede, (le Pere d') Grand-Vicaire & Pamiers. Ses souffrances, 440 G JE. Aubespine, (Gabriel de l') Evêque d'Orléans. Ses Ouvrages, 329 5 10. Aubrai, (M. d') Lieurenant Civil, chagé de l'exécution des ordres du Roi cotre Port-Royal', 511 > 533 , 536,551 Avignon, réunie à la Couronne de France, 45. Rendue au Pape, 46. Réunie de nor veau à la Couronne, 68. Et de nouver rendue, Austourg. Ligue qui y sut conclue, Auteurs Ecclesialtiques qui ont écrit per dant les cinquante premieres années de XVII fiécle, 308 G fin

Aurriche, (Anne d') Reine de France. Ver?

Anne.

B.

BAIL, (M.) Curé de Montmartre; nommé Supérieur de Port-Royal, 535 & suiv. Carte de visite qu'il signe, 549, & suiv.

Barberin, (le Cardinal) Nonce en France. Ses intrigues pour y établir les maximes ultramontaines, 228 & suiv. Elu

Pape, 15. Voyez Urbain VIII.

Barberins, favorisés par Urbain VIII, 18. Innocent X se déclare leur ennemi, 24. Se réfugient en France, 25. Leur rétablissement, 26. Leur réconciliation,

Barclai, (Guillaume) Docteur en Droit, Auteur de deux Ouvrages sur la puissance des Rois & du Pape, 211 & suiv.

Barclai, (Jean) fils du précédent, le défend contre le Cardinal Bellarmin, 214 & suiv.

Baronius. (le Cardinal) Sa vie & ses Ouvrages, 308 & suiv.

Barricades dans Paris, 365 & Suiv.

Bartholomé, (le Pere) Chanoine de Pamiers. Ses souffrances, 441

Bastida, (le Pere) Jesuite, parle au nom de sa Société dans les Congrégations de Auxilies, 116. Aveu important de ce Jesuite,

Bearn, réuni à la Couronne de France,

Becan, (le Pere) Jesuite. Sa Théologie, 325. Condamnation de son Livre de la A a îij

Controverie d'Attractere Bellermin. (W Christill') 32 4th et 164 vrages, 311 & Juir. Créé Cardinal, 20 Accommodement qu'il propose dans l'affaire de Molina, 201 & 106. Il s'op pole à la censure de la doctrine de ce fe fuite, 118. Sourient la puissance du Pape fur le temporel des Rois, 200 & fin. Réfuté par Barclai, il lui répond, 233 & fuiv. S'éleve contre Gerson, 217. 📆 zéfuté par Richer, 219. Son Livre de la puissance du Pape répandu en France, 236. Respect aveugle qu'on a eu pour les Ouvrages, 218 & Juiv. Oppolizion faite an projet de sa béaufication, Bellievre, (M. de) Procureur Général au Parlement de Paris, prend la défeutede Richer, Beneivoglie, Nonce en France, au terus de l'affaire de Richer, 374 & July. Berulle, (M. de.) Instituteur de la Congrigation de l'Oratoire. Opposition entre lui & Richer, Bignon, (Jérôme) Avocat Général. Sa vie & les Ouvrages, 340 & Juiv. Sa mere, Bollandus, Jesuite. Son Ouvrage, 338. Continuateurs de son Ouvrage, nommés Bollandistes, ibid. & sair. Bonfrerius, Jestite, Ses Ouvrages, 320 & Juiv. Bonzi, (le Cardinal de ) Archevaque de Narbonne. Sa conduite à l'égard de M. l'Evéque d'Alet dans l'affaire de la Ré-

Bordeaux. Différend entre l'Archeveque &

le Parlement;

421 & Suiv.

258 G-Jair,

Bossue, (M.) Evêque de Meaux, chargé par le Roi de travailler à la défense de la Déclaration du Clergé de 1682, 466 Boucherat, (M.) Conseiller d'Etat, depuis Chancelier. Son sentiment sur la Régale,

Bourgogne, (le Duc de) potit-fils de Louis XIV. Sa naissance, 401. Son mariage,

Breda. Traité qui y fut conclu, 39% Brisacier, (le Pere) Jesuite. Livre où il calomnie les Religieuses de Port-Royal, 502 & suiv. Censure de ce Livre par l'Archevêque de Paris, 503

Brulart de Sillery, (M.) Chancelier sous la minorité de Louis XIII, 182. Se laisse gagner par les Evêques, 253 & suiv. Frustre leurs espérances, 258. Réponse humiliante qu'il s'attire, 264

#### C.

CALVINISTES. Commencement des troubles qu'ils excitent sous Louis XIII, 199. Coup qu'ils reçoivent par la prise de la Rochelle, 2016 suiv. Dernier coup qui leur est porté en France par la révocation de l'Édit de Nantes, 403

Cardinaux. Urbain VIII leur donne le titre d'Eminentissime, 19

Castilini, (Luc) Dominicain. Ses Ouvrages,

Caulet, (Etienne de) Evêque de Pamiers, uni à M.l'Evêque d'Alet dans l'affaire de la Régale, 422. Sa grande vertu, 428 & suiv. Ses démélés avec les Jesuites, 429 & suiv. Persécution qu'il souffre au sujet Aa iv

Carlet, (M. de ) Pereier de Monches, estgue à son Prieure Gazenave, (M.) Docteur de Toulouse. Sa 450 E W. exils, Cerle, (le Pere) Grand - Vicaire de Pamière. Excès anxquels on se porte à los Hegard, 446 & July. Sa mort, Chafe, (le Pere de la ) Jefuite, Confesse du Roi, zélé pour la Régale, Chantal, (la Mere de ) Institutrice de l'Or - dre de la Vifitation. Sa liaifon avec ! Mere Angelique, Chapeler secret du Saint Sucrement: ce que c'étoit ; ultime qu'il occasionn, 1 7 3.487 ( W. Cherles, (M.) Grand Vicanies de Panies. le obligé de fuir , Charles II, Roi d'Espagne. Son Testament & famort, 40\$ Clément VIII. Dérnieres années de sos Pontificat, t & fuiv. Ses premiers ordes touchant la doctrine de Molina, 79. Il impose silence aux deux partis, 21. Il établit les Congrégations de Auxiliis, 39 & fuiv. Il montre un grand zéle conte la doctrine de Molina, 98. Préside 20 cinquieme examen de cette doctrine: discours qu'il adresse aux Jesuites, 101 & Juiv. Son indignation contre la foutberie du Jesuite Valentia, 104. Il sorme le dessein de publier une Bulle contre les erreurs Moliniennes, 105. La mort k prévient, Clement IX. Son Pontificat , 51 & fur.

Son caractere, 52 & ficir. 19 & fuir. 19

100 100

rend la paix à l'Eglise, 54 & suiv. Sa 56 & Suiva Clèment X, Son Pontificat Clément XI. Son élection, 78 Clergé de France. Ses entreprises sur l'autorité Royale sous le régne d'Henri IV, 160 & Suiv. Demande à ce Prince un réglement contre les Appels comme d'a-'i bus, 161, & la réception du Concile do Trente, 175 & suiv. Ses nouvelles entreprises après la mort de ce Prince 1235. Propose aux Etats assemblés sous Louis XIII; de demander à ce Prince la réception du Concile de Trente, 192' & suiv. Ne craint pas de s'opposer à la doctrine qui met en sureté la personne des Rois, 193 & suiv. Vivacité avec laquelle il s'élève contre le Parlement à cette occasion, 194 & Juiv. Fait une acceptation solemnelle du Concile sans la permission du Roi, 196. & la rétracte ibid, Autres entreprises qu'il forme à l'occasion d'une proposition avancée par l'Avocat Général Servin, 248. Il sollicite la déposition de Richer, 252 & suiva Il censure le Livre de Richer sur les deux Fuissances, 254 & Juiv. Céde à l'exten-fion de la Régale sous le régne de Louis XIV, 413 & suiv. Assemblée de 1681, 453 & Suiv. Célébre Assemblée de 1682, 457 & Suiv. Cette Assemblée reconnoît & constate par sa Declaration, les vrais principes touchant la distinction & les limites des deux Puissances, Colbert, (M.) Controlleur Général, 390. Sage gouvernement de ce Ministre, 395. Sa mort; A a v

Table 462 Collège du Cardinal-le-Moine, rémbil Richer, Collège Mazarin. Sa fondation , Colonies Françoiles de la Nouvelle Fin 176. de Madagalcaz, &c. · Conception de la faime Vierge. Forer Vierge Marie. Concile de Frente. Sa réception deman en France, & refusée sous Henri ? 175 Erstin, & fous Louis XIII, 192 Juiv. Faite par les Evêques, & par rétraclée. Gonclaves. Gregoire XV deur donne nouvelle forme, 13. Conclave qui 4 la mort d'Innocent X , 32 is fich. celle de Clément IX. Condé, (le Prince de ) premier Printe Sang fous Louis XIII, prend la delle de Richer, 265 & 269. Se regire de Cour, & publie un Manifeste contre Convernement, 197 & Juin. Se in proche du Roi , & lui demeure senti Conde, (le Prince de) fils du précédes

Condé, (le Prince de) fils du précéder nomme d'abord le Duc d'Anguien, depuis appellé le grand Condé sous régne de Louis XIV. Ses exploits, 3 & suiv. Est à la tête des troupes de Cour dans la guerre civile sous la la morité, 369. Est arrêté, 373. Délivi 374. Reprend les armes, 277. On fait sou procès, 380. Se réconcilie au le Roi, & combat jusqu'à sa most com les ennemis de la France,

Congrégation de la propagation de la foi. Se tablissement,

Congrégations de Auxilies affendables par C

ment VIII, 2. & terminées par Paul V, 11 & suiv. Histoire de ces Congrégations, 89 & suiv. Certitude des faits établis dans l'Histoire de ces Congrégations, écrite par le P. Serri, 126 & suiv.

Congruisme, système proposé par Aquaviva pour tempérer le Molinisme, 137

& Juiv.

Contes, (M. de) Grand-Vicaire de Paris, chargé de faire la visite de Port-Royal, 535. Ce que lui dit la Mere Angélique, 543. Carre de visite qu'il signe, 549 & Juiv.

Coni, (le Prince de) déclaré Généralissime des troupes du Roi dans Paris, pendant les troubles de la minorité de Louis XIV, 369. Est arrêté, 373, Délivré,

374

Cotton, (le Pere) Jessite, sollicite le rétablissement de sa Société en France sous Henri IV, 164. Mot qu'il dit à Ravaillac, 178. Reproche que lui sait M. de Lomenie.

Coudol, (le Pere) Chancine de Pamiers.
Son exil,
443

Crequi, (le Duc de) Ambassadeur à Rome: insulte qu'il y raçont, 43 & Juiv. Cyran. (l'Abbé de S.) Voyer Jean du

Verger de Hauranne

#### D.

4.

D'ANTD, (M.) Auteur du Livre des Jugemens canoniques des Evêques. Eclaircissemens & déclaration que le Chergé exige de lui, 457 Daphin, fils de Louis XIV. Sa naissance, A a vi

~\$91.1 TOB NO. Diguet, (MJ) Bro The state of the state of the me Bonn D naione de Auxilia, Los les 196. Les fances pour la publication de la B ": de Paul V contre Molina, 128 & fat. La solérance du Pape pour la doctrins les Jesuites, rend les Dominicains pla eimides jurge & fuir. Progrès fentible à -11. Ipur affoiblissement, 140 & fuiv. La plu part admortent les termes de Grace ful int : 141 & fuir. It de pourer p Mit chaix, 143 Gr fuir. He admeticate la pe bilité de l'état de pure mature, 148, D finit de pluficurs d'entre esta dans la : miere d'annoncer les vérités de la G Nice, 149 & für. D'autres éviseur aux soin ces défauts, isid. Reproches que A Pafcal fait aux Dominicaine, 152 & fait. Eclat de plusieurs Theses Consesses 😷 Paris chez les Jacobius au tema de Richer, 236 & Suiv. Les Dominicains de Pamiers refusent de reconnoître un Grad-Vicaire intrus, Dominis, (Antoine de) Archevêque de Spe-Jatro. Jugement de Richer sur son Livre de la République Ecclésiastique, 173 6 fuir. 307 & Juir. Duelt. Edit de Louis XIV sur ce sujet; Dumar, Official de Narbonne, récompensé de son zéle contre le saint Eveque d'Alet. 427 & Jar. Dwal, (André) Docteur en Théologie, adversaire de Richer , 228 & fuir. Caradere de ce Docteur, 245. Ses excès con

tre Richer, 257. Son zéle contre le prétendu Richerisme, 265 & Suiv. Il écrit contre l'Apologie de Richer, 272 & Suiv. Feint de vouloir se réconcilier avec lui, 273. Déclaration qu'il lui propose de signer, 274 & suiv. Il le traite en excom-munié, 276 & suiv. Imposture dont il est convaincu, 284 & 285. Excès auxquels il se porte en faveur des prétentions ultramontaines, 287. Intrigue odieuse à laquelle il prend part contre Richer,

Duvaucel, (M.) Théologal d'Alet, exilé,

#### E.

Pernon, (le Duc d') s'élève contre .. Richer, 258, 268 & Juiv. Epine (Sainte) de la Couronne de N. S. Miracle que Dieu opere par elle à Port-Royal, 512 & Suiv. Elle est déposée dans ce Monastere, Espagne, céde le pas à la France, 394. Est donnée au Duc d'Anjou, 405 Estius, Docteur de Louvain. Sa vie & ses 318 & Suiv. Ouvrages, Etampes, (Léonor d') Evêque de Chartres. Censure du Clergé dressée par lui contre deux Ecrits séditioux, 289 Etats Généraux de France, assemblés sous Louis XIII, 190 & Juiv. Eudemon-Jean, (André) Jesuite, Auteur

F.

L'ATT. Distinction du fait & du comployée par les Jesuines, 107 Ferrier, (M. du.) Théologal d'Albi, & dépositaire du jugement que l'Evôque de Cahors portoit des Je 448

Terre, (Nicolas le ) Précepasses de XIII,

Filesac, Théologal de Paris. On he pese le Syndicat de Borbanne, se la la la comme par les promesse hui fait, 246. Il consent d'acce 249. Ses plaintes contre Richer Il est nommé Syndic, 264. Son tit.

Fine, (Oronce) Docteur de Sort s'appose à la déposition de Richer

Foix, (l'Abbé de) pourvu en Ré Doyenné d'Alet, 425

Formulaire d'Alexandre VII,

Fouquet, (M.) Surintendant des Fis Sa disgrace & sa mort,

France. Son Ambassadeur insulté à l 43 & Suiv. L'Espagne céde le p France, 394. Histoire de l'Eg France,

Franche-Comté, conquise par Louis

François (Saint) de Sales. Sa liaiso la Mere Angélique, 477 & sur. nonisation,

François (Saint) Xavier. Sa canonis

| des Matieres.                                                    | 567             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fra - Paolo, Religieux Servite. Ses                              | OH-             |
| vrages.                                                          | 2 2:9           |
| Froidmont, Docteur de Louvain. Sa v                              | ie &            |
| _ ses Ouvrages, 339 &                                            |                 |
| Frondeurs, nom donné à ceux qui s'o                              |                 |
| soient aux entreprises du Cardinal                               | Ma-             |
| zarin,                                                           | 365             |
| Fronton-le-Duc, Jesuite. Ses traducti                            |                 |
|                                                                  | 324             |
| G.                                                               |                 |
| TARAMAR (In Plant In ) Chamain                                   | J               |
| ABARET, (le Pere de) Chanoir                                     | ie de           |
| Pamiers. Ses souffrances,<br>Gaillard, (le Pere) Jesuite. Accomm | 44 \$.          |
| ment qu'il propose dans l'affaire de                             | M <sub>o-</sub> |
| lina, 97 &                                                       | fuin-           |
| Gallonius, (Antoine) Prêtre de l'Orat                            | oire.           |
| Son Ouvrage,                                                     | <b>328</b>      |
| Gamaches, (Philippe de) Docteur en I                             |                 |
| logie, Professeur Royal, 228. R                                  | icher           |
| fait examiner par ce Docteur son I                               | Livre           |
| de la Puissance Ecclésiastique & Po                              | oliti-          |
| que, 241. Complot dans lequel on                                 |                 |
| gage contre Richer, 249 & Suiv. San                              |                 |
| 284. Déclaration fausse qu'on lui a                              | ttrì-           |
| bue, ibid. & suiv.                                               | ••              |
| Genes. Satisfaction que cette Républ                             |                 |
| fait à Louis XIV,                                                | 394             |
| Gerbais, (M.) Docteur de Sorbonne                                |                 |
| Clergé prend la défense de son Living Causis majoribus,          | 456             |
| Gerson. Ses Traités contre les prétent                           |                 |
| de la Cour de Rome, 227. Nouvelle                                |                 |
| tion de ses Euvres, 228 & suiv. Son                              |                 |
| logie par Richer, 229 &                                          |                 |
| Gondi, (Henri de) Evêque de Paris,                               |                 |
| léve contre Richer, 252 & suix. Est                              |                 |
|                                                                  | į               |

Tible

de Retz, & est incroduit au Coull

Roi, 174. Sa mort,

chevêque de Paris, frere à lucul
du précédent, 282. S'élève compi cher, 282 & sur, La Mere Angel
met sous la Jurisdiction le Mountaire
Port-Royal, 484. Il prend la M
des Religieuses de cu Monastère en,
sur la Livre du Pare Brisacies,
Ce sur lui qui place à Port-Royal
Singlio, (22 & Jury, Saymort,

Gené, (Jean-François-Paul de ) s. Condjuteur du précédent, 250. vient l'ame du parti des Frondeus; Il en adopte le titre, 372. Est militant, st depuis comm sous le ma Cardinal de Reu, 377. Fait prison 379. Prend possesson du Siège de par Procureur, 380. Se sauve de sa st se retire à Rome, 381. Injustice de proche fait à Port-Royal d'avoir sa se desseins de ce Cardinal, 524 6 Sa d'mission, sa retraite et sa mort se suive.

Gonzague, (Louise - Marie de ) Reis Pologue. Voyez Lausse-Marie.

Grace. Les Dominicains admettent le de Grace suffigance, 143 & suiv. De de plusieurs Théologiens dans la met d'annoncer les vérités de la Grace suiv. Belles paroles de M. l'fur ce point, 150 & suiv. Nou Désenseurs que Dieu suscite à sa c

Gregoire XV. Son Pontificat , 14 6

Sa mort, son caractere, 14 & suive Gretser, Jesuite. Ses Ouvrages, 324 & suive Grotius, Protestant. Sa vie & ses Ouvrages, 336 & suive Guerre Civile sous la minorité de Louis XIV, 363 & suive Guimené, (la Princesse de ) Sa liaison avec Port-Royal, 495

## H.

Président au Parlement de Paris, sous le régne de Henri IV, présente à ce Prince les Remontrances du Parlement sur le rétablissement des Jesuites, 266 & suiv. Harlai, (Achilles de) Procureur Général au Parlement de Paris, sous le régne de Louis XIV, appelle au sutur Concile au nom du Roi & de la Nation, dans l'affaire des quatre Articles de 1682, 468

Harlai, (François de) Abbé de Saint Victor, Coadjuteur de l'Archevêque de Rouen, veut perdre Richer, 270.

Harlai, (François de) Archevêque de Paris, se montre zélé pour la Régale, 416 & suiv. Caractere de ce Prélat, ibid.

Haro, (Louis de) Plénipotentiaire d'Espagne, conclut le Traité des Pyrenées, 386 & suiv.

Henri IV, Roi de France. Son régne, 157 & suiv. Les Jesuites le rendent leur intercesseur auprès du Pape & auprès des Vénitiens, 105 & suiv. Sa mort sune-ste, 177 & suiv. Son caractere, 180 & suiv.

Table dette de France , Reine d'Anglerent réfugie en France, unt, (M.) Chanoine de Beauvais. Es nit de deux de ses Lettres for la mat 546 5 10 la Mere Angélique, ward, premier Médecin de Louis XIII. fixend témoignage de la fidéliré despr-280 G 1254 ndus Richeriftes. ende. Conquête de Louis XIV for la 197 と | 四。 ollandois, -, Curé de Paint Sauveur, Exis els fe port contre lui les puru Jeluice Si trel 2 387 CF 128. méral de l'. s. Son établisents, 384 & PA.

Harault d se l'er mer, a.s... le In Cana Archeveque d'Art à confurer le Lute tablie en memerem unint, 181

Proces uns Invalides. Son établissement, 397

L

Acquas I, Roi d'Angleterre. Son estime pour Richer : son mépris pour le Cardinal du Perron. 260 Jansenius, Eveque d'Ypres. Mouvemens des Jesuites contre son Livre, sous Urban VIII, 21 6 suiv. Bulle d'Innocent X contre les cinq fameules Propolitions qui lui sont attribuées, 29 & Suiv. Formulaire d'Alexandre VII, 41. Paix de Clèment IX , 54. Bref d'Innocent XII , qui défend d'inquiéter personne sur l'accufation vague de Jansenisme, 77. Son Livre servit de prétexte à la persécution qui s'éleva contre Port-Royal . Jur.

Jepon. Ambassade du Roi du Japon vers le Pape,

Jesuites, chassés de Venise, 6 & 123. Y sont rétablis, 40 & suiv. Repris par le Parlement de Paris au sujet du Livre de Suarès, 7 & Suiv. Leurs mouvemens pour faire condamner à Rome l'Arrêt de ce Parlement, 10. Stratagême dont ils usent contre ceux qui attaquent leurs nouveautés, 80. Accommodement qu'ils proposent dans l'affaire de Molina, 93. Singulier stratagème qu'ils emploient pour donner un appui apparent à leur nouvelle doctrine, ibid. & suiv. Leurs artifices pour éloigner la condamnation de cette doctrine, 97 & Juiv. Leurs arti-fices pour intimider Clément VIII, 99 & suiv. Discours que ce Pape leur addresse, 103. Ils se font de Henri IV un intercesseur auprès de ce Pontise, 105 & suiv. Leurs artifices pour empêcher Paul V de continuer les Congrégations de Auxiliis, 106 & suiv. Ils emploient la distinction du fait & du droit, 107 & Juiv. Proposicion de Clément VIII à laquelle ils refusent de souscrire, Mouvemens qu'ils se donnent pour éviter la censure, 118 & suiv. Joie qu'ils témoignent de la suspension de la Eulle de Paul V contre Molina, 127. Projet de conciliation entre eux & les Dominicains, 128 & suiv. Leurs efforts pour empêcher la publication du jugement de Paul V, 135 & Suiv. La tolérance des Papes les rend plus audacieux, 139 & Suiv. Avantage qu'ils tirent des termes de grace sufffante & pouvoir prochain ,

de l'état de pure nature, 147 🖟 🕅

Sollicitent leur retour en France, 18 & fuiv. Obtiennent un Edit qui leur favorable, 164 & Juiv. Le Parieme s'oppose à leur rappel, 165 & sur. Mo tifs qui portent Henri IV à les rappe ler, 171 & fuiv. Fausse harangue qu's ont imputée à ce Prince en leur faveus 174. Pièces autentiques qui confiant les vrais sentiereme de ce Prince par ter port à eux, 17 tire le meurts doctrine meura la Marteliere i eux, ibid. & ft

eproches que leur ce Prince, 179 W suiv. Activité as relement contre les 👣 183. Plaidoyet 🛎 "PUniversité const licher s'oppolealor verture de leur tiles, 232 & sur. ki

leur doctrine meurtriere, 233 & Opposition de l'Université à l'ouverne de leurs classes, 234. Ils s'élévent con tre une censure de Sorbonne au sujet & trois Panégyriques de saint Ignace, 149 Leurs intrigues contre Richer, ibid. suiv. Arrêt du Parlement contre eu, 246 & Juiv. La Cour engage Richer! découvrir leurs horribles maximes: is jurent la perte de ce Docteur, 247 9 suiv. Ils se soumettent en apparence !l'Arrêt du Parlement, 251. Se déchanent ouvertement contre Richer, :0 & fulv. Ils sont unis avec l'Archeveque de Paris contre les Evêques d'Alet & & Pamiers dans l'affaire de la Régale, 41 & sur. Leurs démêlés avec l'Évêque & Pamiers, 429 & Suiv. Avantages qu'il prouvoient à soutenir la Régale, 454

des Matieres. 373

Digine de leur haine contre PortRoyal, 500 & Juiv. Ils soutiennent les

contre Port-Royal, 502 & suiv. Motifs qui les ont portés à décrier Port-Royal, 505 & suiv. Persécution qu'ils suscitent

vre de Jansenius, 508 & suiv. Leurs ex-

ne, 519 & suiv. Ils renouvellent la persécution contre ce Monastere, 532 & suiv.

Témoignage de Mariana Jesuite, touchant sa Société, 322 & Juiv. Jugement que M. de Solminiac Evêque de Cahors portoit de cette Société, 449

Jesuitesses. Suppression de cet Ordre, 20 Ignace (Saint) de Loyola. Sa canonisation,

13. Sa Fête fixée au 31 Juillet, 20. Trois Panégyriques de ce Saint censurés par la

Innocent X. Son Pontificat, 22 & suiv. Sa mort, 31. Son portrait & son caractere,

Innocent XI. Son Pontificat, 58 & suv.

Son caractere, 59. Il prend la défense de l'Evêque de Pamiers dans l'affaire de la Régale, 431 & suiv. 434. Sa mort, 69 & suiv.

Innocent XII. Son Pontificat, 71 & suiv.
Son caraciere, 72 & suiv. Sa mort,

Joseph, (le Pere) Capucin, Fondateur des Religicuses du Calvaire Violences qu'il exerce contre R cher, 295 & 298. Il estime l'Abbé de Saint Cyran, puis se prévient contre lui, 491 Journal des Sayans. Son commencement,

Italie. Histoire de l'Eglise d'Italie, 1 &

# K.

ELLER, (Jacques) Jesuite Allemand, Auteur d'un Libelle contre le France,

### L.

L'Anuza, Dominicain. Sa Requête le Philippe II sur la désense de parker des matieres de la Grace, 82 & suiv. Son Mémorial augmenté par Lemos, 130.

Lapide, (Cornelius à ) Jesuite. Son Commentaire,

Lavardin, (le Marquis de) Son Ambassade à Rome, 66 & sur.

Lemos, (Thomas de) Dominicain, parle au nom de ses Contre res dans les Congrégations de Auxiliis, 102. Convent d'infidélité le Jesuite Valentia, 104. Projet d'accommodement dont il montre l'insufficance, 106 & suiv. Parle encore dans les Congrégations sous Paul V, 116. Mémorial de Lanuza augmenté par lui, 130 & suiv. Il résute les Ecrits que les Jesuites publient pour empêcher la publication du Jugement de Paul V, 135 & suiv. Ses principales actions, 152 & suiv. Sa mort, 154. Ses Ouvrages, ibid. & suiv.

Leon XI. Son Pontificat, 2 & sur.

| des Matieres.                                                    | 575      |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| s, (le Duc de) Ministre du Roi                                   |          |
| ne, veut concilier les Jesuites                                  |          |
| minicains 128 E                                                  | · Guiv_  |
| , Docteur en Théologie. Pass                                     | eport    |
| Docteur en Théologie. Passe<br>il avoit donné au Cardinal de R   | iche-    |
| 1,                                                               | 208      |
| ourt. (le Duc & la Duchesse de )                                 | Lour     |
| fon avec Port-Royal,                                             | 495      |
| e, (M. de) Ministre d'Etat,                                      | 390      |
| (Juste) Ses Ouvrages,                                            | 329      |
| <sup>2rd</sup> , (Pierre) Archevêqued'Arn                        | nach.    |
| rit qu'il présente au Pape Pau                                   | IV,      |
| 3 801                                                            | - Suiv • |
| uville, (le Duc de) est arrêté,                                  | 372.     |
| livré,                                                           | 374      |
| wille,( la Duchesse de ) premiere                                |          |
| de celui qui précede, fonde le                                   |          |
| Institut du Saint Sacrement, 4                                   | 85 G     |
| . Sa mort,                                                       | 492      |
| eville, (la Duchesse de) seconde                                 |          |
| du même, amenée à l'Hôtel-de-                                    |          |
| Paris par les Frondeurs, 368. So                                 | auve     |
| Hollande,                                                        | 373      |
| , Jesuite. Ses Ouvrages, 32                                      | I &      |
|                                                                  |          |
| e désendue par Arrêt du Parlem                                   | ient,    |
|                                                                  | 384      |
| , (Saint) Roi de France. Bul<br>il V pour la célébration de sa F | le de    |
| il V pour la célébration de la F                                 |          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | II       |
| XIII, Roi de France. Son rég                                     | gne,     |
| . & suiv. Sa mort: son carac                                     |          |
| TITE TO SEE THE SECOND                                           | 210      |
| XIV, Roi de France. Son ré                                       | gne,     |
| & Suiv. Réparation qu'il exige                                   | pour     |
| sulte faire à son Ambassadeur à Ro                               |          |
| Er suiv. Accepte la médiation de                                 | CIE~     |

· · Table

ment IX entre lui & l'Espagne, suiv. Soutient les franchises de so bassadeur à Rome, 65 & suiv. Et toutes les églises de son Royaume de Régale, 412 & suiv. Parole quable de ce Prince dans cette a 432. Comment on est parvenu à venir contre Port-Royai, 528 Ordres qu'il donne comtre ce Mon

Louise-Marie de Gonzague, Reine de gne, 354 & suiv. Ses liaisons avec Royal,

Luynes. (le Duc & la Duchesse de 494

#### M.

MADRUCE, (le Cardinal) pri commencement des Congrégation Auxilies, 90. Sa most, ibid. Maître. (M. le) Sa retraite à Port-l

Maître (M. le) de Saci, frere du préc Sa retraite à Port-Royal,

Marca, (Pierre de) Árchevêque de louse, nommé à l'Archevêché de 391. Sa mort, 392. Ses Ouvrage caractere, ibid. & suiv.

Mariana, Jesuite. Ses Ouvrages, suiv.

Marie, (Sainte Vierge) Mere de J. ( de Paul V sur sa Conception, s même question renouvellée sous A dre VII,

Marie-Angélique, (la Mere) Abbesse de Royal. Voyez Marie-Angélique A

| des Matieres. 577                                        |
|----------------------------------------------------------|
| Marie des Anges, (la Mere) Abbelle de                    |
| 1 Maubuisson. Voyez Marie Sureau.                        |
| Marie de Medicis, Reine de France. Son                   |
| couronnement, 177. Sa Régence, 182.                      |
| & suiv. Elle protége & favorise les Re-                  |
| ligieuses de Port-Royal, 483 & Suiv. Sa                  |
| mort, 205 & suiv.                                        |
| Marie-Thérese d'Autriche, Reine de Fran-                 |
| Ice. Son mariage,                                        |
| Marteliere, (la) Avocat. Son plaidoyer                   |
| pour l'Université contre les Jesuites,                   |
| 183 & Suiv. 246                                          |
| Maubuisson, Abbaye. Sa réforme par la Mere               |
| Angélique, 476 & Suiv.                                   |
| Mauclerc. (Michel) Son Livre sur la Mo-                  |
| narchie Eccléssatique, réfuté par Richer,<br>278 & suir. |
| Mazaria. (le Cardinal) Ses commence-                     |
| mens, 203. 347 & Jun. Son entrée dans                    |
| le Conseil, 209. Devient Ministre sous                   |
| la Régence, 346. Guerre civile que sa                    |
| an action of the control of the fact in                  |

Mazaria. (le Cardinal) Ses commencemens, 203. 347 & Juiv. Son entrée dans le Conseil, 209. Devient Ministre sous la Régence, 346. Guerre civile que sa conduite fait naître, 363 & Juiv. Arrêt du Parlement qui le bannit, 368. Il signe le Traité fait à Ruel, & demeure Ministre, 371. Banni de nouveau, sort du Royaume, 374. Crimes dont il demeure chargé par une Déclaration enregistrée dans tous les Parlemens, 376. Son resour en France, 377. Il est comblé d'honneur, 379. Conclut le Traité des Pyrénées, 386 & Juiv. Sa mort, 388. Son caractère, ibid. & Juiv. Collége Mazarin fondé par lui, 390 Menard, (Hugues) Benedictin. Ses Ou-

Menochius, Jesuite, Ses Ouvrages,

Tome X.

324

de la Chambre du Tiers-Et semblée tenue sous Louis X réponse à l'Evêque de Beau Molé, (Matchieu) Premier Parlement de Paris sous la Louis XIV, Molina, Jesuite. Cri de la foi ce velle doctrine, 79 & suiv. Su Jesuites pour repousser ce 80. Les Inquisiteurs d'Espagsent à condamner Molina, 12 Jesuites obtiennent un Bressience aux deux partis, 81. Lanuza au Roi d'Espagne imposée. 82 & suiv. Premier

impoté, 82 & suiv. Premier Livre de Molina dans les Co de Auxiliis: quel en fut le re & suiv. Centure contre lui mens réitérés, qui lui sont to tageux, 96. Clément VIII grand zéle contre cette do

Molina, 120 & Suiv. La publication de cette Bulle est suspendue, 124 & suiv. Suites terribles de cette tolérance, 125 & suiv. Sentimens bien différens avec lesquels les Jesuites & les Dominicains reçoivent la suspension de ce Jugement, 127 & Juiv. Instance des Dominicains pour la publication du Jugement, 128 & Juiv. Mémorial de Lanuza augmenté par Lemos: importance de cet Ecrit, 130 & suiv. Efforts des Jesuites pour empêcher la publication du Jugement, 135 & Suiv. Parti fâcheux que prend le Pape: ses suites funcstes, 136 & suiv. Congruisme proposé par Aquaviva pour tempérer le Molinisme, 137 & suiv. Le mot de grace suffisante admis par les Dominicains, 141 & Suiv. Ils admettent aussi le mot de pouvoir prochain, 143 & suiv. Système de l'état de pure nature introduit par les Jesuites, 145 & suiv. Reproches que s'attirent les Thomistes, 149 & suiv. Nouveaux défenseurs que Dieu suscite à sa cause, 157 & Suiv. Montpezat, (M. de) Archevêque de Toulouse. Sa conduite à l'égard des Grands-Vi-436 & Suiv. caires de Pamiers, Morin. (Pierre) Ses Ouvrages, Morin, (Jean) Prêtre de l'Oratoire. Sa vie & ses Ouvrages, 330 & Juiv. Muis, (Siméon de) Professeur Royal. Ses Ouvrages, Munster. Traités qui y furent signés, 360 & Juin.

Tall

H.

le sur ce Royaume.

Maure. Subtilité du système de l'état de pure nature : combien ce système est du pereux, 145 & suiv. Usage qu'en sou les Jesuites : les Thomistes en admettes la possibilité.

Néverre, réunic à la Couronne de France.

Néverient Chaldent, réunis à l'Eglise Romaine.

Néverient Chaldent, réunis à l'Eglise Romaine.

Némegue, Traité uni y sui conciu, és é sui Colonie.

O,

OLLIER, (Jacques) Curé de Seit Sulpice à Paris. Son caractere, 357 b

Olympia (Dona) Maldachini. Linifond la nocent X avec elle, 27 & fuir, Sadigrace, 29. Elle est rappellée, 30 v

Oratoire, Congrégation, Richer s'oppose à l'introduction de ses sujets dans la Faculté de Théologie,

Orlegas, (le Duod') frere de Louis XIII. Division entre ces deux Princes, 200 6 fair. Il se met à la tête des Frondeut,

375

361

Ofasbruc, Traité qui y fut figné,

Paix de l'Eglise sous Clément IX, Pamiers. Réforme des Chanoines de cente Eglise, 429. Leur régularité, 433. Persécution qu'ils soussirent, 434 & fuir. Papes. Le Palais Quirinal devient leur résidence, 12. Question de l'autorité du Pape sur le temporel des Rois, z10 & suiv. Troubles excités en Sorbonne à ce sujet, \$27 & suiv. Voyez Puissance Ecclésiastique & Temporelle. Parent, (Jérôme) Docteur en Théologie, accusé de Richerisme, Paris érigé en Archevêché, 13 & 200. Ses embellissemens & aggrandissement, 349. 359. 405 & suiv. Troubles de l'Eglise de Paris après la mort de son premier Ar-380 & Juiv. chevêque, Parlemens. Leur vigilance contre les entreprises du Clergé, 160 & suiv. Motifs qui la rendent nécessaire, Parlement d'Aix, s'oppose aux entreprises de l'Archevêque, Parlement de Bordeaux. Son différend avec l'Archevêque, 158 & Juiv. Parlement de Paris. Ses poursuites contre la doctrine séditieuse de Suarès, 7 & fuir. Suites de cette affaite, 8 & Juir. Mouvemens des Jesuites de Rome pour y faire condamner l'Arrêt du Parlement, 10. Bulle d'Innocent X, qu'il déclare abusive, 26. Son zéle pour la défense des Censures de Sorbonne contre Jac-

Bbüį

effet: pourquoi, 171 & suiv ce Parlement contre la doctr triere des Jesuites, 183. Aun faveur de l'Université contre tes, 183. 189 & 247. Zéle de ment pour la défense des i Roi, 194 & suiv. Il favorise Richer contre les prétentions de Rome, 239 & suiv. Arrêt en faveur de Richer, 250. I aux intrigues formées contre teur, 253 & suiv. Arrête le exercées contre lui, 271. S'o cabale des partisans de la Cou 289 & suiv. Entreprises du Ca zarin contre ce Parlement, 3

cabale des partisans de la Coura 39 & suiv. Entreprises du Cazarin contre ce Parlement, 3 Conduite du Parlement dans cre, 365 & suiv. Témoignage que dans l'Assemblée du Clergé

Sorbonne, au suiet de la Déc Clergé & de l'Édit du Roi

455 & Suiv. Sa conduite à l'é

| des Matieres. 58                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| dans les troubles de la Minorité de Loui                                             |
| XIV,                                                                                 |
| Parlement de Toulouse. Excès auquel on l<br>porte dans l'affaire de Pamiers, 437 &   |
| fuir                                                                                 |
| Parme. (le Duc de ) Son démêlé avec In-                                              |
| Pascal. (Blaise) Viss reproches qu'il fai                                            |
| aux nouveaux Thomistes, 152 & Suiv                                                   |
| Ses réflexions sur les Miracles que Dies                                             |
| Pavillon, (Nicolas) Evêque d'Alet, sou-                                              |
| tient l'exemption de son Eglise par rap-                                             |
| port à la Régale, 411 & suiv. Sa mort                                                |
| 427                                                                                  |
| Paul V. Son Pontificat, 4 & Suiv. Artifices                                          |
| des Jesuites pour l'empêcher de conti-<br>nuer les Congrégations de Auxiliis, 106    |
| & suiv. Instances des Consulteurs pour                                               |
| l'engager à terminer l'affaire, 108 & suive                                          |
| Nouvel examen qu'il ordonne, 115 & Juiv. Il fait dresser la Censure, 117 & Juiv.     |
| Son différend avec la République de Ve-                                              |
| nise, 122 & suiv. Il suspend la publica-                                             |
| tion de la Bulle contre Molina, 123 &                                                |
| suiv. Parti qu'il prend sur les instances<br>réciproques des Dominicains & des Je-   |
| suites, 136. Sa mort & son caractere, 12                                             |
| Pegna, Docteur Espagnol, célébre par ses                                             |
| Ecrits, & par son zéle contre la doctrine                                            |
| des Jesuites,  Peresixe, (Hardouin de Beaumont de) Ar-                               |
| chevêque de Paris, 393                                                               |
| Perrier, (Marguerite) Pensionnaire à Port-                                           |
| Royal. Miracle que Dieu opere sur elle                                               |
| par la sainte Epine, 512 & suiv. Elle sut<br>du nombre des Novices qui se trouverent |
| Bbiy                                                                                 |

exclues par ordre du Rof. Perren. (le Cardinal du ) Su vie & Au vrages, 314 & fine. Charge pas I IV; de follisiter Clément VIII en fi des Jesuites, 205 & fuir. 228. Il pe de à Paul V de Asspendre la public do fa Bulle contre Molina, 22414 - pose à la dostrine qui met en su perfenne des Rois, 293 & fiér. Par les intérêts de l'Université controls faires, 232. Se livre aux Jefuises, P'élève contre Richer, 240 & fiin peis que témoigne pour lei Jacqu Roi d'Angleterre, 260. Il tesbin espèce d'Inquisition contre le prét Richerisme, 265 & Suit. Sa mort, Coque disoit de sa Harangue l'Evéq Tournai dans l'Assemblée de 2682, Peter, (Denis) Jesuite. Sa vie & ses 327 & . Atages, Philippe (Saint) de Neri. Sa canonisa

Philippe II. Roi d'Espagne. Requêts lui est présentée par Lanuza, sur l sense de parler des matieres de la G 82 & suiv. Il renvoie les parties an I

Pontac, (Arnauld de) Evêque de B Ses Ouvrages,

Port-Royal des Champs, Abbaye. Son gine, 472 & suiv. Son histoire deprésorme établie par la Mere Angéli 473 & suiv. Translation des Religi de Port-Royal des Champs à Paris, & suiv. Le désert de Port-Royal et bité de pieux Solitaires, 493 & suiv. partie des Religieuses reviennent à l

162

Royal des Champs: union des deux Communautés, 494 & suiv. Esprit qui régnoit dans Port-Royal, 496 & suiv. Origine de la haine des Jesuites comre ce Monastere, 500 & suiv. Motifs qui les ont portés à décrier ce Monastere, 505 & Juiv. Persécution qu'ils suscitent contre ce Monastere, 508 & Suiv. Dieu se déclare en faveur de ce Monastere, par le miracle de la sainte Epine, 511 & sair. Autres miracles opérés à Port-Royal, 520 & Suiv. Calme rendu à ce Monastere, 522 & suiv. Comment on est parvenu à prévenir Louis XIV contre Port-Royal, 528 & Suiv. Persécution renouvellée contre ce Monastere, 532 & Suiv. Visite au dedans & au dehors, 549 & Suivi

Posserin, Jesuite. Ses Ouvrages, 324 Potier, (René) Evêque de Beauvais, parle en saveur de Richer, 253

Potier, (Augustin) Evêque de Beauvais, frere & successeur du précédent, se désie du zéle de Duval contre les Richeristes,

Potterie, (M. de la) envoie à Port-Royal la sainte Epine, 514. & la donne à ce Monastere,

Pouvoir prochain. Les Dominicains en admettent le nom, 143 & suiva

Présidial d'Angers. Sa vigueur, Protestans. Y oyez Calvinistes.

Puissance Ecclésiastique & Politique. Livre de Richer sur cette matiere, 241 & suiv. Déclaration de l'Assemblée du Ciergé en 1682. sur ce point, 458 & suiv. Edit du Roi qui la confirme, 461 & suiv. Suites de cette affaire, 464 & suiv. Motifs qui

586 Table

autorisent les Magistrats à veiller sur la conservation de la doctrine des quare Articles, 470 & suiv. V. Papes.

Pyrénées. Traité qui y fut conclu, 386 9

∫1117•

77

Q.

QUIETISME. Ses progrès,

R.

KAGOT, (M.) Archidiacre d'Ales, exilé, Ravaillac, (François) assassine Henri IV, 177 ਓ suiv. Son supplice, Rech, (le Pere) Grand-Vicaire de Pamiers. Sa captivité & son exil, 441 T jur. Régale. En quoi consiste ce droit, 407. Diverses opinions sur son origine, ibil & suiv. Décret du second Concile général de Lyon sur la Régale, 408. Ordonnances de plusieurs de nos Rois quiv sont conformes, ibid. & suiv. Exemptions de ce droit examinées sous Louis XIII, 411. Extension générale de ce droit seus Louis XIV, 412. Suites de cette affaire, ibid. & suiv. Habileté d'Alexandre VIII dans cette affaire, 72. Fin de cette affair 76.469 ESI.

Retz. (les Cardinaux de) Voyez Henri & Jean-François-Paul de Gondi.

Ribera, Jesuite. Ses Ouvrages,
Richelieu. (le Cardinal de) Ses commencemens, 197 & Suiv. Son ministère, 200 & Suiv. Se retire du complot formé contre Richer, 282. Le Nonce l'excite contre de Docteur, 292. Le Pape exige qu'il ob-

tienne de Richer une rétractation, 293.
Moyens qu'il emploie pour l'obtenir, 294.
E suiv. Etrange violence qu'il exerce contre ce Docteur, 297 & suiv. Sa mort, 206. Lettre de l'Abbé de S. Cyran sur cette mort, ibid. Caractere de ce Ministre, 207 & suiv.

Richer, (Edmond) Docteur & Syndic de Sorbonne. Son histoire, 217 & suiv. Sa mort, 300. Son portrait & son caractere, 301. Ses Ecrits, ibid. & suiv.

Richeristes. Origine de ce nom, 257 Risvick. Traités qui y surent conclus, 405 Rocaberti, (Jean-Thomas de) Archevêque de Valence. Son Ouvrage contre la Déclaration du Clergé de 1682, 465 &

Rochefoucault, (le Cardinal de la) Grand Aumônier de France, introduit au Conseil du Roi, 274. Excès auquel il se porte contre Richer, 276 & suiv. Excite le Roi contre les prétendus Richeristes, 280. Tient une assemblée d'Evêques contre Richer, 281 & suiv. Se met à la tête d'une cabale en faveur des prétentions ultramontaines, 289 & suiv. Sa mort,

Rochelle. (la) Siège & prise de cette Ville sur les Protessans, 201 & suiv.

Rodrigue, Cordelier Portugais, Auteur d'un Livre dénoncé en Sorbonne, 279

Roguenaut, Doyen de la Faculté de Théologie, s'oppose à la déposition de Richer, 262 & suiv.

Rose, (Antoine) Evêque de Senlis. Personnage que les Jesuites lui sont faire, 99 & suiv. Reufe, (le Pete) Curé, meier Chaoin de Pamiers. Ses fouffrances, must près Paris. Conférence & Traité a y fut conclu, Nucl., (M.) Prêtre, envelopée dans perfécution des Chanoines de Pamiei 443 & fin

nei) Jesuica, Ses Or ( la Marquist de Post-Royal, Saci. (M. de) Vojez le Makre de S Becrement: (Saint) Nouvel Ind '-l'honneur de ce Mystere, 485 · Cet Inflitut est transféré à Port-Scappi, Audiceur du Nonce en Fra Ses intrigues, Schoth, Jesuite. Ses traductions, Seguier, (Pierre) Chancelier fours la mine rité de Louis XIV, 346. 364 & Juli Seron, (M.) Prébendier de l'église de l' miers. Sa longue captivité, Serrarius, Jesuite. Ses Ouvrages, Serri, (le Pere) Dominicain. Certim des faits qu'il établit dans son Histoi des Congrégations de Auxilies, 126 Servin, (M.) Avocat Général au Parleme de Paris. Ses conclusions contre les J suites, 246 & fu Singlin, (M.) Supérieur des Religieuses Port-Royal, 522 & Sur. Déposé, 53 Sentimens de la Mere Angélique sur a · se perte, S

des Matieres. Sirmond, (Jacques) Jesuite. Sa vie & ses Ouvrages, 325 & suiv. Il écrit contre Richer, 256 & Juiv. Saurs de la Charité. Leur institution, 349 Er suiv. Solminiac, (Alain de) Evêque de Cahors. Jugement qu'il portoit des Jesuites, 449 Sorbonne, privée de ses meilleurs sujets, donne un décret énorme contre Henri III, 218. Réforme de cette Faculté par les soins du Syndic Richer, 231 & suiv. Triste état où elle se vit réduite après la déposition de ce Syndic, 286. Ce qui s'y passe au sujet de la Déclaration du Clergé & de l'Edit du Roi en 1682, 464 & Juiv. La Maison de Sorbonne rebâtie par le Cardinal de Richelieu, Sourdis, (le Cardinal de) Archevêque de Bordeaux. Son différend avec le Parle-158 & Suiv. Stathouder, nommé par les Hollandois, 398 Suarès, Jesvite. Poursuites du Parlement de Paris contre sa doctrine séditieuse, 7 & suives de cette affaire, 8 & suive Suireau, (Marie) Abbelle de Maubuillon.

puis de Port-Royal, 480 & July.

Sulpice. (Saint) Batiment de l'Eglise & &tablissement du Séminaire à Paris, sous le nom de ce Saint, 357 & Suiv.

T.

Alon, (Charles) Curé de S. Gervais. Procédé inique auquel il se prête contre Richer, 494 & Juiye

Table (M. le ) Sécretaire d'Etat ouis XIV. lier. (M. le) Archevêque de Reims. re du précédent. Son discours dans l'A semblée du Clergé en 1681, 453 & f Théatins. Leur établissement à Paris, Thèrese. (Sainte) Sa canonisation, Thomssles. Voyez Dominicains. Thou, (Jacques-Auguste de) Préside Mortier. Sa vie & ses Ouvrages, 34 Thin, Jesuite. Ses Ouvrages, Trenel, (le Marquis de Ambassadem Rome. Sa conduite prudente dans la 🦚 fense du Parlement de Paris, Turenne, (M. de) est fait Maréchal France, 349. Ses exploits, ibid. & Quitte le service des Espagnols pour s'in encher entiétement à la France, 37% Marche contre M. le Prince, 378. 50 exploits, 383 & Juiv. Est fait Marechil général, 388, Sa mort, 399. Son cara-

v.

ctere,

ibid & Alle

VAIR, (Guillaume du) Premier Profident du Parlement d'Aix, s'oppose aux entreprises de l'Archevêque, 263 Val-de-Grace, Monastere. Sa fondation & sa résorme, 352 & suiv. Valentia, (Gregoire de) Jesuite, parle au nom de la Société dans les Congrégations de Auxilis, 102 & suiv. Est convaincu d'insidélité en présence du Pape, 104. Sa mort, 105

des Matieres. SOI Valteline, Province des Grisons, usurpée par les Espagnols, & rendue à ses anciens Maîtres, Varenne, (Guillaume Fouquet de la) Controlleur Général des Postes, obtient le rétablissement des Jesuites en France, 164 & Suiv. Vatican. Sa Bibliothéque enrichie d'une grande partie de celle des Electeurs Palatins, Ubaldin, Nonce en France, 230 & Suiv. Venise. Démêlé de Paul V avec cette République, 5 & suiv. 122 & suiv. Les Jesuites en sont chassés, 6 & 123. Y sont rétablis, 40 & Suiv. Verdun, (Nicolas de) Premier Président du Parlement de Paris, protége Richer, & l'engage à écrire son Livre de la Puissance Ecclésiastique & Politique, 239 & Suiv. Se laisse affoiblir par la Cour, 259 & Suiv. Verger (Jean du) de Hauranne, Abbé de Saint Cyran. Sa liaison avec Port-Royal, 488 & Juiv. M. Zamet Evêque de Langres, & le P. Joseph Capucin, après lui

Verger (Jean du) de Hauranne, Abbé de Saint Cyran. Sa liaison avec Port-Royal, 488 & suiv. M. Zamet Evêque de Langres, & le P. Joseph Capucin, après lui avoir marqué leur confiance, s'indisposent contre lui, 489 & suiv. Devient odieux au Cardinal de Richelieu, 204. Sa Lettre sur la mort de ce Cardinal, 206 & suiv.

Vernant, (Jacques) Carme. Censure de Sorbonne & Arrêt du Parlement de Paris contre sa doctrine, 46 & Suiv.

Témoignage qu'il rend en faveur de Richer, 283 & suive

Figor, (Simon) Conseiller au Grand-Con-

seil, fait l'Apologie de Richer, : Réplique à la réponte du Docteur Du

Villalpande, Jesuite. Son Commentaire, Visitation. Ordre de Religieuses sous ces instituées par la Mere de Chantal, & Suir. Leurs constitutions approupar Urbain VIII,

Université de Paris. Sa réformation par soins d'Henri IV & de Richer, 22 suiv. Gagne son procès contre les Je tes. 189 &

Urbain VIII. Son Pontificat, 15 6 J Son caractere, ibid. Su mort,

Z.

LAMET, (M.) Evêque de Lange établit un nouvel Institut du Saint Sament, 485 & suiv. Son caractere, 4 Sa liaison avec l'Abbé de Saint Cyr. 489 & suiv. Il s'indispose contre lui, Abandonne le nouvel Institut,

Fin de la Table des Matieres.

## Fautes à corriger.

Page 262, lig. 9, de la Censure de Bulle, lis. de la Censure & de la Bulle, 10, effacez &

Pag. 288, lig. 3, Endemon, lif. Eudem Pag. 418, lig. 23, meilleur talent,

merveilleux talent.

Pag. 523, lig. 28, lisez ainsi: En 164 M. Jean-François de Gondi qui étoit ai Archevêque de Paris, s'étoit d'abord, &

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



| ı |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
| - |   |  |

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

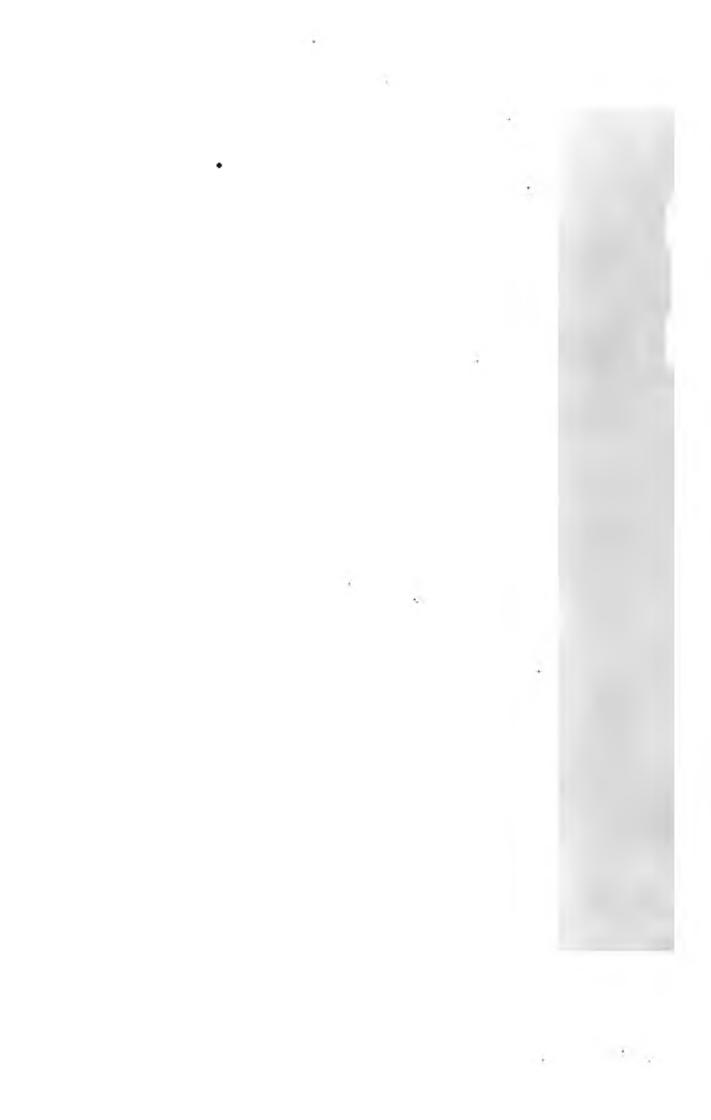

.

